

This is a digital copy of a book that was preserved for generations on library shelves before it was carefully scanned by Google as part of a project to make the world's books discoverable online.

It has survived long enough for the copyright to expire and the book to enter the public domain. A public domain book is one that was never subject to copyright or whose legal copyright term has expired. Whether a book is in the public domain may vary country to country. Public domain books are our gateways to the past, representing a wealth of history, culture and knowledge that's often difficult to discover.

Marks, notations and other marginalia present in the original volume will appear in this file - a reminder of this book's long journey from the publisher to a library and finally to you.

#### Usage guidelines

Google is proud to partner with libraries to digitize public domain materials and make them widely accessible. Public domain books belong to the public and we are merely their custodians. Nevertheless, this work is expensive, so in order to keep providing this resource, we have taken steps to prevent abuse by commercial parties, including placing technical restrictions on automated querying.

We also ask that you:

- + Make non-commercial use of the files We designed Google Book Search for use by individuals, and we request that you use these files for personal, non-commercial purposes.
- + Refrain from automated querying Do not send automated queries of any sort to Google's system: If you are conducting research on machine translation, optical character recognition or other areas where access to a large amount of text is helpful, please contact us. We encourage the use of public domain materials for these purposes and may be able to help.
- + Maintain attribution The Google "watermark" you see on each file is essential for informing people about this project and helping them find additional materials through Google Book Search. Please do not remove it.
- + Keep it legal Whatever your use, remember that you are responsible for ensuring that what you are doing is legal. Do not assume that just because we believe a book is in the public domain for users in the United States, that the work is also in the public domain for users in other countries. Whether a book is still in copyright varies from country to country, and we can't offer guidance on whether any specific use of any specific book is allowed. Please do not assume that a book's appearance in Google Book Search means it can be used in any manner anywhere in the world. Copyright infringement liability can be quite severe.

#### About Google Book Search

Google's mission is to organize the world's information and to make it universally accessible and useful. Google Book Search helps readers discover the world's books while helping authors and publishers reach new audiences. You can search through the full text of this book on the web at http://books.google.com/



### A propos de ce livre

Ceci est une copie numérique d'un ouvrage conservé depuis des générations dans les rayonnages d'une bibliothèque avant d'être numérisé avec précaution par Google dans le cadre d'un projet visant à permettre aux internautes de découvrir l'ensemble du patrimoine littéraire mondial en ligne.

Ce livre étant relativement ancien, il n'est plus protégé par la loi sur les droits d'auteur et appartient à présent au domaine public. L'expression "appartenir au domaine public" signifie que le livre en question n'a jamais été soumis aux droits d'auteur ou que ses droits légaux sont arrivés à expiration. Les conditions requises pour qu'un livre tombe dans le domaine public peuvent varier d'un pays à l'autre. Les livres libres de droit sont autant de liens avec le passé. Ils sont les témoins de la richesse de notre histoire, de notre patrimoine culturel et de la connaissance humaine et sont trop souvent difficilement accessibles au public.

Les notes de bas de page et autres annotations en marge du texte présentes dans le volume original sont reprises dans ce fichier, comme un souvenir du long chemin parcouru par l'ouvrage depuis la maison d'édition en passant par la bibliothèque pour finalement se retrouver entre vos mains.

#### Consignes d'utilisation

Google est fier de travailler en partenariat avec des bibliothèques à la numérisation des ouvrages appartenant au domaine public et de les rendre ainsi accessibles à tous. Ces livres sont en effet la propriété de tous et de toutes et nous sommes tout simplement les gardiens de ce patrimoine. Il s'agit toutefois d'un projet coûteux. Par conséquent et en vue de poursuivre la diffusion de ces ressources inépuisables, nous avons pris les dispositions nécessaires afin de prévenir les éventuels abus auxquels pourraient se livrer des sites marchands tiers, notamment en instaurant des contraintes techniques relatives aux requêtes automatisées.

Nous vous demandons également de:

- + Ne pas utiliser les fichiers à des fins commerciales Nous avons conçu le programme Google Recherche de Livres à l'usage des particuliers. Nous vous demandons donc d'utiliser uniquement ces fichiers à des fins personnelles. Ils ne sauraient en effet être employés dans un quelconque but commercial.
- + Ne pas procéder à des requêtes automatisées N'envoyez aucune requête automatisée quelle qu'elle soit au système Google. Si vous effectuez des recherches concernant les logiciels de traduction, la reconnaissance optique de caractères ou tout autre domaine nécessitant de disposer d'importantes quantités de texte, n'hésitez pas à nous contacter. Nous encourageons pour la réalisation de ce type de travaux l'utilisation des ouvrages et documents appartenant au domaine public et serions heureux de vous être utile.
- + Ne pas supprimer l'attribution Le filigrane Google contenu dans chaque fichier est indispensable pour informer les internautes de notre projet et leur permettre d'accéder à davantage de documents par l'intermédiaire du Programme Google Recherche de Livres. Ne le supprimez en aucun cas.
- + Rester dans la légalité Quelle que soit l'utilisation que vous comptez faire des fichiers, n'oubliez pas qu'il est de votre responsabilité de veiller à respecter la loi. Si un ouvrage appartient au domaine public américain, n'en déduisez pas pour autant qu'il en va de même dans les autres pays. La durée légale des droits d'auteur d'un livre varie d'un pays à l'autre. Nous ne sommes donc pas en mesure de répertorier les ouvrages dont l'utilisation est autorisée et ceux dont elle ne l'est pas. Ne croyez pas que le simple fait d'afficher un livre sur Google Recherche de Livres signifie que celui-ci peut être utilisé de quelque façon que ce soit dans le monde entier. La condamnation à laquelle vous vous exposeriez en cas de violation des droits d'auteur peut être sévère.

#### À propos du service Google Recherche de Livres

En favorisant la recherche et l'accès à un nombre croissant de livres disponibles dans de nombreuses langues, dont le français, Google souhaite contribuer à promouvoir la diversité culturelle grâce à Google Recherche de Livres. En effet, le Programme Google Recherche de Livres permet aux internautes de découvrir le patrimoine littéraire mondial, tout en aidant les auteurs et les éditeurs à élargir leur public. Vous pouvez effectuer des recherches en ligne dans le texte intégral de cet ouvrage à l'adresse <a href="http://books.google.com">http://books.google.com</a>

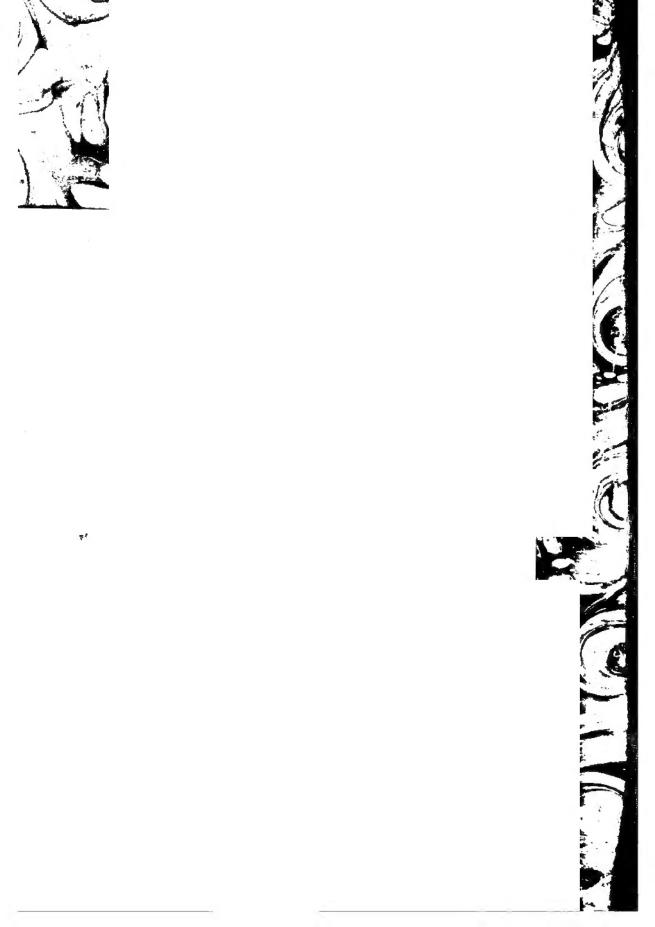

Edward Garrard March.  **\***. • • . • **'**2...

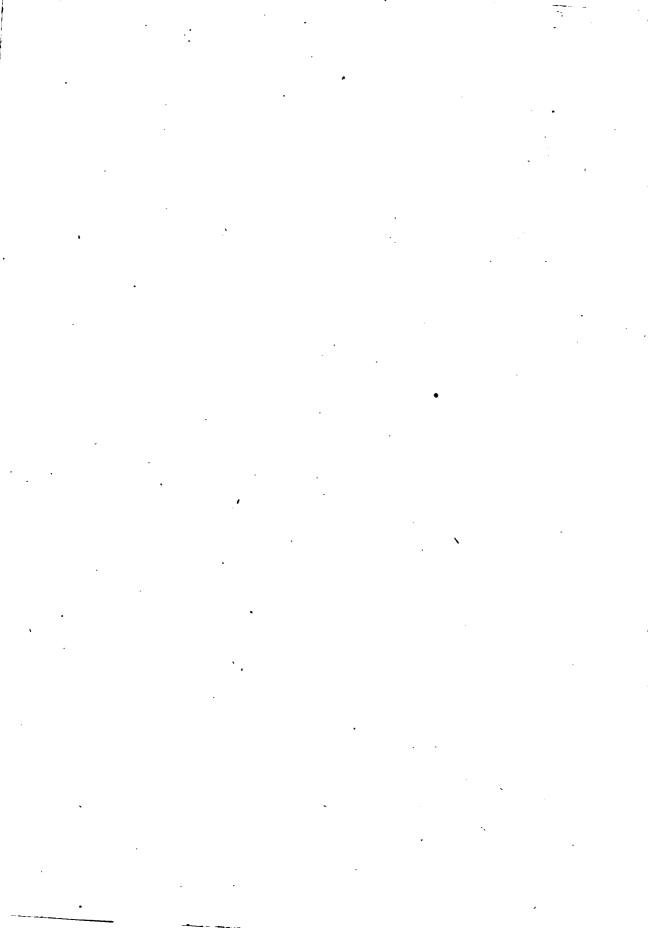

## HISTOIRE

DES ORDRES MONASTIQUES,

## RELIGIEUX ET MILITAIRES.

ET DES CONGREGATIONS SECULIERES de l'un & de l'autre sexe, qui ont esté establies jusqu'à present;

## CONTENANT

LEUR ORIGINE, LEUR FON DATION, leurs progrès, les évenemens les plus considerables qui y sont arrivés,

LA DECADENCE DES UNS ET LEUR SUPPRESSION, l'agrandissement des autres, par le moien des differentes Reformes qui y ont esté introduites.

LES VIES DE LEURS FONDATEURS & de leurs Reformateurs:

A VEC DES FIGURES QUI REPRESENTENT tous les differens habillemens de ces Ordres & de ces Congregations.

## TOME SECOND.

Qui comprend les Congregations des Chanoines Reguliers & des Chanoines Regulieres, avec les Ordres Militaires qui y ont raport.

## A PARIS,

Chez NICOLAS GOSSELIN, dans la grand' Salle du Palais, à l'Envie.

MDCCXIV.

AVEC APPROBATION ET PRIVILEGE DE SA MAJESTE



## TABLE

## DES CHAPITRES.

## CONTENUS DANS CE SECOND VOLUME.

| CHAPITRE I. 7 10 de faint Augustin   | Evesque d'Hiponne en       |
|--------------------------------------|----------------------------|
| V Afrique, & Doctear                 | r de l'Eglisse, Page 1     |
| CHAP. II. De l'Origine des Chanoin   | es Reguliers, 11           |
| CHAP. FII. Des Chanoines Reguliers   | de saint Sauveur de La-    |
| tran, avec la vie du                 | venerable Pere Barthele-   |
| mi Colomne leur Refor                | mattur, 17                 |
| CHAP. IV. Continuation de l'Histoire | e des Chanoines Reguliers  |
| de la Congregation d                 | e saint Sauveur de La-     |
| tran,                                | 34                         |
| CHAP. V. Des Congregations de suit   | nte Marie du Port Adria-   |
|                                      | , de Mortare, de Cres-     |
| cenzago, & de sains F                | rigdien de Luques, unies   |
| · à celle de saint Sauven            | er de Latran, 43           |
| CHAP. VI. Des Chanoines Reguliers    |                            |
| en Moravie,                          | ŞI                         |
| CHAP. VII. De l'Origine des Chanois  | nesses Regulieres, & en    |
| particulier de celles de             | Latran, 55                 |
| CHAP. VIII. Des Chanoines vivant     |                            |
|                                      | sque de Metz, avec la vie  |
| de ce saint Fondateur,               | 63                         |
| CHAP. IX. Des Chanoines Reguliers    | s de la Congregation de    |
| Saint Ruf,                           | 67                         |
| CHAP. X. Des Chanoines Regulier      | s de la Congregation de    |
| saint Laurent d'Oulx,                | 72                         |
| CHAP. XI. Des Chanoines Regulier     | rs du Mont-Saint-Elog      |
| d'Arras, & de saint.                 | Aubert de Cambray, 76      |
| CHAP. XII. Des Chanoines Reguliers   | r de saint Maurice d'A-    |
| gaune,                               | 78                         |
| CHAP. XIII. Des Chanoines Reguliers  | s de saint Jean des Vicnes |
| à Soissons,                          | 84                         |
| CHAP. XIV. De la Reforme des Chane   | ines Reguliers en France,  |
| par le Bienheureux Tu                | ves Evesques de Chartres,  |
| avec un abregé de sa a               | vie, 100                   |
| Tome 11.                             | ã ii                       |

## TABLE

| Chap. XV.    | Des Chanoines Reguliers des Congregation    | ns de  |
|--------------|---------------------------------------------|--------|
|              | Marbach & d'Arouaise,                       | 104    |
| CHAP. XVI.   | Des Religieux de l'Ordre de saint Antoi     | ne de  |
|              | Viennois,                                   | 108    |
| CHAP. XVII.  | Des Chanoines Reguliers & des Chanoi,       | nesses |
|              | Regulieres de l'Ordre du saint Sepulcre     |        |
| CHAP. XVIII. | Des Chevaliers de l'Ordre du S. Sepulcre,   | 128    |
|              | Des Chanoines Reguliers en Angleterre,      |        |
|              | leur Reforme par le Cardinal de Volsey,     |        |
| CHAP. XX.    | De quelques Anciens Ordres d'Irlande        |        |
|              | celui des Chanoines Reguliers,              | 140    |
| CHAP. XXI.   | Des Religieuses de l'Ordre de sainte Bi     |        |
|              | Vierge, avec la vie de cette sainte F       |        |
|              | trice,                                      | 146    |
| CHAP. XXII.  | Des Chanoines Reguliers de saint Victor,    |        |
|              | Des Chanoines Reguliers Premontrés,         | 156    |
|              | Vie de saint Norbert Archevesque de M       | lagde. |
| •            | bourg, & Fondateur de l'Ordre des Pro       | :mon-  |
|              | trés,                                       | 164    |
| CHAP. XXV.   | Des Religieux Premontrés Reformés en Fi     | ance,  |
|              | en Espagne, & en Lorraine,                  | 170    |
| CHAP. XXVI.  | . Des Religienses Chanoinesses Premontrées, |        |
|              | Des Chanoines Reguliers de sainte Cro.      |        |
|              | Conimbre en Portugal, avec la vie de        |        |
|              | Tellon leur Fondateur,                      | 177    |
| CHAP.XXVIII  | Des Chanoines Reguliers de Roncevau.        |        |
|              | Rosaume de Navarre, & des Chanoine          | s Re-  |
|              | guliers de la Cathedrale de Pampelune,      | 184    |
| Снар. ХХІХ   | Des Religieux & des Religieuses de l'Ord    | re de  |
| •            | saint Gilbert de Simpringham en Al          | ngle-  |
|              | terre,                                      | 188    |
| CHAP. XXX.   | De l'Ordre du saint Esprit, appellé de l    | 10nt-  |
|              | bellier en France, er in Sassa en Italia.   | . I95  |
| CHAP. XXXI.  | Continuation de l'Histoire de l'Ordre du    | saint  |
|              | Esprit de Montpellier, & suppression        | de la  |
| •            | Milice de cet Ordre,                        | 204    |
| CHAP. XXXII  | Des Chanoines Reguliers associés de l'Ordi  | re du  |
|              | saint Esprit,                               | 219    |
| CHAP.XXXIII  | Des Religieux Croisiers ou Porte-Croix en   | Ita-   |
|              | lie,                                        | 227    |

| DES CHAPITRES                                                                                      |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| CHAP XXXIV Des Religieux Porte-Croix en France & aux                                               |
| Païs-Bas, appellés communément Crossiers,                                                          |
| ou de sainte Croix , avec la vie du Reverend                                                       |
| Pere Theodore de Celles leur Fondateur, 227                                                        |
| CHAP. XXXV. Des Religieux Croissers on Porte Croix avec l'E-                                       |
| toile au Rosaume de Boheme, 235                                                                    |
| CHAP.XXXVI.Des Chanoines Reguliers de Mostre-Dame de                                               |
| Metro de la Penitence des Martyrs, 248<br>CHA.XXXVII.Des Chanoines Reguliers des Congregations des |
| Ecoliers de Boulogne, de faint Pierre de                                                           |
| Monte Corbulo en Italie, & de saint Cosme                                                          |
| Lez-Tours en France, 247                                                                           |
| CH.XXXVIII. Des Chanoines Hospitaliers de saint Jean Bap-                                          |
| tiste de Coventry en Angleterre, où il est                                                         |
| ausi parlé de quelques autres Hospitaliers                                                         |
| dans ce Rosaume, 25I                                                                               |
| CHA, XXXIX. Des Chanoines & des Chanoinesses de l'Ordre                                            |
| de saint Jacques de l'Epée en Espagne, 256                                                         |
| CHAP. XL. Des Chevaliers de saint facques de l'Epée en<br>Espagne, 263                             |
| Espagne, 263<br>CHAP. XLI. Des Chanoines Hospitaliers de saint Jacques du                          |
| Hant-Pas on de Luques, 278                                                                         |
| CHAP. XLII. Des Religieux Hospitaliers Pontifes ou Faiseurs                                        |
| de Ponts, 281                                                                                      |
| CHAP. XLIII. Où il est parlé de plusieurs Chanoinesses Hospi-                                      |
| lieres en France, 292                                                                              |
| CHAP. XLIV. Des Chanoines Reguliers de faint Mare de Man-                                          |
| touë & du saint Esprit à Venise, 306                                                               |
| CHAP. XLV. Des Religieux Trinitaires ou de la Redemption                                           |
| des Captifs , appellés en France Mathurins ,<br>avec les vies de Saint Jean de Matha , &           |
| de saint Felix de Valois leurs Fondateurs,                                                         |
| 310.                                                                                               |
| CHAP. XLVI. De la Congregation des Religieux Trinitaires                                           |
| Reformés, 318                                                                                      |
| CHAP. XLVII. Des Religieux Trinitaires Dechausses d'Espagne,                                       |
| avec la vie du R.P. Jean Baptiste de la Con-                                                       |
| ception leur Fondateur, 322                                                                        |
| CHAP. XLVIII. De la Congregation des Religieux Trinitaires                                         |
| Dechaussés de France, avec la vie du vene-                                                         |
| a iij                                                                                              |

|             | TABLE                                                                                 |
|-------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
|             | rable Bera Jerôme du saine Sacrement leur                                             |
|             | Reformateur, 328                                                                      |
| CHAP. XLIX. | Des Religionses Trinitaines on de la Redemption                                       |
| •           | des Captifs, tant de l'ancienne Observance                                            |
|             | que Dechaussées,                                                                      |
| CHAP. L.    | Du tiers Ordre de la sainte Trinité & Redem-                                          |
|             | ption des Captifs, 337                                                                |
| CHAP. LI.   | Des Clercs de la vie Commune, avec la vie de                                          |
| O III       | Gerard le Grand leur Fondateur, 339                                                   |
| CHAP. LII.  | Des Chanoines Reguliers de la Congregation de                                         |
| Cuan IIII   | Vindeseim, 344                                                                        |
| CHAP. LIII. | Des Congregations de Val-Vert & de Nuys,                                              |
|             | unies à celle de Vindeseim, comme aussi de la<br>Congregation de Chasteau-Landon, 349 |
| CHAP. LIV.  | Des Chanoines de la Congregation de la Fon-                                           |
|             | saine-faillissance, 354                                                               |
| CHAP. LV.   | Des Chanoines Seculiers de la Congregation de                                         |
|             | saint Georges in Algha à Venise, avec la vie                                          |
|             | de saint Laurent Justinien Patriarche de                                              |
|             | Venise, & l'un des Fondateurs de cette Con-                                           |
|             | gregation, 356                                                                        |
| CHAP. LVI.  | Des Chanoines Seculiers de la Congregation de                                         |
|             | seint Jean l'Evangeliste en Portugal, avec                                            |
|             | la vie de Dom Jean de Vicenze Evesque de                                              |
|             | Lamego, & ensuito de Viseu, lour Fonda-                                               |
| C 7 7717    | teur, 364                                                                             |
| CHAP. EVII. | Des Chanoines Reguliers de la Congregation                                            |
|             | de Saint Sauveur de Boulogne, avec la vie                                             |
|             | du venerable Pere Estionne Gioni de Sienne<br>leur Fondaseur, 370                     |
| CHAP I VIII | leur Fondateur,<br>Des Chanoines Reguliers de la Congregation de                      |
| OHAT. LVIII | Prance, vulgairement appellée de sainte Ge-                                           |
|             | nevieve, avec la vie du Reverend P.Charles                                            |
|             | Faure, Instituteur de cette Congregation,378                                          |
| CHAP. LIX.  | Des Chanoines Reguliers de la Congregation du                                         |
| ,           | Wal des Ecoliors, unie à celle de France, 390                                         |
| CHAP. LX.   | Des Chanoines Reguliers de saint fean de                                              |
|             | Chartres, des deux Amans, de saint Lo de                                              |
|             | Rouen & de saint Martin d'Epernay, pre-                                               |
|             | sentement unis à la Congregation de France,                                           |
|             | on de sainte Genevieve, 395                                                           |

| DES CHAPITRES. CHAP. LXI. Des Chanoines Reguliers de la Reforme de Chan-                                                                                                                                    |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| cellade en France , avec la vie de M. Alain<br>de Solminiach Evefque de Cahors & Abbé<br>Regulier de Chancellade leur Reformateur,                                                                          |
| 401                                                                                                                                                                                                         |
| CHAP. LXII. Des Chanoines Reguliers de la Congregation de                                                                                                                                                   |
| Notre Sauveur en Lorraine, 415                                                                                                                                                                              |
| CHAP. LXIII. Vie du Reverend Pere Pierre Fourier, appellé vulgairement de Mataincourt, Reformateur des Chanoines Reguliers en Lorraine, 6 Instituteur des Religieuses de la Congregation de Notre-Dame. 419 |
| CHAP. LXIV. Des Chanoinesses Regulieres de la Congrega-<br>tion de Notre-Dame, avec la vie de la Vene-<br>rable Mere Alix le Clerc Fondatrice & pre-<br>miere Religieuse de cet Ordre, 425                  |
| CHAP. LXV. Des Chanoines Reguliers de la Reforme de                                                                                                                                                         |
| Rougeschard on Manuscudia 422                                                                                                                                                                               |

.

•

ł

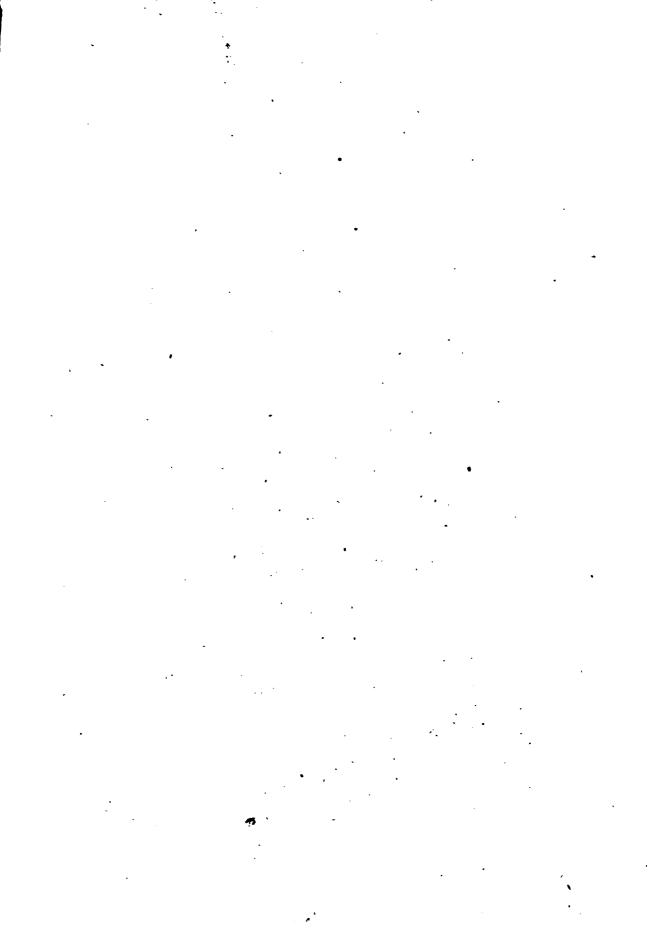

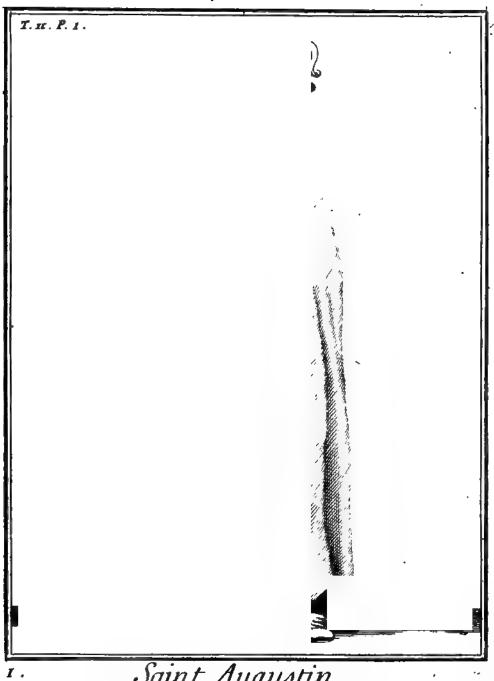

Saint Augustin, Evêque d'Hyppone, et Docteur de l'Eglise.

# HISTOIRE ORDRES RELIGIEUX.

SECONDE PARTIE.

## CONTENANT

Les Congregations des Chanoines Reguliers & des Chanoinesses Regulieres, avec les Ordres Militaires qui y ont rapport.

## CHAPITRE PREMIER.

Vie de faint Augustin Evefque d'Hippone en Afrique, & Docleur de l'Eglise.

Tome II.

reputation que saint Augustin s'est acquise VIL DE S. s'Eglise par la sainteté de sa vie après sa Augustin. version, & par ses écrits admirables, a si grande, que plus de cent cinquante Congations Religieuses se sont fait honneur de abattre sous ses enseignes, & de le prendre & seur Père. Nous traiterons dans cette seconde Partie des Chanoines Reguliers en particulier, qui

HISTOIRE DES ORDRES RELIGIEUX,

VIE DE S. Pretendent estre ses legitimes descendans, & dans la suivante, nous parlerons des autres Congregations, qui ont crû ne pouvoir pas suivre un modele plus parfait & plus accompli de la vie Religieuse que ce saint Docteur de l'Eglise; parmi lesquelles Congregations se trouveront ceux qui se qualisient Ermites de son Ordre, qui pretendent estre aussi ses veritables enfans, & même disputer aux Chanoines Reguliers le droit d'aînesse.

C'est donc en qualité de Fondateur d'Ordre & de Pere d'une nombreuse posterité Religieuse, que nous donnons icy un abregé de la vie de ce grand Saint; & sans entrer dans la dispute de ses enfans, pour sçavoir si ses premiers Disciples estoient Chanoines Reguliers ou Ermires; nous conformerons entierement cet abregé de sa vie, sur celle que les R.R. P.P. Benedictins de la Congregation de faint Maur ont donnée au public en 1700 qui est à la tête de l'Index general de ses ouvrages, que cette sçavante Congregation par une étude & un travail dant en ne scauroit mop huy avoir d'obligation, a rendus dans leur pureté, en separant le vrai d'avec le faux: & comme ces sçavans Religieux ont remoigné estre redevables en partie de ce qu'ils ont écrit dans cette vie, à feu M. de Tillemont, qui avoit bien voulu leur communiquer les collections & les memoires qu'il avoit assemblés pour la vie de ce saint Docteur, qui a aussi paru sous son nom en 1702. & qui sert de treizième Volume à ses Memoires pour l'Histoire Ecclesiastique; nous avons cru ne pouvoir errer en suivant de ti bons guides.

Thagaste Ville de Numidie dans l'Afrique, & voisine de Madaure & d'Hippone, estoit autresois si peu connuë, que l'on ignoréroit peut-estre qu'elle eût esté, si saint Augustin n'y avoit pris naissance. Ses parens vivoient honorablement, son pere exerçoit une charge de Magistrature dans cette ville, & le faisois distinguer parmi les circiens plus par son integrité que par ses biens qui estoient mediocres. Il s'appelloit l'atrice; & aïant vêcu long-tems sans les lumieres de la soi, Dieu lui sit la grace un peu avant que de mourir, d'en estre éclairé, & de recevoir le saint Baptême. Il eut de Monique sa semme plusieurs enfans, du nombre desquels estoit Augustin. Elle le mit au monde le premier Novembre de l'an 354. & elle ne l'engendra pas moins selon l'esprit que selon la chair s puisque.

SECONDE PARTIE, CHAP. I.

C'est aux larmes continuelles qu'elle repandir pendant plu- VIE DE S. sieurs années devant le Soigneur, que l'Eglise est redevable Augustin. de la convertion de cettle, quine som pas profiter pendancia jeunesse des bons exemples & des avis charicables de cette sainte femme.

Quelque bonne education qu'elle lui donnat d'abord : quelque l'oin qu'elle prît de l'élever dans la pieté : quelqu'autorité qu'elle ent prife l'ir son esprit, & à laquelle il s'estoit sonmis plûtôt qu'à celle de son pere, qui ne put jamais prevaloir sur August. celle qu'elle s'y étoit acquise, comme il le dir lui-mêmes tout config. l. 1. cela n'empêcha pas qu'il ne s'abandonnêt à des excés de débauche, dont il n'a point eu de houte de se confesser publi-

quement coupable devant Dieu.

Le plaisir qu'il prit à la lecture des Poères remplie de fables & de fictions, fur le commencement de son déreglement. Eudiant à Madaure, au lieu de s'appliquer aux premiers éle- Ibid. a 13. mens des Lettres dont il avoit un grand dégoût, il thoit vivement touché des avantures d'Enée. Il chargeoit la memoire des infortunes de ce Prince, pendant qu'il oublioit les liennes; & pleuroit la mort de Didon, qui se tua par un exces d'amour pour ce Troien, au lieu de pleuver celle qu'il -le donnoit miserablement à lui-même en se remplissant de ces folies. C'est ainsi qu'il décrit sespremiers égaremens, qui s'aug-

menterent à mesure qu'il avança en âge.

A l'âge de quinze ans il revint de Madaure à Thagaste, où il interrompit les études; parce que son pere qui n'estoit pas des plus aifés, travailloit à faire un fonds pour l'envoier étudier à Carthage. Tout le monde donnoit des louanges à Patrice, de faire de tels efforts pour donner moien à Augustin wil. 1. 2. d'aller au loin cominuer ses études. Il estoit zelé, dit ce grand 63. Saint, pour tout ce qui pouvoit servir à m'établir dans le monde; mais il ne s'informoit pas si j'estois chaste, pourvu que je fusse éloquent. Comme il fallut bien du toms à son pere, qui n'avoit pas grand-bien, pour amasser le fonds necessaire pour ce vosage, ce sur dans sa seiziéme année qu'Augustin, qui n'encendoir plus parler ni d'écudes ni de leçons pendant qu'il demeura à Thagaste, s'abandonna à toutes sortes de voluptés; & ses compagnons se vantant de lours débauches, il avoit honte de n'en avoir pas faitautant.

Il alla enfin à Carthage, où il fut aussi-tôt assiegé d'une

Histoire des Ordres Religieux,

VIE DE S. foule d'amours impudiques qui se presentoient à lui de toutes parts. Il n'aimoit pas encore; mais il demandoit à aimer, & une misere secrete faisoit qu'il se vouloit mal de n'estre pas encore asse miserable. Il se trouva ensin engagé dans les silets où il souhaitoit estre pris. Il su aimé, & arriva mesme à la possession de ce qu'il aimoit. Ce sut peut-estre la seconde année de son séjour à Carthage, c'est-à-dire, à l'âge de dixibuit ans, qu'il eut un sils qui sut le fruit de son peché, & à qui il donna le nom d'Adeodat.

Monique qui le voïoit plongé dans de si grands desordres, ne cessoit de verser des larmes, & de prier le Seigneur qu'il l'en retirât. Mais quelle sut la douleur de cette sainte mere, lorsqu'elle le vît embrasser l'erreur des Manichéens? Elle le pleura pour lors comme s'il avoit esté dans le tombeau, & sa douleur estoit d'autant plus grande, qu'elle regardoit les choses des yeux de la foi. Elle prioit tous les gens de bien de conferer avec son sils pour lui faire connoistre son erreur; mais il estoit bien ésoigné de l'abandonner, la nouveauté de cette heresie lui avoit au contraire ensé le cœur, & l'avoit

rendu plus superbe...

L'unique consolation que cette mere desolée pouvoit prendre, c'estoit dans la consiance qu'elle avoit, que Dieu exauceroit ses prieres & ses larmes. En esser, elle est une vision où Dieu lui sit connoistre que son sils rentreroit dans le sein de l'Eglise. Mais Augustin sut pendant neuf années dans son aveuglement, sans qu'il ouvrit les yeux aux lumieres de la soi. Il enseigna pendant se tems la Grammaire à Thagaste, où il estoit retourné; d'où aïant fait un second voïage à Carthage, il y professa la Rhetorique. C'estoit peu de choses pour son ambition: ainsi dans l'esperance de plus gros émolumens, & de s'attirer plus d'honneur, il resolut de passer en Italie & de venir à Rome.

Sa mere sit sous ses efforts pour le retenir, ou au moins pour le faire consentir qu'elle sust du voiage. Elle ne vouloir point l'abandonner, & le suivit jusqu'au port; mais il usa de tromperie pour s'en debarasser. Il lui sit accroire qu'il vouloir seulement accompagner un de ses amis jusques dans le vaisseau; & lui aïant persuadé de passer la nuit dans un lieu qui n'estoit pas éloigné du port, où il y avoit une Chapelle de-diée à S. Cyprien, il se déroba, partit la même nuit pendant-

SECONDE PARTIE, CHAP. I.

qu'elle estoit en prieres & en larmes, & arriva enfin à Romes Augustén. où, peu de tems aprés son arrivée, il sut attaqué d'une dangereuse maladie, dont il guerit par les prieres de sa sainte mere, qui quo iqu'absente, ne laissoit pas de l'accompagner par tout de les vœux. Dés qu'il se vit en santé, il donna des leçons de Rhetorique & eut un grand nombre d'auditeurs.

Dans ce tems-là les habitans de Milan aïant envoié à Simmaque Prefet de Rome, pour lui demander un Professeur de Rhetorique, & aïant même donné les ordres necessaires pour son voïage; Augustin emploïa ce qu'il avoit d'amis parmi les Manichéens pour avoir cet emploi, & Simmaque s'estant assuré de sa capacité par un discours qu'il sit devant lui, l'en-

voïa à Milan.

Dés qu'il y fur, il alla trouver faint Ambroise qui en estoit Evêque, qui le recut favorablement & avec une charité vraiment Episcopale. C'estoit Dieu qui le menoit invisiblement à ce saint homme, & son cœur touché de l'éloquence de ce Prelat, s'ouvroit à la verité de ce qu'il disoit. Il trouva que ce qu'il enseignoit pouvoit se soutenir. Il croïoit auparavant qu'il n'y avoit rien à repondre aux argumens des Manichéens, il commença à s'appercevoir qu'on les pouvoit combattre; & enfin persuadé de la verité des discours de saint Ambroise, il resolut d'abandonner leurs erreurs, & prit enfin le parti de

demeurer Cathecumene dans l'Eglise catholique.

S. Augustin avoit jusques-là fait verser beaucoup de larmes à sa mere par sa vie dereglée & par son heresie; il semble qu'elle devoit avoir en beaucoup de joie lorsqu'elle apprit qu'il n'estoit plus Manichéen. Cependant saint Augustin nous confess. b. apprend lui-même, qu'il ne vit point dans cette sainte femme 6.6.4. qui avoit passé la mer pour le venir trouver à Milan, ce tresfaillement de joie que les bonnes nouvelles, à quoi on ne s'attend point, ont accoûtumé de donner; parce qu'il n'estoit pas encore établi dans la verité, & qu'elle ne le voioit pas fidele Catholique. Il en coûta bien encore des larmes à cette veritable mere, qui n'avoit point d'autre ambition que de voir son fils reconcilié avec Dieu; & il fallut qu'Augustin elluiat bien des combats de lui-même contre lui-même, avant qu'il renonçat entierement à ses égaremens & à ses voluptés, pour ne plus suivre à l'avenir que les attraits de la grace.

Enfin le tems arriva que Dieu permit qu'il ouvrît les yeux

A-111

VIE DE S. pour voir son iniquité & en concevoir de l'horreur. Un de ses Augustin. amis nommé Pontitien, qui l'estoit venu voir, lui aïant raconté la vie admirable de saint Antoine, il en fix sivivement touché, qu'il ne falloit pas une plume moins éloqueme, que 16id. l. 8. celle d'Augustin même, pour décrire le trouble & l'agitation 167.8.69, que ce recit causa dans son ame; mais cela ne sussit pas, il

fallut une voix du Ciel pour le resoudre entierement.

Occupé plus que jamais de mille reflexions, qui avoient penetré les replis les plus secrets de son cecur qui estoit percé de douleur, il se retira dans un jardin; où s'estant assis sous un siguier, & aïant donné cours à un torrent de larmes, il entendit une voix du ciel, qui lui dit: Prenez & lisez. A cette voix changeant de visage & retenant ses larmes, il prit le livre des Epseres de S. Paul; & l'aïant ouvert, ces paroles lui frapperent les yeux: Ne vons plongez pas dans la bonve chere, ni dans cas v. 13. L'yvrognerie, ni dans les impudicisés, ni dans les querelles; mais

revêtez-vous de sessiste. Christ, d' ne consentez point aux mauvais desirs de voire chair. Il n'en voulut pas lice davantage, une divine lumière penerrant tout d'un coup son cœur; il se trouva dans une admirable tranquillité, qui dissipa tous les doutes & les irresolutions qui l'avoient tant fait souffrir.

Il avoit été accompagné dans ce jardin par un de ses amis nommé Alippe, & s'eltoit éloigné de lui pour éviter la contrainte où sa presence l'avoit engagé. Il l'aborda ensuite de cette lecture avec un visage gai. Cet ami lui asant demandé le sujet de joie qui paroissoit sur son visage, il lui montra l'endroit qu'il avoit si. Ces paroles toucherent paroissement Alippe, qui faisant attention à celles qui suivent, & ausquelles Augustin n'avoit pas pris garde: Aulez & soutenez celui qui est encere soible dans la soi; il les prit pour lui, & s'en trouva tout d'un coup si sortissé, qu'il prit la même resolution qu'Augustin.

Ils porrerent ensemble cette bonne nouvelle à Monique, qui en sut transportée de joie; & ce sut une espece de triomphe pour elle d'entendre la maniere dont cela estoit arrivé. Elle ne pouvoit se lasser d'en benir le Seigneur, qui lui avoit accordé bien plus qu'elle ne demandoit; car Augustin estoit converti si pleinement, qu'il n'avoit aucune pensée pour le mariage où elle avoit voulu l'engager, & qu'il renonçoit à tous les avantages qu'il auroit pû esperer dans le monde.

Comme le rems des vacances approchoit, & qu'il n'y avoit

SECONDE PARTIE, CHAP. I. plus que vingt jours, il voulut finir ses leçons, afin que sa re- VIE DE S.

traite se sist avec moins d'éclat. Ce tems estant arrivé, Verecundus qui estoit aussi son ami, lui prêta sa maison de campagne, où il fur accompagné de sa mere, de Navigius son frere, de Trigete & de Licentien ses Disciples, de Lastinien & de Rustique ses cousins, d'Adeodat son fils, & de son ami Alippe. Ces deux derniers recurent avec lui le Baprême par les mains de saint Ambroise, lorsque le tems de le conferer fur venu. Il retourna à cet effet à Milan pour se faire inscrire sur le catalogue de ceux qui le demandoient, & aprés qu'il l'este reçu, il renonça tout-à-fait aux vaines esperances qu'il avoit euës de s'avancer dans le monde. Femme, enfans, richesses, dignités & houneurs; tout cela n'occupa plus fon esprit, il ne s'appliqua uniquement qu'à servir Dieu; & afin de le faire plus tranquillement, & que rienne l'en detournat, il forma une petite societé de quelques-uns de ses amis & de ses compatriotes, avec lesquels il vecus. Monique eut svin d'eux comme s'ils eussent esté tous ses enfans, &t avoit d'ailleurs pour eux autant d'égard & de soumission, que si chacun d'eux eut esté son pere. Ils avoient tous le même dessein de mener une vie parfaite, & ils n'estoient en peine que du lieu où ils fixeroient leur demeure. Ils resolurent de recourner en Afrique, & furent au port d'Ostie pour y chercher un embarquement. Ce fut en cet endroit que Monique mourut, & aprés que son fils lui est fermé les yeux & donné la sepulture à son corps, ils partirent pour l'Afrique.

Augustin ne sur pas plûtôt arrivé à Thagaste, qu'il vendit tout le bien qui lui pouvoit revenir de la succession de ses pere & mere, il en distribua le prix aux pauvres; & s'estant retiré avec ses compagnons dans un lieu solitaire prés de cette ville, il y demeura pendant trois ans dans des veilles & des oraisons continuelles, menant avec eux une vie semblable à celle des Moines de l'Egypte. Ce fut là son premier Monasterescar il y a bien de l'apparence qu'il n'a pas passé trois aus dans ce lieu, & qu'il y ait pratiqué tous les exercices de la vie Mo-

mastique, sans qu'il y eût un Monastere.

Quelques affaires l'appellerent à Hippone, où Valeré qui en estoit Evêque, prêchant un jour; & aïant parlé de la necessité qu'il y avoit d'ordonner quelques Prêtres, le peuple qui connoissoit le merite d'Augustin & sa capacité, se saisse

## Histoire des Ordres Religieux,

VIE DE S. de lui & le presenta à l'Evêque, qui l'ordonna malgré ses larAUGUSTIN. mes & ses resistances. La premiere chose qu'il sit lorsqu'il se
vit Prêtre, sut de demander un lieu pour y bâtir un Monastere semblable à celui de Thagaste; ce que Valere lui accorda,
lui donnant un jardin qui tenoit à son Eglise. De ces deux
Monasteres d'Hippone & de Thagaste, il en sortit plusieurs
de ses Disciples qui peuplerent l'Afrique de Monasteres: c'est
pourquoi ce Saint Docteur a esté regardé comme l'Instituteur des Moines & des Monasteres d'Afrique, puisqu'en esset
c'est lui qui y a établi l'Ordre Monastique.

Sa reputation augmentant de jour en jour, Valere qui avoit peur qu'on ne le ravît à son Eglise pour le faire Evêque, & voulant le conserver pour son Diocese, écrivit à Aurele Evêque de Carthage, pour le prier de le lui donner pour Coadjuteur. Aurele y consentit avec joie; mais Augustin y resista fortement. Il se soûmit neanmoins à ce qu'on exigeoit

de lui, & fut sacré Evêque d'Hippone l'an 395.

Depuis sa promotion à la Prêtrise, il avoit toûjours demeuré avec ses Religieux dans le Monastere qu'il avoit bâti au lieu que lui avoit accordé l'Evêque Valere; mais si-tôt qu'il se vit revêtu de la dignité Episcopale, il crut que l'obligation où il estoit de recevoir ceux qui le venoient visiter, pourroit troubler la tranquillité du Cloître, & donner atteinte à l'observance regulière; c'est pourquoi il sit de sa maison Episcopale une Communauté de Clercs; c'est-à-dire de Prêtres, de Diacres & de Sou-diacres, qui desservoient son Eglise; ausquels il fit observer la vie commune que les premiers Chrestiens avoient pratiquée. Personne ne pouvoit rien avoir en propre, tout y estoit en commun. C'estoit la loi, à laquelle tous ceux qui y entroient, sçavoient qu'ils estoient obligés; il n'ordonnoit même aucun Clerc, qui ne s'engageât à demeurer avec lui à cette condition. De sorte que si quelqu'un quittoit cette maniere de vie, il lui ostoit la Clericature, & le degradoit comme un deserteur de la sainte Societé qu'il avoit embrassée, & de la profession qu'il avoit vouée.

Ainsi tous ses Ecclesiastiques estoient pauvres avec lui, & attendoient la misericorde de Dieu par la charité de l'Eglise & par les offrandes des Fideles, qu'on leur distribuoit à chacun selon leurs besoins. Ceux qui avoient quelque chose, estoient obligés ou de le distribuer aux pauvres, ou de le

SECONDE PARTIE, CHAP. I.

mettre en commun, ou de s'en defaire de quelqu'autre maniere que ce fût. Mais ceux qui n'avoient rien apporté, n'étoient point distingués de ceux qui avoient apporté quelque chose.

Vie de S. Augustin,

Quand ils estoient malades ou convalescens, & qu'ils avoient besoin de manger avant l'heure du dîner, S. Augustin souffroit qu'on leur envoiât ce qu'ils demandoient; mais pour le dîner & le souper, il vouloit qu'ils le prissent dans la Communauté & de la Communauté. Il mangeoit toûjours avec eux. La dépense de la table & des habits estoit commune. Il ne vouloit rien avoir, ni rien recevoir qu'en commun; & quand on lui donnoit quelque chose qui ne pouvoit servir qu'à lui,

il le vendoit afin que le prix fût misen commun. L'entrée de cette maison ne fut jamais permise à aucune femme'; non pas même à sa sœur, qui estoit veuve & Superieure. d'un grand nombre de Vierges; & si son devoir Pastoral l'obligeoit quelquefois de recevoir des visites, ou d'en rendre à des femmes, il estoit toûjours accompagné par quelques-uns de les Clercs. Ses Escrits font assés connoistre quel estoit son zele & la vigilance Pastorale, son humilité, son amour pour Dieu, pour les pauvres, & pour les interests de son Eglise. Il mourut le 28. Aoust de l'an 430. & s'il ne fit point de testament (comme dit Possidius, qui est le premier Escrivain de sa vie) c'est parce qu'il estoit pauvre. Il a laissé neanmoins beaucoup en donnant à l'Eglise ses ouvrages, qui furent conservés par une espece de miracle, lorsque la Ville d'Hippone sur brussée par les Vandales peu de tems après sa mort; sans neanmoins que son Eglise & sa Bibliotheque fussent endommagés.

Son corps resta à Hippone jusques en l'an 504. que les Evêques d'Afrique aïant esté relegués en Sardaigne par Trasamond Roi des Vandales, y transporterent avec eux ces saintes reliques, qui y demeurerent jusqu'à ce que les Sarasins estant entrés dans cette Isle, & l'aïant ravagée; Luitprand Roi des Lombards, donna une grande somme d'argent pour les avoir, & les sit porter d'abord à Gennes & de là à Pavie, où il les sit mettre dans une Eglise qu'il avoit fait bâtir sous le titre de S. Pierre au Ciel d'or. Les Benedictins la possederent d'abord, & y demeurerent jusqu'en l'an 1222. qu'Honorius III. y mit des Chanoines Reguliers: Jean XXII. leur joignit en 1327. les Ermites de S. Augustin. Ils eurent d'abord chacun en par-

B

Histoire des Ordres Religieux;

VIE DE S. tage un costé de cette Eglise qui fut separée par une ligne ou trait que l'on voit encore. Les divisions qui arrivoient tous les. jours entr'eux au sujet des offrandes & des oblations, firent que dans la suite on leur donna à desservir cette Eglise à l'alternative pendant un mois, ce qui a duré jusqu'à la fin du dernier siècle, que leurs différends s'estant renouvellés au sujet du corps de S. Augustin, que l'on crut avoir decouvert dans. cette Eglise, ils la desservent à l'alternative pendant buit jours-

La découverue du corps de ce Saint le fit le premier Octobre 1695, ou du moins d'un corps, que quelques-uns ont pretendu estre veritablement le corps de saint Augustin. Les Augustins ne firent aucune difficulté de le croire, & donnerent plusieurs escrits pour prouver leurs pretentions. Les Chanoines Reguliers qui soûtenoient au contraire que le corps qu'on avoit trouvé n'estoit point celui de S. Augustin, firent aussi des escrits pour appuier leur sentiment : cotte dispute n'estoit. pas encore finie en 1698. lorsque je passai par Pavie au mois de Juin de la même année. Le P. Jules Baudin de l'Ordre des Augustins, par ordre de son General venoit d'y faire paroistre une Differtation, pour prouver encore plus fortement que ceux qui avoient escrit avant lui, que c'estoit veritablement le corps. de saint Augustin qui avoit esté trouvé; mais ses raisons n'ont pas neanmoins convaincu les lecteurs, & tous les escrits qui ont esté faits de part & d'autre n'ont rien decidé. Ontrouva, dit-on, le nom d'Agostino escrit sur un mastic qui enveloppoit le tombeau de marbre où estoit le corps de S. Augustin, & dans l'épailleur de ce qui convroit le tombeau, le même nom d'Agostino, escrit avec du charbon, ou quelqu'autre chole qui pouvoit aisément s'effacer; comme en effet ce nom for effacé par les ouvriers qui travailloient à le lever de terre, il y eut même des personnes à Pavie, qui me voulurent persuader que ce nomn'avoir esté escrir qu'avec le doigt sur la poussiere. C'est meanmoins fut ce mot, que le P. Baudin femble appuier beaucoup les pretentions dans la Differtation qui a pour cière: Timmlus S. P. Augustini, magni Ecclesia Magistri, ac Augustini Tivinis Regii protestoris Dissertatione Historico-Canonica illustracus.

Le P. Dom Bernard de Montfaucon paffa auffi à Pavie en 1698 & a donné l'histoire de cette découverte dans le Journal de son voïage, imprimé à Paris l'an 1702. Il nous assure qu'aïant prié les Augustins de lui montrer ce qu'on avoit

. • 

Chăpe fermée

SECONDE PARTIE, CHAP. II.

tronvé, ils le lui refuserent; c'est en quoi ces Religieux sont Oriches dignes de blâme; puisque le P. Dom de Montfaucon habile noines Redans l'anciquité, auroit pu descouvrir dans cer ancien monument des choses qui auroient fait plaistr aux curieux, & peutestre auroit-il donné quelque certitude, si c'estoit te corps de saint Augustin qui y estoit rensermé; ce qu'il n'auroit pas jugé par le mot d'agostino, escrit, à ce que l'on presend, en deux endroits, & qui avoit disparu aussi tost qu'il avoit vû le jour.

Poiez, pour la vie de saint Augustin, le dixieme Volume de ses ouvrages donnés par les PP. Benedictins, et le treizième Volume

des Memoires de M, de Tillemant pour l'Hist. Esclef.

## CHAPITRE II.

## De l'origine des Chanoines Reguliers.

de l'Esar Monastique dans la Dissertation preliminaire, devroit regarder aussi les Chanoines Reguliers; puisque plusieurs Anteurs leur ont donné le nom de Moines, qui est un nom generique pour toutes sortes de personnes qui sont prosession de la vie Religieuse. Penor Chanoine Regulier de la penot, sist. Congregation de Larran, a presendu prouver par dix-huit sipon Contembraços que ce nom leur appartenoir, aussi-bien que ce-qui. 1. 1. 6. lui de Chanoine Regulier. Laurent Landmeter Chanoine Pre-38. 1. 4. montré de l'Abbaie de Tongerlor en Flandre, n'a pas sair Laurent dissiculté de dire, que les Clercs que S. Augustin sit vivre en de Cler. Esconmun, estoient des Chanoines Moines, & le Pere le Large nach votoire Chanoine Regulier de la Congregation de France, a reconnu infinte que le nom de Moine leur avoir esté donné jusqu'au on-

Mais comme il y en a plusieurs qui ne sont plus de ce sen-Disnistiment, nous rapporterons icy l'origine des Chanoines Respuiers en particulier. Ils pretendent avoir eu pour Fondateurs les Apostres mêmes, & appuient leur sentiment sur l'autorité des Bulles des Papes Eugene IV. Benoist XII. Pie IV. Sixte IV. & Pie V. qui sont remonter l'origine de l'Ordre Canonique jusqu'au tems de ces saines Fondateurs de l'Eglise. Mais si, sontormément à ce que désent aussi la plàpart des Souverains Pontises, les Conciles de Thion-

Histoire des Ordres Religieux,

NOINES.

ORIGINE ville & de Meaux, & un tres-grand nombre d'Escrivains, les Apostres ont esté les Fondateurs de la vie Monastique : ils'en-REGOLIERS suivra que les Moines sont plus anciens que les Clercs ou Chanoines; puisque ceux-cy n'ont esté institués que la veille de la Passion du Sauveur du monde, lorsque dans la derniere Cene qu'il fit avec ses Apostres, il les revêtit de la dignité du Sacerdoce, en leur donnant pouvoir de consacrer son Corps & son Sang; & qu'il y avoit déja du tems que les mesmes Apostres professoient la vie Monastique par l'abandon qu'ils avoient fait de tous leurs biens pour suivre Jesus-Christ. C'est Piet. Cres- ce que dit Crescenze dans son Histoire des Ordres Religieux, cenz. Presidio Romano. qui pour appuïer son sentiment, apporte ce passage de saint s. Vincen. Vincent Ferrier: Clericos extitisse antequam Monachi essent, Clerici asserunt : quod non ita est, nam non fuerunt Clerici usque

Ferr. 🚜 ferm. de Dep.

in finem Cana, & tamen priùs fuerunt Religiosi Monachi.

Le Cardinal Pierre Damien dit que ce sont des Moines & non pas des Chanoines, qui ont fondé l'Eglise Universelle, qui l'ont gouvernée & purgée de plusieurs erreurs. Nous nous estonnons dit ce Cardinal, parlant aux Chanoines, de ce que vous vouliez nous separer de l'union & de la societé de l'Eglise Universelle; puisqu'il est constant que l'Eglise Universelle a esté fondée, gouvernée & purgée de plusieurs erreurs par les Moines, & non pas par les Chanoines. Les Apostres, ces Fondateurs & Conducteurs de l'Eglise, vivoient à nostre maniere, & non pas à la vostre, & Philon le plus éloquent d'entre les-Juifs dans les livres qu'il a composés en faveur des nostres, appelle les premiers Chrestiens des Moines, & non pas des Chanoines, & leurs maisons des Monasteres: Multum, fratres chaopusent. 18 rissimi, si digni estis audire, miramur, quomodo, vel ob quam causam conamini nos à consortio & unitate Universalis Ecclesia separare: cum constet à Monachis, non à Canonicis Universaleme Ecclesiam fundatam, gubernatam, & à diverso errore cribratam. Apostoli nempe, fundatores & rectores Ecclesiarum, nostro, non vestro more vivebant, at Lucas Evangelista in actibus Apostolorum refert: & Philo disertissimus Judaorum, in libris quos in laudem nostrorum conscripsit, primitivos Christianos Monachos non Canonicos vocat, & habitacula eorum Monasteria nuncupat. Feindiciis cap. linus semble estre de mesme sentiment, lorsqu'il dit que la vie Monastique a esté confirmée avant la canonique, & rap-

Menach o porce plusieurs temoignages pour prouver que les Moines doi-

SECONDE PARTIE, CHAP. II. vent preceder les Chanoines Reguliers. Bosius dit que S. Au- Origina gustin inspiré de Dieu, prescrivit une maniere de vivre aux NOINES RE-Clercs, qui volontairement voulurent vivre en commun, & GULIERS. ne rien posseder à l'exemple des Moines. Sanctus Augustinus titul. de divino lumine afflatus, Clericis qui sponte vellent simul vivere & & obed. nihil habere proprium, sed omnia communia exemplo Monacho-num. 6. rum Normam vivendi dedit. Enfin il y a une infinité d'Auteurs Thom Boqui disent la mesme chose, & qui conviennent qu'il n'y a Eccles. l. 9. point eu de Communautés de Clercs dans les trois premiers c. 5. p. 669. siécles de l'Eglise, & qu'elles n'ont commencé que dans le quatriéme.

En effet M. de Tillemont pretend que, pour chercher la De Tillemont premiere de ces Communautés, il ne faut pas remonter plus Hist Eccles. loin qu'à saint Eusebe Evesque de Verceil, qui renferma tous 10 m. 7. p. les Ecclesiastiques de cette Ville dans une mesme maison, où 132. if vêcut avec eux dans la pratique & les observances de la vie Monastique; & comme S. Ambroise dit, que ce sur avant son bannissement qu'il fit de son Eglise un Monastere, il faudroit que ce fût avant l'an 355, puisque ce fut cette année-là que se tint le Concile de Milan, où ce saint Evesque sut exilé pour n'avoir pas voulu souscrire à la condamnation de S. Athanase.

Mais le P. Thomassin attribue à saint Augustin la gloire Thomass. d'avoir le premier establi des Communautés Ecclesiastiques Discipl. Esaprès qu'il eût esté fait Evesque d'Hippone, à laquelle digni- liv. 1. 1.400 té il fut elevé l'an 395. Il avouë bien que saint Eusebe lui pourroit disputer cette gloire; mais comme il sit prendre à son Clergé l'habit, la profession & l'estat des Moines, & que S. Augustin laissa son Clergé dans l'estat des Ecclesiastiques, n'aïant ajoûté à la vie & à la pieré clericale, que la vie commune & la desapropriation; c'est donc à ce Saint Docteur de l'Eglise qu'il faut rapporter l'institution des Clercs quiont vêcu en commun.

Les raisons que le P. Thomassin donne pour ne rapporter Porigine des Communautés Ecclessastiques qu'à saint Augus- 3.3.64 tin; sont tres-fortes. Il dit que la premiere Communauté des Apostres, des Disciples & des Fidelles, ne consistoit que dans la desapropriation que pluseurs particuliers embrassoient, & dans la distribution qui se faisoit à chacun selon ses besoins; mais qu'ils ne logeoient pas, ni ne prenoient pas leur refection en commun; & quoique cette communauté de biens ait esté

14 Histotre des Ordres Religieux,

ORIGINE] confervée entre les Ecclesiastiques durant les premiers siécles; & qu'on distribuoit à chacun une portion des revenus de REGULIERS. l'Eglise proportionnée à son besoin, à son rang & à son travail, que c'est cela mesme qui peut servir de preuves que les Clercs ne vivoient pas en commun; car, a joûte-t-il, si le Clergé eust vecu en commun, on n'eust pas appellé les Clercs: spor. tulantes fratres on n'eust pas appellé les distributions qui se faisoient tous les mois: Divisiones mensurans; on n'eust pas distingué les distributions des Prestres de celles des Clercs inferieurs, & on ne le cult pas a jugées par un privilege singulier aux jeunes Clercs, qui s'estoient signalés par la confession du nom de Jesus-Christ: sportulis isseem cum Presbyteris honorentur. S. Cyprien n'ordonneroit pas de faire de certaines aumosnes de la portion qui lui estoit eschuë: de quantitate mea propria. Eulebe ne diroit pas que les Novatiens attacherent à leur parti l'Evesque Natalis, en lui promettant cent cinquante pieces d'argent par mois; & les Constitutions Apostoliques ne regleroient pas les portions inégales qui se devoient faire des biens de l'Eglise. C'est ce qui ne se voit pas, dit le P. Thomassin, dans les Congregations où toutes choles sont communes.

dans sa lettre à Hymerius Evesque de Tarracone propose un grand nombre de reglemens pour la discipline du Clergé, qu'il y parle des Moines & des filles consacrées à Dieu, & de leurs Monasteres; mais qu'il n'y a dans cette lettre aucune apparence qu'il y eust dés lors des Ecclesiastiques vivans en Communauté. Ensin pour plus grande preuve, le P. Thomas-

tia. » c. sin a joûte que S. Augustin dans son livre des mœurs de l'Eglise qu'il escrivit avant que d'estre Prestre, n'auroit pas manqué de donner un rang honorable aux Communautés Ecclesiastiques, s'il en avoir connu quelques-unes; car il y fait une excellente peinture des Monasteres d'Egypte & d'Orient, habités les uns par des hommes, les autres par des silles. Il assure qu'il a connu des personnes seculieres à Rome & à Milan, qui vivoient, prioient & travailloient toutes ensemble dans une mesme maison sous la direction d'un Prestre, & qu'il y avoit de pareilles Communautés de semmes seculieres; mais parlant des Ecclesiastiques, îl ne marque point qu'ils vecussent dans des Communautés; au contraire il admire d'aixant pins leur pieté, qu'elle estoit à l'épreuve de tant de rentations qui

se rencontrent dans la conversation du monde. Quoique S. Augustin soit donc consideré comme le Pere & DES CHAle premier Instituteur des Communautés Ecclesiastiques, il ne Reguliers. dreffa pas neanmoins une Regle particuliere pour son Clergé, se 1bid. parte contenuant de la Regle & de l'exemple des Apoltres, qui avoient 4. l. 1. c. enseigné la pratique de la vie commune & de la desapropria-48. n. 9. tion parfaire: & comme dans la suite la plûpart des Evesques firent vivre aussi leurs Clercs en commun dans l'observance exacte des Canons des Conciles; c'est se qui sit qu'on leur donna le nom de Chanoines, que les Grecs donnoient aussiindifferenment aux Ecclesiastiques, aux Moines, aux Religicules & aux Vierges confacrées à Dieu, comme remarque Balzamon fur le Canon VI. de la premiere Epistre canonique de S. Basile à S. Amphilioque ; & par le nom de Chanoine ou! de Chanoinelle, les Grecs designoient les personnes inscrites dans le Canon ou Caralogue de la Communauté.

Ce nom de Chanome estoit encore commun à tous les Of-Replies des ficiers de l'Eglise, mesme jusqu'aux plus bas; comme son-ceremonies. neurs, fossoyeurs, & autres qui estoient emploiés dans la Ma-de l'Eglise tricule ou Catalogue, in Canune, & encretenus aux depens de 14. la Fabrique : c'est pourquoi on a aussi donné oe nom à des domestiques qui servoient & estoient nourris dans les Monasteres. Il y en a à la verité qui pretendent que le nom de Chanoine vient de Canon; & que ce mot signifie la mesure ous quantité de sa ration de bled, de vin & autres choses necessaires à la vie, qu'on distribuoit par jour, par semaine, par mois ou par an à chaque Clerc pour sa subsistance : propremene la paye, la folde, la prébende ou livrée, la pension, la portion autrement exprimée par S. Cyprien, par le mot de sportula, le panier où les Chercs memoient leurs vivres & leurs pro-pip. 360 60vihons. Livrée, du Latin liberata, c'estoit ce qu'on livroit à un 66. Clere pour vivre & s'habiller, d'où on appelle encore livrée l'habit qu'un Maistre livre à ses domestiques, qu'on appelle gens de livrée.

Ce ne sur cependant que vers le douzième siècle que l'on Thomass reverir l'Ordre des Chanoines du nom & de la gloire de saint comme ci-ceux du terns de Louis le Debonnaire, pour lescepteux Empereur qui emploïoit tous ses soins à regler & à reformer le Clergé & les Moines, fix composer par le Diacre Amalarius

16 Histoire des Ordres Religieux,

ORIGINE une Regle qu'il fit approuver par le Concile d'Aix-la-Chapelle assemblé l'an 816. laquelle est à peu près la mesme que
REGULIERS. celle qui avoit esté dressée par saint Chrodegand Evesque de

Ibid. part. Mets, dont nous parlerons dans le Chapitre VIII. qui estoit
3. l. 1. 2. 30
m. 10. tirée des saints Canons, des ouvrages des Peres, & principalement de la Regle de S. Benoist.

Ibid. part. 4. l. I. c. 48. n. I. &. 6. 49. n. 3.

7,

Mais comme dans la suite du tems, principalement dans l'Occident, les Chanoines s'estoient relâchés à un tel point, qu'ils estoient comme absmés dant la saleté d'une incontinence universelle, & qu'ils acqueroient leurs benefices par un commerce insâme de symonie; S. Pierre Damien emporté par l'ardeur de son zele, sollicita fortement le Pape Nicolas II. pour remedier à ces desordres, & bannir entierement la proprieté d'entre les Chanoines, qui sembloit leur avoir esté permise par la Regle d'Aix-la-Chapelle, puisqu'elle ne les obligeoit point à renoncer à leur patrimoine. C'est pourquoi ce saint Pontise assembla à Rome un Concile de cent treize Evesques l'an 1059, où, après avoir condamné la symonie & le concubinage, il ordonna que les Clercs logeroient & vivroient ensemble, & mettroient en commun ce qu'ils recevroient de l'Eglise, les exhortant à la vie commune des Apostres, c'est-à-dire à n'avoir rien en propre.

La mesme chose sur ordonnée dans un autre Concile par Alexandre II. l'an 1062 ainsi ces deux Conciles aïant imposé à tous les Clercs la desapropriation & la vie commune, il fallut pour l'autoriser remonter à l'Institution de S. Augustin, dont les Clercs vivoient en commun dans une pauvreté volontaire. L'on se servit pour cela de deux discours de ce Saint, que S. Pierre Damien cite & qu'il nomme: de moribus Clericorum; & comme il falloit opposer une Regle à une autre qui estoit celle d'Aix-la-Chapelle, l'on donna le nom de Regle à ces deux discours de saint Augustin. C'est neanmoins une dispute qui est entre plusieurs Escrivains, qui n'ont jamais pû s'accorder ensemble touchant la veritable Regle de saint Augusein, pour sçavoir si c'estoir ces deux Sermons, ou son Epistre 109. adressée à des Religieuses. Quoiqu'il en soit, tous ceux qui suivent la Regle de saint Augustin, tant Religieux que Religieuses, ne reconnoissent point d'autre Regle que cette Eps-

tre 109.

Les Reglemens que firent ces deux Conciles pour obliger les Chanoines -Seconde Partie, Chap. II.

Chanoines à la desapropriation, ne furent pas reçus par tous ORIGINE ceux qui prenoient ce titre, le relâchement continuoit toît- NOINTES REjours parmi eux, c'est ce qui obligea quelques Chanoines de «villes». l'Eglise d'Avignon, de former dans le mesme siècle la Congregation de S. Ruf. Sur la fin du mesme siècle Y ves de Chartres retorma ceux de S. Quentin de Beauvais, & sa Reforme fut introduite dans plusieurs autres Eglises; mais ils ne se disoient pas encore Chanoines Reguliers de l'Ordre de S. Augustin. Il y en avoit au contraire qui se disoient de l'Ordre de S. Silvestre Pape, & d'autres de celui de S. Urbain Pape & Martyr. Mais de sçavoir quelles estoient les Regles de ces deux Papes; c'est ce que l'on ignore. Il se peut faire que ces Chanoines qui se dissient de l'Ordre de S. Sylvestre & de saint Urbain, avoient pris ce nom à cause que leurs Eglises estoient dediées en l'honneur de ces deux saints Pontifes, de mesme que quelques Auteurs de la Vie du B. Michel Gedroc Polonois, de l'Ordre des Chanoines Reguliers de la Penirence des Martyrs, disent qu'il entra dans l'Ordre de S. Marc, à cause que leur Monastere de Cracovie, qui est le principal de ceux qu'ils ont en Pologne, porte le nom de S. Marc l'Evangeliste.

On pourroit dire neanmoins que dès le onziéme siécle, il y avoit des Chanoines Reguliers qui avoient pris la Regle de saint Augustin tirée de son Epistre 109, puisque Gervais Archevesque de Reims dans une Charte donnée en 1067, pour le retablissement de l'Abbaie de saint Denys de Reims, dit: qu'il y avoit establi des Chanoines qui faisoient profession de la Regle & de l'Ordre de S. Augustin : Canonicos ibidem ad honorem & laudem Dei conftitui, Beati Augustini Regulam Ordinemque profitentes. Cela se pourroit encore prouver par une Lettre que le Pape Urbain IL escrivit à la fin de ce siècle à l'Abbé Roger de Soissons, où il suppose qu'il y avoit des Chanoines qui suivoient la Regle de S. Augustin: mais le P. Cha- Chapone, ponel Chanoine Regulier de la Congregation de France, Changing, avouë que ce Pape & cet Archevêque ont voulu seulement 1.1. £ 10. parler du genre de vie conforme à celui des Clercs de saint 6 4 .... Augustin, ou de quelques Constitutions particulieres, tirées des ouvrages de ce Pere; & qu'il est certain que ce ne tut que dans le douzieme siécle que les Chanoines Reguliers commencerent à faire des vœux solemnels. Quelques Eglises, divil, commencerent des l'an 1110 à prendre la Regle de saint

Tome IL

ORIGINE Augustin tirée de son Epistre 109. elle se communiqua ensuite MOINTE RE- peu à peu à quelques maisons de l'Ordre, jusqu'à ce qu'Innocent II. dans le Concile de Latran l'an 1139. ordonna que tous les Chanoines Reguliers se soûmentroient à cette Regle; & ce fut alors qu'ils prirent tous le nom de Chanoines Regu-

liers de l'Ordre de S. Augustin.

L'on vit après cela l'Ordre Cauonique dans un estat florisfant, l'observance qu'on y pratiquoit le mit en reputation. Plusieurs Evesques retablirent la Regularité dans leurs Eglises. Ceux qui fondoient des Monasteres y mirent des Chanoines Reguliers, & quelques-uns de ces Monasteres devinrent Chefs de celebres Congregations. Celles de S. Victor à Paris, de sainte Croix de Conimbre en Portugal, & plusieurs autres dont nous parlerons dans la suite, ne furent pas des moindres ornemens. de cet Ordre, où le relâchement s'estant encore introduic dans la suite, a esté cause qu'il s'y est fait plusieurs reformes, dont la plus generale & qui regardoit tous les differens corps. de Chanoines Reguliers, fut faite l'an 1339, par le Pape Benoist. XII. qui dressa ce sujet des Constitutions qui contiennent soixante-quatre articles ou paragraphes, qu'il voulut estre observés universellement.

Il y en a qui pretendent que ces Constitutions furent abrogées par Clement VI. successeur de Benoist. Penot qui a fait Lib. 2, 6, 41. l'Hilboire des Chanoines Reguliers de Latran, dit avoir vû une copie des Lettres qui les annulent, & dont l'original est conservé dans le Monastere de Sainte Marie de Sarragosse: cependant comme Boniface IX. a ordonné dans la suite la tenuë des Chapitres Provinciaux, conformement aux Constirutions de Benoist XII. & que Martin V. dispensa les Chanoines Reguliers de Latran de l'observance de ces Constitutions; il y a bien de l'apparence qu'elles ne furent point annulées, & qu'elles ont subsisté long-tems après.

Les Chanoines Reguliers ont de tems en tems des diffe-Dissipl. Est rems au sujet de la préseance qu'ils pretendent au dessus des des 4 pers Moines & des aurres Reguliers, & que le P. Thomassin leur donne, comme faisant, dit-il, une partie du Clergé. Ils la pretendent non seulement par rapport à l'antiquité, comme aïant eu, à ce qu'ils disent, les Apostres pour Fondateurs; mais encore en verm d'une Bulle de Pie IV. qui accorda aux Chamoines Reguliers de la Congregation de Latran, la préseance

au dessus des Moines du Mont-Cassin: Mais il faut remarquer Ortoine que sous le Pontificat de ce Pape, ces Chanoines afant fait NOINIS REdes tentatives pour rentrer dans la possession de l'Eglise de gullers. S. Jean de Latran dont ils avoient esté chassés plusieurs fois, comme nous le dirons dans les chapitres suivans, ils ne purent obtenir ce qu'ils souhaitoient, & le Pape les establit dans l'Eglise de Notre-Dame de la Paix à Rome, comme pour les consoler de ce qu'ils ne rentroient pas à S. Jean de Latran, & termina aussi en leur faveur le procès qu'ils avoient depuis près d'un siècle avec les Moines Benedictins de la Congregation du Mont-Cassin, au sujer de cette préseance qu'il accorda aux Chanoines Reguliers de Latran par une Bulle de l'an 1564. par laquelle il ordonna que dans les Processions & les actes publics, ils precederoient les Moines du Mont-Cassin, & que les Abbés de ces deux Congregations se trouvant sans leurs Religieux aux Conciles Provinciaux & Synodaux, & dans les actes publics & privés, où les Abbés ont droit de se trouver, ils prendroient le rang selon l'antiquité de leur promotion, & non selon l'antiquité de lour Congregation. Mais cette Bulle n'est qu'en faveur des Chanoines Reguliers de Latran seulement, & non pas des autres Congregations du mesine Ordre; ce qui est si vrai, que dans les Processions publiques qui sont assez frequences à Rome, les Chanoines Reguliers de S. Pierre aux Liens, qui sont de la Congregation de S. Sauveur de Bologne, sont precedés par les Moines Benedictins du Mont-Cassin, les Camaldules, les Silvestrins, les Cisterciens, les Feuillans, les Moines de Vallombreuse, & ceux du Mont-Oliver.

Le P. Hugo Chanoine Premontré de l'ancienne Rigueur, dans sa response à la replique des PP. Benedictins de la Congregation de S. Vannes en Lorraine, au sujet du différend qui estoit entr'eux touchant la préseance, dit qu'il n'estoit pas instruit de celles que les Moines d'Italie ont sur les Chanoines de saint Sauveur; mais qu'il sçait que cela est contraire au dron, si le fait est tel qu'on le debite. Je ne pretends point exal miner s'il est contraire au droit ou non; mais je puis assurer le P. Hugo de la verité de ce fait pour en avoir esté temoin, comme aïant assisté pendant six ans à ces Processions, & pendant les Conclaves d'Alexandro VIII. & d'Innocent XII. le Clergé Seculier & Regulier de Rome, estant obligé d'allet aussi tous les jours en procession autient de tems que duce le

NOINES RE-QULIERS.

ORIGINE Conclave jusqu'au jour de l'Election du Pape. Les Chanoines Reguliers pretendent qu'il y a eu deux mille sept cens soixante - sept Cardinaux de leur Ordre, wingt mille cent trente-cinq Archevesques & Evesques, & plus de cent mille Abbés aïant l'usage de la mitre & de la crosse. C'est le calcul qu'en fait le P. le Paige dans sa Bibliotheque de Prémontré qu'il donna en 1633. Mais il y aura beaucoup à retrancher de ce nombre, si l'on considere qu'il n'y a pas eu

peut-estre deux mille sept cens Cardinaux jusqu'à present, Nous parlerons des differens habillemens des Chanoines Reguliers en parlant des differentes Congregations de cet Ordre. Nous donnerons icy seulement l'ancien habillement qui estoir commun à tous les Chanoines Reguliers dans le commencement de leur institution, c'est-à-dire à la fin du onziéme fiécle & au commencement du douzième, auquel tems les Chanoines prirent le nom de Reguliers, & se mirent sous la protection de saint Augustin qu'ils reconnurent pour leur Pere. Cet habillement consistoit en tout tems & en tous lieux en une Aube qui descendoit jusqu'aux talons, & une aumuce qu'ils portoient sur les espaules en forme de manteau, ils avoient encore pardessus l'aumuce & l'aube une chape noir, à laquelle estoit attaché un capuce dont ils se couvroient la tête. D'abord la chape estoir fermée de tous costés, il n'y avoir qu'une ouverture sur l'estomac pour passer les mains; mais dans la suite on la fendit par devant jusqu'en baspour une plus grande commodité, & le capuce y fut toûjours attaché. Quant à la couleur de la robe, les uns la portoient noire, d'autres blanche, les uns prirent le rouge, d'autres le violet. En un mot, il n'y avoit point de couleur affectée pour les Chanoines Reguliers. Le Pape Benoist XII. dans la reforme generale qu'il fit de cet Ordre, ordonna par sa Bulle de l'an 1339, que les Chanoines - Reguliers ne pourroient se servir dans leurs habillemens que des couleurs blanche, brune, noire ou presque noire. Le Cardinal de Volsey ordonna la même chose, lorsqu'en 1519, il reforma les Chanoines Reguliers d'Angleserre qui n'estoient d'aucune Congregation; & comme ils avoient porté jusqu'afors la couleur noire, on les appelloit les Chanoines Reguliers. noirs, pour les distinguer de ceux des Congregations de saint: Victor, d'Arouaise & de Premontre, qui estoient dans le mesme Raïaume, & qu'on appellois Chanoines Reguliers blancs.

SECONDE PARTIE, CHAP. II.

Il est vrai que le Pape Benoist ne permit ces couleurs qu'aux Origine Chanoines qui estoient en possession de les porter, & voulut NOINES REqu'à l'avenir ceux qui voudroient faire des changemens dans gullers. leur habillement, prissent la couleur blanche: mais cela n'a pas empesché qu'il n'y en ait qui n'aient pris des robes violettes, & des Congregations entieres des robes noires.

L'on peut voir par la figure de l'habillement d'un de ces anciens Chanoines Reguliers avec sa chape & son capuce, qu'il n'y avoit pas grande difference entre l'habit Canonial & l'habit Monachal, & l'un & l'autre n'estoient pas differens de celui des Ecclesiastiques, & même de celui des Laïques: car Dom Claude de Vert remarque que cette longue chape n'estoit De Verse dans son origine qu'un capuce ou capuchon, servant à couvrir Expuession des ceremola tête: proprement un coqueluchon, eucullio ou cucullus, du miss de l'Es mot Grec Koukoullion, & en premier lieu Kuklos, qui veut diro glise tom. 24un cercle, parce que le capuce ou capuchon couvrant la teste, p. 1800 forme en effet un cercle autour du vilage. Ce capuce ou capuchon s'estendit bientôt après sur les épaules en forme de scapulaire, ou plustost en maniere de mantelet ou camail, puis il tomba sur les reins & sur les genoux comme le portent les matelots, qui appellent cette espece de capuce un capot 3. & on le nomme aussi cape de Bearn. Enfin il descendit jusqu'en bas couvrant & enveloppant toute la personne, telle est encore la cape ou capot des sentinelles, le pluvial ou chape Ecclesiastique, la chape des Cardinaux, des Evefques, des Chanoines. Seculiers & Reguliers, des Religieux de l'Ordre de S. Dominique, des Chartreux & autres. Dom de Vert s'est trompé, lorsqu'il dit que telle est encore la chape commune & ordinaire du Pape; puisqu'il n'y a que la seule nuit de Noël que Sa Sainteté porte un capuchon & une cape de velours rouge: ainsi c'est plustost son habillement extraordinaire; car pour habit ordinaire, il a toujours une soutane de soye blanche, uni rochet à dentelles par dessus, l'esté un camail de satin incarnat, & l'hyver, un camail de velours rouge avec le bonnet de mesme, qui est doublé d'hermine, aussi-bien que le camail; mais dans les fonctions publiques il a la calotte blanche sous. la mitre ou la tiarre. & a toûjours une estole au cou: Cela: s'appelle l'habit privé du Pape; & quand les Cardinaux sont habillés de violet, comme l'Avent, le Carême & les jours de : joines, le Pape porte la soutane de laine blanche, & se camaili

GULIERS.

ORIGINE de drap rouge, parce qu'il ne change jamais de couleur dans MOINES RE- ses habits, excepté depuis le Samedy Saint jusqu'au Dimanche In albis, qu'il porte le camail de damas blanc. Lorsqu'il est en mitre, il porte une chape, qui n'est autre que celle que nous appellons pluvial, & au lieu de mitre il ne porte qu'une mante de drap rouge le jour du samedy Saint.

> D'abord cette chape des Chanoines & de tous les Ecclesiastiques, qui n'estoit dans son origine qu'un capuce ou capuchon servant à couvrir la teste, estant insensiblement tombée sur les épaules & des épaules sur les reins, & ensuite jusqu'aux talons, traisna enfin jusqu'à terre: en sorte que les Chanoines qui s'en fervent encore l'hyver, sont obligés de la retrousser sur les bras; & celle des Cardinaux est si longue, qu'ils la font porter par des Officiers qui sont nommés Caudataires. Elle fut changée en manteau par les Laïques, & le collet de ce manteau n'est autre, comme remarque Dom de Vert, que le capuce renversé sur le manteau le long des espaules, & ce qu'on nomme presentement Porte-manteau chez le Roi, s'appelloit autrefois Porte-chape. Les Chanoines aïant enfin entierement quitté l'usage de la chape allant par la ville, ont pris celui du manteau.

> Cette chape qui, comme nous avons fait voir, estoit autrefois fermée de tous costés, n'aïant qu'une ouverture par devant pour passer les mains, estoit incommode; c'est ce qui fit apparemment qu'il y eut des Ecclessastiques qui en porterent, où il y avoit des manches, & qui n'estoient autres que la coulle & cuculle des Moines, c'est ce qui obligea le quatriéme Concile de Latran, tenu sous le Pape Innocent III. l'an 1215. de deffendre aux Clercs de porter ces sortes d'habillemens ni à l'Eglise ni ailleurs: Cappas manicatas ad Divinum officium intra Ecclesiam non gerant, nec alibi, & les obligea d'en porter qui fussent fermées de tous costés: Clausa deferant desuper vestimenta, nimia brevitate vel nimia longitudine non notanda.

Les anciens Statuts Synodaux du Diocese de Contances, qui peuvent avoir esté faits peu de tems après ce Concile par l'Evesque Conrad d'Andegs, ordonnent la mesme chose, & Colled. nev. ce Presat se plaint de ce qu'il y avoit des Prestres qui 'alloient v.1. seip. par leurs Paroisses avec des especes de souranelles fenduës par devant, & qui n'avoient pas de honte de se presenter en cet équipage devant lui, ressemblant plustost à des arbalestriers & à des

. • • 

SECONDE PARTIE, CHAP. II.

achletes, qu'à des Clercs ou des Prestres: Unde reprehendimus ORIGINI Presbyteros, qui per parrochias vadunt in super tunicalibus apertis, noines Ranimia brevitate notandis, & in figaudis, & etiam in habitu tali GULIERS. coram nobis venire non formidant, in quo habitu potius videntur arbalestrii, vel puziles quam Clerici vel Presbyseri. Il leur permet neanmoins de porter ces sortes de soutanelles fenduës par devant, lorsqu'ils iront à cheval; mais il veut qu'ils ayent toû jours leur chape fermée, & qu'elle paroisse.

Cette chape se portoit donc en rout tems & en tous lieux à l'Eglise, à la ville & à la campagne. Ils la portoient à l'Eglise par dessus un bonnet de peau d'agneau avec le poil. On fit descendre ensuite ce bonnet sur les espaules, & ensin jusques sur les reins; mais comme la chape & cette peau qui enveloppoit encore tout le corps, estoient trop incommodes pendant les chaleurs de l'esté, on quitta premierement la chape, & on ne laissa que cette peau, à laquelle on donna le nom d'aumuce, comme qui diroit hautement mise selon le sentiment de Severt dans Jacob Seson Histoire des Archevesques de Lion: quelques-uns deri-veit, Chron-bent ce mot du Larin amicium ab amicium à couse qu'elle convent ce mot du Latin amicium ab amicire, à cause qu'elle con-chiep. Lugdi. vroit les espaules, & d'autres du vieux Allemand hoost mutsen, ?-432qui veut dire un bonnet. Comme cette aumuce qui couvroit linet, Hala teste & les espaules, & descendoit jusqu'aux reins, estoit billem. des encore un habillement peu propre pour l'esté à cause de la Chan. Reg. chaleur; il y a eu des Chanoines qui l'ont mile en travers sur les deux espaules, comme la portent en esté les Chanoines Reguliers de Taint Victor, ceux de sainte Croix de Conimbre & quelques autres. Ceux de Marbac la portent aussi sur les espaules; mais elle descend en pointe par derriere un peu plus bas que la ceinture, & est auachée pardevant avec un rubanbleu. D'autres l'ont portée sur l'espaule gauche en forme d'uns chaperon de Docteur, comme les Chanoines Reguliers de la Cathedrale d'Usez, & plusieurs Cathedrales ont retenu l'ancienne coûtume de la porter sur les espaules en forme de manteau, principalement les Chanoines de l'Eglise de Lyon, qui n'ont rien innové. Enfin comme il y en a qui ont trouvé que de la porter sur les espaules, cela les incommodoit encore tropen esté; ils l'ont fait descendre sur le bras gauche où elle est. restée plus communément, quoique pour se débarasser de cet habit, estant arrivés au Chœur, ils le jettent sur leurs formes, d'où ils ne le prennent que lorsqu'il s'agit de faire quelque

ORIGINE fonction particuliere. Cet habillement n'estoit pas seulement NOINES RE. pour les Ecclesiastiques, il estoit encore commun aux Laïques pour couvrir leur telte, & l'on trouve dans un Registre de la Chambre des Comptes de Paris, un article de trentesix sols pour avoir fait source l'aumuce du Roy. Il semble mesme que les pauvres gens aïent ramené en France depuis quelques années, la contume de porter ces sortes d'aumuces, la plûpart portant comme des especes de perruques de peaux

de moutons ou d'agneaux qu'on nomme moutonnes.

Ce fût peu d'années après le quatriéme Concile de Latran, que quelques Chanoines quitterent la chape, & ne retinrent que l'aumuce avec l'aube qui descendoit jusqu'aux talons; & c'est ainsi que les Chanoines Reguliers de S. Pierre de Macon Jacob, Se- sont representés en habit d'Eglise dans un ancien tableau conwett, Chr.n. servé dans le Tresor de ce Chapitre, & qui fait mention de Maissen. la Dedicace de cette Eglise, qui fut faite l'an 1245, par le Pape Innocent IV en presence de douze Cardinaux, deux Patriarches, sept Evesques & plusieurs Abbés, du Roy saint Louis, de la Reine Blanche sa mere, & de plusieurs autres Princes & Seigneurs. Et la Couronne que ces Chanomes portoient pour lors, estoit semblable à celle que portent presente-

ment les Religieux Minimes.

Ceux qui conserverent la chape & l'aumuce ne portoient pas apparemment des aumuces de peaux, mais seulement de . Terge ou de drap pour une plus grande commodité pendant les chaleurs; car Eudes Evêque de Frescati Legat du même Inno-Antiquités. cent IV. aïant prescrit l'année suivante 1246. des Regles aux Freres & sœurs de l'Hôpital ou Hostel-Dieu de Beauvais, ordonna que les habits des Freres ( qui sé disoient Chanoines Reguliers) ne pouroient estre teints, excepté les chapes du Chœur & les aumuces de lerge, dont les Prestres se servoient à l'Eglise. Il y avoit cependant des païs où l'on ne portoit que les aumuces en hyver, comme il est marqué par l'acte de la Lobineau, fondation du Chapitre de Lamballe faite l'an 1435, par Jean 10st. de Bre- Duc de Bretagne, Comte de Montfort & de Richemont, qui 2. 2. 104.1, veut que les Chanoines (qu'il appelle Chapelains), soient & demourent au Chœur de ladite Eglise en sourpelitz, amuses en

> L'aube qu'on portoit sur ces aumuces & pardessus la robe, a esté aussi commune aux Clercs & aux Laïques, aux hommes

hyver, & à chapeaux de cuer au tems d'esté.

Seconde Partie, Chap. II. & aux femmes. Les Clercs la portoient continuellement, & ORIGIN en changeoient pour le service de l'Autel, ainsi que de cha-noines Resubles. Cet habillement s'est maintenu pendant plusieurs sié- oullers. cles dans toute sa longueur. Mais dans la suite on jugea à pro- De Vert pos pour la commodité & peut-estre pour l'épargne, de l'ac-Emplionsion courcir hors de l'usage de l'Autel. On la redussit d'abord à des Commodeux ou trois doigts du bas de la robe, ensuite à mi-jambe, glise, Tomenfin jusqu'aux genoux; & en cet état on l'appelle rochet lors- : ? : 44. qu'il y a des manches étroites, ou surplis, quand elle a des manches larges ou longues, ouverres & volantes. La plûpart des Chanoines Reguliers portent ces sortes de rochets pour habit ordinaire pardessus leur soutane. Il y en a d'autres, comme ceux de Pologne, qui ont encore osté les manches à ce rochet qu'ils appellent saracium; & aïant encore accourci la chape jusqu'aux genoux, ils lui ont aussi osté les manches, & l'ont reduite en forme de mantelet, semblable à celui que portent les Prelats de Rome. Il y en a d'autres qui ont tellement accourci l'aube, ou plustost le rochet, qu'ils l'ont reduit à une petite bande de deux doigts de large qu'ils porsent la plûpart, ou seulement par devant, ou aussi par devant & par derriere soit en forme d'écharpe, de bandouliere ou autrement. Comme les Chanoines Reguliers avoient aussi quitté l'usage de ces aubes, allant par la ville & hors des fonctions Ecclesiastiques, & qu'ils ne les ont reprises que dans les retormes qui ont elté faites de cet Ordre; c'est ce qui a fait que le peuple qui n'estoit plus accoûrumé apparemment à cet habillement, appella dans le commencement les Chanoines Reguliers de Latran, les Freres de la chemise, Frati della Camissa, à cause qu'ils portoient toûjours des Rochets sur leurs robes.

L'usage des bonnets estoit introduit déja parmi le Clergé Du Moultanet, comme dès le onzième siècle. Ce n'estoit d'abord qu'un petit bonnet et comme de calotte que l'on portoit sur le capuchon de la sochape ou autre habillement de teste; on les sit ensuite plus larges en haut qu'en bas, la coûtume vint après de les faire encore plus amples, mais ronds & plats, presqu'en la maniere de ceux que portent aujourd'hui les Novices des Jesuites, & que sont aussi les cales que portent les Bedeaux en plusieurs endroits, & que portoient autresois les petits Laquais. On leur donna il y a près de trois cens ans, la sigure quarrée, estant.

Tome II. D

GULIERS.

ORIGINE tous tissus de laine, & aïant quatre especes de cornes qui pa-NOINES RE- roissoient neanmoins fort peu au dessus, & ceux qui sont de carte couverte d'estoffe & tout quarrés dont on se sert au-

jourd'hui, sont d'une invention assez moderne.

Il est croïable que les Chanoines Reguliers ne s'en servoient pas encore en 1339, puisque le Pape Benoist XII. dans ses Constitutions pour la reforme de cet Ordre, n'en fait aucune mention, & ordonne qu'ils porteront des capuchons & des aumuces pour couvrir leurs testes. Les aumuces estoient pour la maison, & ils les devoient porter à l'Eglise, au Cloistre, au Chapitre, au Refectoire & au Dortoir, & ne point se servir de capuces ou capuchons dans ces lieux; mais ils les pouvoient Bull. Ro. porter ailleurs: Infra Ecclesias, Claustrum, Capitulum, Refectut. Bered, torium ac Dormitorium non capucits, sed almutiis honestis utan-

XII. 5. 40. tur. Caputia vero si ea per ipsos extra loca pradicta deferri contigerit; sint bonesta. Il n'y a pas long-tems qu'ils ont introduit parmi eux l'usage du chapeau & du manteau; ce qui leur estois. deffendu par les Constitutions que le Cardinal de la Rochefoucaut dressa en 1623. pour les Chanoines Reguliers de France, qui furent imprimées à Paris la mesme année; car il leur ordonna de porter en tout tems la chape, allant par la Ville.

Be Vert . comme cideffis. Tom. 2. p. 287.

Nous finirons ce qui regarde l'origine des Chanoines Reguliers par une reflexion que fait Dom de Vert sur l'abandonnement de la chape à l'égard des Clercs, & de la coule ou froc par rapport à certains Moines, & qui peut regarder les Chanoines Reguliers en particulier; c'est que ce changement leur a entierement transformé l'exterieur aux uns & aux autres: car de-là, le rabat de toile fine & empesée, les longs cheveux frilés & poudrés, & au defaux de cheveux naturels, la perruque, la calotte de maroquin, le chapeau de castor, les manchenes, des boutons à la robe, la ceinture de soye, &c... tous ornemens inutiles ou ajustemens superflus à ceux qui ont conservé la chape ou la coule. C'est en cet équipage qu'on. voir quelques Chanoines Reguliers, & mesme quelques-uns qui n'ont pris ce titre que depuis vingt-cinq ou trente ans. qui estoient auparavant vestus comme des Moines. A la verité quelques-uns n'ont pas encore pris le rabat empesé, mais cela viendra dans la suine. Pour les noms de Peres & de Freres que le donnoient les uns aux autres les Chrestiens de la Primirive Eglise, & qui temoignoient l'union & la charité qui

• , . • . · · .

T. II. P. 27.

Chanoine Kegülier de la Congregation de Latran, en habit ordinaire.

SECONDEPARTIE, CHAP. III. estoient entr'eux; ces noms paroissent odieux à ces Cha- Chanotnoines meramorphosés. Ce seroit leur faire injure que de ne NES REGU-pas les appeller Messieurs aussi-bien que les anciens Benedictins; LATRAN, EN & je ne croi pas que Dom de Vert ait consulté la modestie des ITALIE. Chanoines Reguliers de la Congregation de France, lorsque parlant d'eux, il les appelle Messieurs de sainte Genevieve.

## CHAPITRE

Des Chanoines Reguliers de S. Sauveur de Latran, avec la Vie du V. P. Barthelemy Colomne leur Reformateur.

Orsque le Grand Constantin eut donné la paix à l'Eglise, , & qu'elle commença à joüir de la liberté, après laquelle elle soupiroit depuis trois cens ans, il fit bâtir plusieurs Eglises en divers lieux, principalement à Rome, où les Eglises de S. Jean, de saint Pierre, de saint Paul, de sainte Croix & de sainte Agnés hors des murs; sont encore à present des marques

de la pieté de cet Empereur.

Entre ces Eglises, celle qui tient le premier rang non seulement dans cette ville, mais qui est encore reconnuë pour la mere de toutes les Eglises du Monde; est celle qu'il sit bâtir dans le Palais de l'Imperatrice Fausta sa femme, auparavant nommé la maison de Latran, du nom de Plautius Lateranus Senateur Romain, à qui elle appartenoir, lorsque l'Empereur Neron le fit mourir comme un des Chefs de la Conjuration qui s'estoit formée contre lui l'an 65. Ses biens aïant esté confisqués, cet Empereur & ses successeurs l'ont toûjours possedée jusqu'au tems de Constantin, qui la donna à S. Sylvestre. Ce Prince y aïant fait bâtir une Eglise, elle sut appellée de son nom Constantinienne, autrement l'Eglise du Sauveur, à cause que pendant que S. Silvestre en faisoit la dedicace, l'Image du Sauyeur du Monde apparut sur la muraille: & comme cet Empereur sit faire proche de cette Eglise un Baptistere, & que les Baptisteres avoient l'image de S. Jean-Baptiste, on lui donna aussi le nom de saint Jean de Latran, qui lui est resté, quoique son veritable nom soit celui de Saint Sauveur; puisque c'est sous ce nom que l'Eglise solemnise le 9. Novembre, la Dedicace de cette Eglise.

ITALIE.

Les Papes l'ont toûjours reconnuë pour leur Cathedrale; NES REGU- & depuis S. Sylvestre ils y ont toûjours fait leur demeure, à LATRAN, EN l'exception de deux ou trois, jusqu'au tems que le S. Siege fut transferé à Avignon; Gregoire XI. l'aïant transporté à Rome après soixante & dix ans d'absence, comme le Palais de Latran contigu à cette Eglise, estoit tombé presque en ruine, les Souverains Pontifes ont fait depuis ce tems leur residence au Vatican ou à Monte-Cavallo.

Dom Gabriel Penot Chanoine Regulier de la Congregation de Latran, qui en a fait l'Histoire, pretendant qu'il y a eu une continuation sans interruption de Clercs, qui ont vêcu en commun depuis les Apostres jusqu'au tems de S. Sylvestre, dit que ce fut ceux-là que ce Pape establit dans cette Eglise: mais comme cette pretention est disputée, & que la veritable origine des Communautés de Clercs n'est attribuée qu'à S. Augustin, nous croions plus aisément ce qu'ajoûte cet Auteur que S. Leon I. se servit vers l'an 440. de Gelase, qui fut dans la suite un de ses successeurs, & qui estoir Disciple de S. Augustin, pour reformer les Clercs de cette Eglise, & les faire vivre selon les regles que ce Grand Docteur de l'Eglise avoirprescrites à ceux de son Eglise d'Hippone, qui ne contenoient que ce que les Apostres & les premiers Fideles de l'Eglise de Jerusalem avoient pratiqué.

En effet le Clergé de Rome avoit besoin de reforme puis que S. Jerôme se plaignoit dès l'an 383, des dereglemens des Clercs de cette Ville, qui n'aïant pû supporter les reproches de ce grand homme, dechirerent sa reputation par tant de calomnies & de médisances, que pour ceder à leur envie, il fut obligé de quitter Rome pour retourner dans la Palestine.

Ce fut donc sous le Pontificat de S. Leon I. que les Clercs. de l'Eglise de saint Jean de Latran vêcurent en commun. Ilsdemeurerent pendant plusieurs années dans l'observance des Canons Apostoliques; mais le relâchement s'estant introduir peu à peu parmi eux, Alexandre II. qui avoit esté Chanoine de la Congregation de S. Frigdien de Luques, fit venir des Chanoines de cette Congregation l'an 1061, pour reformer l'Eglise de Latran, & aïant fait assembler un Concile à Rome l'an 1063. où l'on traita de la reforme des Chanoines, il assujettit ceux de Latran à l'observance de ce qui avoit esté ordonné dans ce Concile. Il declara aussi-cette Eglise Chef-de

Binfieurs maisons de Chanoines qui en dependoient, & qui CHANOItous ensemble formerent une Congregation, qui dés ce tems- NES RElà prit le nom de Latran, & estoit separée de celle de saint Frig- DELATRAN, dien de Luques.

- Ils possederent cette Eglise pendant plus de huit cens ans, depuis S. Leon I. jusqu'à Boniface VIII. qui aïant esté élevé fur la Chaire de S.Pierre l'an 1294. les obligea d'en sortir pour mettre des Seculiers à leur place. Pour lors la Congregation de Larran commença à diminuer, & s'esteignit peu de tems après, aïant perdu tous les Monasteres qu'elle possedoit, les uns aïant esté secularisés, les autres aïant esté donnés à d'autres Ordres, comme celui de Grotta-Ferrata aux Moines de S. Basile.

Penot dit que les autres actions de Boniface VIII. rapportées par Platine & les autres Historiens de sa vie, font assezconnoistre les raisons qui le porterent à leur oster l'Eglise de Latran. Il semble qu'il venille accuser son avarice qui le vouloit faire profiter des grands biens qu'ils possédoient, & qui peut-estre servirent à augmenter ces tresors immenses qu'on lui trouva, lorsque Nogaret Gentilhomme François avec quelques chevaux du Duc de Valois, accompagné des Colomnes & de quelques autres Gentils-hommes de la faction des Gibelins, se saisse de sa personne à Anagnie. Nous verrons dans un autre endroit l'adresse dont il se servit pour parvenir à la Papauté, & la maniere dont il agit envers son predecesseur, quis s'estoit démis de cette dignité, & que l'Eglise honore comme: un Saint; mais il ne faut pas nous éloigner des Chanoines Reguliers, qui furent restablis cent cinquante ans après dans cette mesme Eglise de Latran par Eugene IV. & comme la Congregation Frigdionienne ou de sainte Marie de Frisonaire, fut celle sur laquelle ce Pape jetta les yeux pour en tirer ces. Chanoines, & qu'il voulut qu'elle fust appellée dans la suite, de S. Sauveur de Latran, il està propos de rapporter son origine.

La Congregation Frigdionienne ou de sainte Marie de Frifonzire, est differente de celle de S. Frigdien de Luques, dont nous avons déja parlé, quoique ce ne soit qu'à cause de ce Saint qu'elle ait elté appellée Frigdionienne; car l'on pretend. qu'estant Evesque de Luques, il sit bâtir à trois milles de cette Ville une Eglise sous le nom de Notre-Dame, qui par suc-

D iii

Chanoi- cession de tems à cause de son Fondateur, a esté appellée sainte Marie Frigdionienne, & par corruption Frisonaire.

Cette Eglise avoit toûjours esté desservie par des Chanoines Latran, en Reguliers, qui s'estoient rendus recommendables par la sainteté de leur vie; mais leurs successeurs au quatorzséme siécle s'estoient bien essoignés de leur esprit. A peine trouvoiton chez eux des traces de la Discipline Reguliere, le temporel estoit aussi mal administré que le spirituel, & ce qui restoit des revenus qui avoient esté autrefois considerables, ne suffisoit pas pour l'entretien de trois Religieux qui s'y trouvoient en 1382.

> L'Evesque de Luques y aïant fait la Visite cette mesme année, avoit tâché d'y apporter quelque reforme. Les Religieux y avoient consenti, & avoient mesme tenté plusieurs fois d'executer un si bon dessein; mais bien loin d'y pouvoir réüssir, les frequents passages des armées & plusieurs partis qui estoient souvent venus piller le Monastere, les avoient contraints de l'abandonner pour se refugier dans la Ville.

> Comme ils persistoient tosijours dans leur resolution, Dieuenvoïa à leur secours un saint homme, qui a esté le Reformateur des Chanoines Reguliers en Italie, & à qui l'on a donné le titre de Fondateur de la Congregation de sainte Marie de Frisonaire. Il s'appelloit Barthelemy Colomne de cette ancienne famille des Colomnes en Italie, si connuë par sa noblesse, par les grands hommes qu'elle a donnés à l'Eglise & dans les armées, & par la charge de grand Connestable du Roïaume de Naples, qui lui est hereditaire. Parmi ceux qui en sonc fortis, il s'en est trouvé beaucoup qui ont preferé l'humilité & une vie panvre & retirée à tous ces avantages que les gens du monde estiment tant. L'Ordre de S. François se glorisse d'en avoir eu trois, qui s'y font renduës celebres par la sainteté de leur vie, qui sont les Bienheureuses Catherine, Marguerite & Seraphine Colomne; & sans parler des autres Ordres, celui des Chanoines Reguliers a eu Dom Barthelemy Colomne, qui estant né de parens si illustres, ne manqua pas d'estre élevé dans tous les exercices qui regardent la noblesse, mais il ne s'appliqua qu'à ceux qui conviennent veritablement à un Chrestien. La grandeur de sa maison ne l'éblouir pas. Il ne se flata pas de l'esperance de pouvoir posseder un jour ces premieres dignités, dont ses Ancestres avoient esté revêuss & s'il



ITALIE.

SECONDE PARTIE, CHAP. III.

embrassa l'Etat Ecclesiastique, ce ne fut que pour servir Dieu Chanoiplus parfaitement. Il se contenta à cet effet d'un simple Cano-NES REGUnicat, dont il remplit les devoirs avec une fidelité irrepro-LATRAN, ENchable.

Quoique Dieu lui eust donné de grands talens pour la Predication, il fut neanmoins un assez long-tems sans les faire valoir, pendant lequel il s'applique à l'estude de l'Oraison & de la Meditation. Mais confiderant l'estat déplorable où l'Eglise estoit reduite par le schisme qui la desoloit depuis plusieurs années, & qui estoit continué par l'Antipape Benoist XIII. contre le veritable successeur de S. Pierre Boniface IX. & pour me servir des mesmes termes de Nicolas de Clamengis dans la remontrance qu'il fit au Roy Charles VI. au nom de l'Université de Paris touchant ce Schilme; voiant que l'Eglile estoit toute défigurée, que les choses sacrées estoient foulées aux pieds, que les vices se multiplioient, que les crimes demeuroient impunis par la tolerance de ceux qui, pour se maintenir dans la Papauré, apprehendoient qu'en les punissant, leur parti ne diminuât: & enfin que la barque de S. Pierre au milieu de la tempeste, estoit preste à perir, il quitta fon païs, ses parens, ses amis; & s'armant du zele de l'amour de Dieu & du salur des ames, il entreprit de combattre lesvices qui regnoient si fort, en preschant la parole de Dieu, faifant par tout des conversions merveilleules, & exhortant tousles Fideles à s'unir ensemble sous un mesme Chef.

Il vint premierement en Toscane, de-là passant par l'Emilie, il s'arresta long-tems dans la Marche Trevisanne, où ilsit un assez long séjour, aussi-bien qu'à Padouë & à Vicenze. Non seulement plusieurs pecheurs touchés vivement par la force de ses predications, changeoient entierement de vie, & se convertissoient à Dieu par une sincere penitence; maismelme plusieurs Ecclesiastiques desirant embrasser un estat de vie plus parfait, entrerent dans des Ordres Religieux, ou en citablirent de nouveaux.

Entre les autres, Dom Gabriel Gondelmaire, dont nous avons déja parlé sous le nom d'Eugene IV. qu'il prit, lorsqu'il fut élevé au Souverain Pontificat, & Dom Antoine Cormire, nobles Venitiens, tous deux neveux de Gregoire XII. furent du nombre des Fondateurs de la Congregation des Chanoines de saint Georges in Algha; & Louis Barbo aussi:

CHANOI noble Venitien, qui fut dans la suite Evesque de Trevise, entra dans l'Ordre de S. Benoist, où aïant restabli la Discipline LATRAN, EN Monastique qui avoit souffert beaucoup de relâchement en Italie, il fonda la celebre Congregation de sainte Justine de Padouë. Nous ne devons pas oublier le fameux Jurisconsulte Alberic Avogadri Gentilhomme de Bergame, qui renonçant à toutes les vanités du siécle, se fit Religieux dans l'Ordre de S. Dominique, & n'ofant pas esperer de pouvoir parvenir aux Ordres sacrés, à cause qu'il estoit Bigame, il se contenta de l'humble condition de Frere Laïc; mais comme il estoit redevable de sa conversion à Barthelemy Colomne, il recut peu d'années après par ses mains l'habit de Chanoine Regulier dans le Monastère de sainte Marie de Frisonaire, aussi-tost qu'il y vit la Reforme establie par les soins du Pere Barthelemy qui dans le cours de sa mission estant venu à Luques, où it apprir les bonnes intentions de ces Chanoines, qui, comme nous avons dit, souhaitoient embrasser une vie plus reguliere; visita leur Monastere, dont la situation qui se trouvoit au milieu d'un bois, lui parut si favorable au dessein qu'ils avoient de vivre dans la retraite & dans la solitude, qu'il les exhorta à la perseverance, tandis que de son costé il iroit leur chercher des compagnons pour les aider dans leur entreprise.

C'est pourquoi il retourna dans la Marche Trevisane, & passa ensuite dans la Lombardie, ne cessant point de prescher par tout la Penitence. Il fit de si grands fruits, que parmi ceux qui se convertirent à Dieu, il y eut plusieurs personnes Religieuses qui resolurent d'embrasser la Reforme qu'il s'estoit proposée; de ce nombre furent Leon de Carat Milanois, & Thadée de Bonasco, tous deux Chanoines Reguliers de S. Pierre au Ciel d'Or de Pavie, qu'il envoïa à sainte Marie de Frisonaire pour y commencer cette Reforme, ce qui a fait dire à quelques Auteurs qu'ils étoient les Fondateurs de cette Con-

gregation.

Estant arrivés à Luques, ils trouverent dabord de grandes difficultés, tant à cause que ce Monastere estoit dépourvs de tout ce qui estoit necessaire pour l'entretien des Religieux, que parce qu'estant depuis quelques années sous la Jurisdiction de l'Evesque, ils ne pouvoient y entrer ni rien entreprendre sans sa permission; mais l'aïant à la fin obtenuë, ils jetterent les premiers fondemens de cette Refor-

me sous le Pontificat de Boniface I X. l'an 1401. L'année suivante Barthelemy vint dans ce Monastere de Fri-LIERS DE fonaire avec un compagnon, & yaïant reçu l'habit, il fut aussi-LATRAN EN tost elu Prieur: il y eut ensuite plusieurs personnes qui reçûrent l'habit par ses mains, entre lesquels fut le Frere Jacques Avogadri nommé auparavant Alberic, dont nous avons parlé; qui non seulement en avoit obtenu la permission de son General; mais avoit encore esté dispensé de son Irregularité par le Pape jusqu'au Diaconat. Barthelemy n'eut pas plustost fini le tems de sa Superiorité, qu'il le prit avec lui pour estre

son compagnon dans le cours de ses predications.

Pendant son absence les Religieux se trouverent dans une si grande pauvreté, que manquant de tout ce qui estoit necellaire à la vie, ils avoient resolu d'abandonner ce Monasteze; mais les Jesuâtes qui avoient un Couvent à Luques, en aïant eu connoissance, les exhorterent à la perseverance, s'offrant d'aller chercher l'aumosne pour eux par la ville & les lieux circonvoisins; ce qu'ils firent avec tant de succès en donnant à connoître à tout le monde la sainteré de ces bons Religieux; que non seulement ils eurent abondamment pour leur subsistance; mais que par le moien de ces aumosnes, ils restablirent entierement le Monastere dont les bâtimens tomboient en ruine, & en tres-peu de tems les revenus qui n'estoient pas à peine sussilans pour l'entretien de trois Religieux, s'augmenterent de telle sorte, qu'il y en avoit assez pour trente.

La reputation qu'ils s'acquirent par la sainteté de leur vie, fit qu'on les souhaita dans plusieurs endroits, tant pour y faire de nouveaux establissemens, que pour reformer d'anciens Monasteres. L'an 1405 un Bourgeois de Milan aïant dessein d'en fonder un dans une maison qu'il avoit proche de cette ville, en un lieu appellé Carosette, il y sit venir de ces Chanoines. Le Pape Gregoire XII. l'an 1407. leur donna l'Abbaie de S. Leonard proche de Verrone; ils eurent en 1409. celle de Notre-Dame de la Charité à Venise; & en 1412. celle de sainte Marie de Tremiti avec toutes ses dépendances, dont les Isles qui lui ont donné le nom, font partie; & qui appartiennent à ces Chanoines qui y ont toute Jurisdiction spirituelle & temporelle. Le nombre des Monasteres s'augmenta dans la suite, & il y en avoit déja quinze qui estoient unis à cette Congregation lorsque D. Barthelemy mourut.

Tome II.

Quoique ses fatigues jointes à ses austerités, l'eussent tellement affoibli qu'il en estoit devenu aveugle, il ne discontinua LATRAN EN pas pour cela ses predications. Il alloit toujours à pied dans ses voïages, fon compagnon le conduisant par la main. Enfin l'an-1430. estant parti de Venise pour aller dans le Montserat, il tomba malade dans le fameux Monastere de S. Benoist proche de Mantouë, où il avoit demandé l'hospitalité, & la fievre dont il avoit esté attaqué, l'aïant emporté en peu de jours; il alla dans le Ciel recevoir la recompense de ses travaux.

> Il paroist par l'Epitaphe qu'on a mis sur son tombeau, qu'if n'estoit que Prestre Seculier, & qu'il n'avoir pas esté Religieux, mais il y a bien de l'apparence qu'il a esté Chanoine Reguliers puisqu'il a esté Prieur du Monastere de sainte Marie de Frisonaire, qu'il a assisté à des Chapitres Generaux,& qu'il y a donné sa voix, ainsi qu'il paroist par les actes authentiques qui sons

cités par Penot

## CHAPITRE IV.

Continuation de l'Histoire des Canoines Reguliers de la Congregation de S. Sauveur de Latran.

Ntre les Monasteres que la Congregation de sainte Marie de Frisonaire a possedés, le plus recommandable a esté sans doute celui qui estoit attaché à l'Eglise de S. Sauveur, que l'on appelle plus communément, de S. Jean de Latran, puisque cette Eglise est la mere & le Chef de toutes les Eglises du Monde, comme nous avons dit dans le Chapitre precedents laquelle

leur fut accordée par le Pape Eugene IV. l'an 1442.

Soit que ce Pape eust naturellement de l'inclination pour les-Chanoines Reguliers, à cause qu'il estoit lui-mesme l'un des Fondateurs de l'a Congregation des Chanoines de saint Georges in Algha, ou que, comme dit Penot, certe Eglise fust dépoüillée de tous ses ornemens, abandonnée par ses Ministres. & que le Service Divin y fust entierement negligésà peine eutil succedé à Martin V-qu'il fit venir des Chanoines Reguliers de la Congregation de Frisonaire pour reformer cette Eglises mais il ne put executér pour lors son dessein, à cause de la sedicion que les Colomnes parens de son Predecesseur, exciterent contre lui, & des differens qu'il eut avec le Concile de



Chanoine Régulier de la Congregation de Latran, 5. en habit de Ville.

÷ . .. .. • • • · ·

Basse, qui durerent quelques années, & qui lui donnerent d'au-

tres occupations.

CHANOI-NES REGU-LIFRS DE LATRAN EN ITALIE.

Une autre sedition des Romains, qui sollicités par le Duc LATRAN EN de Milan, vouloient se saisir de sa personne, l'obligea de songer plutost à sa sureté qu'à la reforme de l'Eglise de Latran. Il eut mesme de la peine à gagner l'embouchure du Tibre pour s'embarquer à Ostie sur une Galere, d'où il vint premierement à Pise, & ensuite à Florence, où il sut honorablement reçu, lorsque les Romains pilloient ses biens, & emprisonnoient son neveu le Cardinal Gondelmaire.

Ensin l'an 1442. après qu'il eut heureusement terminé le Concile de Florence, où assistement Jean Paleologue Empereur de Constantinople, son frere Demetrius & le Patriarche de la mesme Ville, avec plusieurs Evesques Grecs, qui se réünirent à l'Eglise Romaine, aussi-bien que les Armeniens & plusieurs autres Schismatiques; estant encore à Florence, il ordonna aux Chanoines Frisónaires, qui tenoient pour lors leur Chapitre General à Ferrare, d'envoïer à Rome trente-deux de leurs Religieux pour reformer l'Eglise de Latran. Ils n'en envoïerent que cinq qui logerent d'abord dans le Palais contign à cette Eglise, & lorsqu'ils se disposoient à bâtir un Monastere, ils tomberent tous malades; il y en eut mesme qui moururent, ce qui sit abandonner aux autres cette entreprise pour retourner dans les Couvents de leur Congregation.

Le Pape cependant perfistant dans son dessein, envoïa l'année suivante des Lettres adressées à leur Chapitre General, datées de Sienne où il estoit pour lors, par lesquelles il commandoit aux Superieurs d'envoier à Rome trente Chanoines avec un Prieur. Ils obéirent à cet ordre, & furent encore reçus dans le mesme Palais de Latran, jusqu'à ce que le Monastere fust achevé. Mais les Chanoines Seculiers qui desservoient cette Eglise, & qui n'estoient qu'au nombre de douze, profitant de l'absence du Pape & de la Feste du S. Sacrement, auquel jour on fait une procession solemnelle, qui attire à Rome tous les païsans des environs, prirent avec eux une troupe de ces païsans,& quelques-uns des plus mal intentionnés d'entre le peuple attaquerent les Religieux dans le Palais de Latran, lorsqu'ils y pensoient le moins, & qu'ils rendoient graces à Dieu à l'issuë de leur dîner; & aïant rompules portes, ils en contraignirent quelques-uns de se jetter en bas par les fenestres; ils en prirent

LATRAN EN

CHA NOT d'autres, à qui ils firent mille outrages, donnerent tous leurs meubles à cette canaille pour les emporter, & il y en auroit eu mesme quelques-uns de tués, sans les Conservateurs du Peuple Romain, qui estant accourus à leur secours, les tirerent de leurs mains & les conduissrent au Vatican, où ils resterent jusqu'à ce que le rumulte fust appaisé, & qu'ils pussent en sureté retourner dans leurs Couvents.

Cette nouvelle aïant esté portée au Pape qui estoit encore à Sienne, il en fut fort irrité. Il attendit à son retour pour punir les coupables, il avança mesme son voïage pour ce sujet; & estant arrivé à Rome sur la fin du mois de Septembre 1443. il ordonna pour la troisième fois à ces Religieux de renvoier à Rome trente Chanoines avec un Prieur. Ils furent fâchés de cet ordre; ils s'imaginoient que le Pape, après tant de difficultés, se desisteroit peut-estre de son dessein: Neanmoins pour obéir à Sa Sainteté, l'année suivante dans leur Chapitre General qu'ils avoient accoûtumé de tenir tous les ans, ils composerent une famille de trente Religieux qu'ils destinerent pour S. Jean de Latran, ausquels ils donnerent pour Prieur D. Nicolas de Boulogne, & qui devoient se mettre en chemin au premier ordre qu'ils recevroient du Pape, auquel cependant ils envoierent le Prieur seulement avec deux Religieux, pour lui faire d'humbles remontrances sur l'impuissance où ils estoient de pouvoir surmonter toutes les difficultés qui se rencontreroient dans l'execution du dessein qu'il avoit pris, & dont ils le supplioient de vouloir bien se desister.

Le Pape reçut tres-mal ces remonstrances, & fut plus d'un mois sans les vouloir admettre à son Audience. Cependant aïant esté flechi par le moien de leurs amis qui avoient parlé en leur faveur, il les fit venir & leur témoigna beaucoup de tendrelle, lorsqu'il apprit que la famille de Latran avoit esté designée dans leur Chapitre, & qu'il n'y avoit que le danger où ils avoient esté exposés l'année precedente, qui les aïant

intimidés, les avoient empesché de venir.

Dans cet interval les Chanoines Seculiers tâchoient sous main de soulever le Peuple, en lui faisant accroire que ce Pontife vouloit chasser les Romains de saint Jean de Latran. pour introduire en leur place des Etrangers, qui n'avoient autre dessein que d'emporter les testes des saints Apostres qu'on conserve dans cette Eglise. Le Pape en aïant eu connoissance, SECONDE PARTIE, CHAP. IV.

les sit venir en sa presence, emploïa toutes les voïes de dou- Chanom ceur pour pacifier ces esprits qui estoient si fortanimés contre LIERS DE les Chanoines Reguliers, & voiant que les caresses & les pro-LATRAN IN messes qu'il leur faisoit, étoient inutiles, il assembla les Car-Italia. dinaux dans un Consistoire, ausquels il proposa le dellein qu'il avoit de reformer l'Eglise de S. Jean de Latran, en y mettant des Chanoines Reguliers à la place des Seculiers, qui s'acquittoient mal de leur devoir. Il y en eut quelques-uns qui ne furent pas de ceravis; mais la plus grande partie approuva le zele du Pape, & consentit qu'il nommast deux Cardinaux pour faire la visite de cette Eglise, qui furent Thomas Evesque de Boulogne, qui lui succeda sous le nom de Nicolas V.& Pierre Barbo Venitien, qui succeda à Pie II. sous le nom de Paul II.

Ces Cardinaux aïant trouvé parmi ces Chanoines Seculiers plus de desordre qu'on ne s'estoit imaginé, les crurent tout-à fait indignes d'occuper cette Eglise qui est la mere de toutes lesautres; & ces Chanoines ne pouvant rien avancer pour leur justification lorsqu'ils furent en presence du Pape, ils se demirent volontairement entre ses mains de tous leurs benefices. Sa Sainteté fit en mesme tems expedier une Bulle, par laquelle elle accordoit aux Chanoines Reguliers la Basilique de saint Jean de Latran, avec tous les Canonicats, les Benefices, les Chapelles, les biens & les droits temporels & spirituels qui en dependoient. Il créa par la mesme Bulle qui est du mois de Janvier 1445 tous les Chanoines de la Congregation Frigdionienne ou de sainte Marie de Frisonaire, Chanoines de S. Sauveur de Latran, voulant que dans la suite ils en prissent le nom. L'année suivante il leur en accorda une autre, par laquelle, en leur confirmant le titre de Chanoines de S. Sauveur de Latran il les declaroit originaires de cette Eglise, en consequence de leurs anciens titres & privileges qu'il avoit fait examiner.

Les Chanoines Reguliers ne furent pas long-tems paisibles possesseurs de cette Eglise; car deux ans après le Pape Eugene estant decedé, les Chanoines Seculiers voulant profiter de la vacance du S. Siege, se liguerent ensemble pour les en chasder. Les Cardinaux qui craignoient les suites que pouvoit avoir cette affaire pendant le Conclave, les appaiserent en leur promettant qu'ils y seroient restablis immediatement après qu'ils auroient donné un Chef à l'Eglise. Ce sut Nicolas V. sur qui tomba l'élection l'an 1447, qui à la sollicitation des Cardie

Eij

HISTOIRE DES ORDRES RELIGIEUX,

Chanoi naux, les remit en possession de cette Eglise conjointement avec WES REGU- les Reguliers; à condition neanmoins qu'ils ne se messeroient LATRAN EN point dans les affaires de ceux-cy, & n'assisteroient point au Chœur avec eux; mais il estoit impossible que des esprits qui estoient si fort aigris les uns contre les autres, pussent vivre long-tems en bonne intelligence & dans une parfaite union, Les differens qu'ils avoient toûjours ensemble, obligerent ce l'ape à donner d'autres Benefices aux Chanoines Seculiers, il y en eut melme quelques-uns qui furent faits Evesques, & il n'en resta qu'un avec quarre Beneficiers pour la garde des reliques, aufquels on assigna un revenu annuel.

Les choies ne demeurerent pas long-tems en cet estat; car Nicolas V, estant mort en 1455. & Alphonse Borgia Espagnol de Nation, lui aïant succedé sous le nom de Calixte III. comme'il estoit estranger, il voulut d'abord s'autirer l'amitié des Romains, en renvoiant les Chanoines Reguliers dans leurs Monasteres, il restablit les Chanoines Seculiers, & cassa tout

ce qu'Eugene IV. avoit fait.

Il sembloit après tant de revolutions qui estoient arrivées à ces Chanoines Reguliers, qu'ils ne devoient plus penser à rentrer dans la possession de cette Eglise: neanmoins l'an 1464. leurs esperances se renouvellerent, lorsqu'ils virent quaprès la mort de Pie II. qui avoit succedé à Calixte III. les Cardinaux avoient choisi Pierre Barbo pour Souverain Pontife, qui prit le nom de Paul II. En effet, comme il avoit esté l'un des Commissaires nommés par Eugene IV, pour faire la Visse de l'Eglise de Latran, & qu'il avoit esté témoin de la negligence des Chanoines Seculiers pour le Service Divin, il rendit au commencement de son Pontificat cette Eglise aux Chanoines Reguliers, ordonnant à leur General d'envoïer trente Religieux à Rome, qui y estant arrivés, & croïant apparemment qu'ils ne devoient plus sortir de l'Eglise de Latran, voulurent que tout Rome fuit temoin de leur prise de possession; car ils y furent en procession, accompagnés des principaux Officiers du Pape, & suivis d'une grande foule de Peuple, qui sur aussi témoin de leur sortie sept ans après, lorsqu'ils y furent contraints par la violence des Chanoines Seculiers, qui l'an 1471, immediatement après le decès de Paul II. estant entrés par force dans leur Monastere avec un grand nombre de gens armés, les en chasserent pour la dernière fois, pillerent tou-

leurs meubles, & s'emparerent de tous leurs papiers. Ils presenterent plusieurs Requêtes à Sixte IV. successeur NES REGUde Paul II. pour avoir justice de ces violences & estre restablis LATRAN EN dans S. Jean de Latran. Mais ce fut inutilement, car le Pape Italie. apprehendoit lui-mesme pour sa personne, après ce qui sui estoit arrivé en allant prendre possession de cette mesme Eglise, qui est le Siege des Papes comme Evesques de Rome, lorsqu'il fut en danger de sa vie par les pierres dont il pensa estre accablé par quelques Romains qui estoient poursuivis par ses Gardes à cheval, avec lesquels ils avoient pris querelle. Il se contenta seulement de leur donner une Bulle au mois de Mai 1472, par laquelle il leur confirmoit le titre de Chanoines Reguliers de S. Sauveur de Latran, avec les privileges qui leur avoient esté accordés par ses predecesseurs, lorsqu'ilsestoient en possession de cette Eglise, pretendant qu'ils en jouiroient comme s'ils estoient encore du corps de ce Chapitre. Il leur en accorda une autre en 1480, par laquelle il érigeoit en Abbaïe plusieurs Monasteres qui avoient perdu ce titre, lorsqu'ils embrasserent la Reforme dont nous avons parlé, & enfin l'an 1483. voïant toute l'Italie en paix, il fit bâtir au milieu de Rome une Eglise sous le nom de Notre-Dame de la Paix, suivant le Vœu qu'il en avoit fait. Il y sit mettre une Image de la Sainte Vierge, qui avoit rendu beaucoup de sang, aïant esté frappée de plusieurs coups de poignard par un soldar impie, qui avoit perdu son argent au jeu, & donna cette Eglise à ces Chanoines Reguliers qui y sont restés jusqu'à present. Le Cardinal Olivier Caraffe seur sit bâtir un Monastere, & leur laissa par son testament sa Bibliotheque avec une maison de plaisance hors de Rome.

Cette Eglise de la Paix est presentement un titre de Cardinal, & Alexandre VII. l'aiant fait reparer sous son Pontisieat, fit mettre sur un des costés de la façade son portrait, avec ce verset du Pseaume 71. Orietur in diebus ejus justitia & abundantia Pacis. Mais comme ce Pape ne manquoit pas d'ennemis, on fit parler Pasquin, on ajoûta un M. au commencement, & on changea le C. de Pacis en N. de sorte qu'on lisoit: Mo-

rietur in diebus ejus justitia & abundantia panis.

A l'égard des Chanoines Seculiers, ils ont tossjours esté depuis ce tems-là paisibles possesseurs de la Basilique de saint-Jean de Latran, qui est depuis plusieurs siécles sous la protection

TIALIE

CHANOI- de nos Rois, qui l'ont enrichie de plusieurs presens, & Henri NES REGU- IV. surpassant ses predecesseurs, a donné l'Abbaïe de Clerae LATRAN EN en Languedoc à ces Chanoines, qui, pour témoigner leur reconnoissance envers leur bienfacteur, lui ont érigé un e magnifique statuë de bronze qui est sous le portique de cette Eglise, & tous les ans le 13. Decembre, feste de sainte Luce, ils font chanter une Messe avec une superbe musique, pour le Roi & le Roïaume de France, à laquelle l'Ambassadeur, les Cardi-

naux & les Prelats de cette faction assistent.

Les Chanoines Reguliers n'ont pas laissé neanmoins de faire encore quelques tentatives pour y rentrer. Penot pretend que Pie IV. les vouloit restablir dans cette Eglise, que les Bulles en avoient esté dressées; mais que la mort l'empescha d'executer son dessein. Il avoit aussi érigé seize de leurs Prieurés en Abbaïes, dont les Lettres ne purent pas estre aussi expediées avant sa mort, & elles ne le furent que sous le Pontificat de Pie V. son successeur. Ce fut aussi sous celui de Pie IV. l'an 1564. qu'ils gagnerent le procès qu'ils avoient avec les Moines du Mont-Cassin, dont nous avons parlé dans le Chapitre II. de cette seconde Partie; & en reconnoissance des bienfaits qu'ils avoient reçus de ce Pape, ils ordonnerent dans un Chapitre General que l'on feroit tous les ans son anniversaire dans tous les Monasteres de la Congregation.

Ces Chanoines Reguliers avoient autrefois quarante-cinq Abbaïes, cinquante-six Prieurés, vingt-une Prevostés & deux Archiprestrises, outre les Monasteres de Chanoinesses qui leur estoient soumis. Ils sont Seigneurs des Isles de Tremiti dans la Mer Adriatique, & des dépendances du Royaume de Naples. Ils ont un beau Monastere avec une Eglise dedice à Notre-Dame, dans la principale de ces Isles, appellée Santa Maria di Tremiti. Plusieurs personnes y vont en devotion, à cause des miracles frequens qui s'y font. Il n'y a aucun Capitaine de yaisseau, qui ose passer devant sans saluer la Vierge de trois coups de canon. Cette Eglise & le Monastere ont de fort bonnes murailles & une forme de Forterelle, La seconde de ces

Isles se nomme San Domino, & la troisième Caprara.

Il est sorti de cette Congregation quelques Cardinaux, & elle a fourni à l'Eglise des Archevesques & des Evesques. Barthelemy Colomne qui est reconnu pour le Pere & se Reformareur de cette Congregation, a acquis par sa sainteté le titre Seconde Partie, Chap. IV.

thre de Bienheureux, aussi-bien que Leon de Caratte & Mar- CHANOItin de Bergame, qui ont esté du nombre des Chanoines de NES REGUcette Reforme. Penor fait encore mention des Bien-heureux LATRAN EN Theodore de Plaisance, Franciscain de Casal, Blaise de Vi-ITALIE. cenze & André de Novarre: il a fait le catalogue des Escrivains de cette Congregation, dont on pourroit retrancher S. Leon I. Pape, S. Prosper d'Aquitaine, & quelques-autres qu'il y a inserés, comme aïant esté Chanoines Reguliers de cette

Congregation, a ce qu'il pretend.

Mais si elle a eu l'avantage d'avoir produit un grand nombre de personnes illustres par leur science & par leur pieté, elle a eu aussi le chagrin d'avoir nourri dans son sein un des plus grands ennemis de l'Eglise, Pierre Vermili plus connu sous le nom de Martyr qu'il avoit pris. Il excelloit en esprit & en science, & avoit une éloquence naturelle, qui le sit considerer comme le plus grand Predicateur de son tems en Italie. Il fut fait Visiteur General de son Ordre en 1554. & ensuite Prieur de Luques. Quelque tems après, la lecture des livres de Zuingle & de Bucer, commença à le pervertir, & s'estant tout à-fait jetté dans le sentiment des Protestans, il pervertit aussi quatre Religieux de sa Congregation, sçavoir Emmanuël Tremel Ferrarois, Celse Martingo, & Paul Lascio, tous trois Professeurs, le premier en langue Hebraïque, le second en langue Grecque, le troisième en langue Latine; & le quatrième fut Jerôme Lancius de Bergame, qui le suivirent dans son Apostasie; aussi-bien que Bernard Ochin Vicaire General des Capucins, qui fut aussi perverti par cet impie.

Ferrante Palavicini estoit de la mesme Congregation, & est recommandable dans l'Hiltoire, par ses escrits & par sa fin tragique. Il publia diverses pieces contre le S. Siege & la Maison des Barberins, en faveur d'Odoart Farnese Duc de Parme son Souverain, qui estoit en guerre avec le Pape Urbain VIII. ce qui fit que ce Pontife mit sa teste à trois mille ducats. Il fut trahi par le fils d'un Libraire de Paris, qui se disoit de ses amis, & qui au lieu de le conduire à Orange où il vouloit se retirer, le fit passer sur le Pont de Sorgues dans le Comté Venaissin, pour le faire tomber entre les mains des Officiers de jultice du Pape, qui le conduissrent à Avignon, où on lui trancha la teste après quatorze mois de prison l'an 1644, n'estant que dans la vingt-neuvième année de son age. Celui qui l'avoit trahi, reçut

Tome II.

## HISTOIRE DES ORDRES RELIGIEUX,

TTALTE.

Changi- quelque tems après la recompense de sa perfidie, aïant esté tué par un des amis de l'alavicini, lorsqu'il se crosoit en sureté LATRAN, EN dans Paris.

> Les Chanoines de cette Congregation de Latran jeunent pendant l'Avent & tous les Vendredis de l'année, excepté dans le tems Paschal. Ils font abstinence tous les Mercrediss & depuis la Feste de l'Exaltation de la sainte Croix jusqu'à Pasques ils jeûnent encore les Lundys, les Mercredys & les Samedys; mais il est permis au Superieur de donner quelque chose'le soir avec le pain & le vin. Ils font un quatrième Vœu de ne recevoir aucun Benefice sans la permission du Chapitre General. Voici la formule de leurs Vœux : Anno Domini N. die N. mensis N. Ego Dommus N. in saculo vocatus N. filius N. voveo, confiteor & promutto Deo. B. Maria Virgini & B. Augustino, O tibi Patri Domino N. Abbati ( seu Priori ) e jus Monasterii sancti N. Ordenis Canonicorum Regularium S. Augustini Congregationis Salvatoris Lateranonsis recipienti nomine & vice Reverendissimi Patris N. ejusalem Congregationis Abbatis Generalis, at successorum ejus Canonice intrantium, obedientiam, castitatem, & vivere in commune sine proprio, usque admorrem, secundum Regulam (ancti Augustini, & guod munquam absque licentia Capituli Generalis dicta Congregationis, vel ejus authoritate fungentis, aliquod cum cura, vel sine cura beneficium acceptabo, intus, vel extra Ordinem nastrum, renuntiando amnibus juribus, privilegtis & consuetudinibus, vel quomodolibet competituris. Ego Domnus-N. supradictus manu propria scripsi, & ore proprio pronuntiavi-Leur habillement consiste en une soutane de serge blanche. avec un rochet par dessus fort plissé, & un bonnet quarré lorsqu'ils sont dans la maison, ils ajoûtent un surplis pardessus le rocher sans aumuces lorsqu'ils vont au Chœur tant l'esté que l'hyver, & quand ils sortent, ils portent un manteau noir à la maniere des Ecclesiastiques.

> Ils ont pour armes d'asur à l'Image de la sainte Vierge, tenant l'enfant Jesus entre ses bras, aïant à sa droite S. Jean l'Evangeliste, & à sa gauche S. Augustin, à ses pieds un aigle de sable, & au dessus de sa teste la fainte face de Notre-Seigneur, l'écu orné d'une mitre & d'une crosse, dont se servent les Abbés de cette Congregation, qui dans les jours de ce-

remonie se revetent d'habits pontificaux.

Quelques Aureurs on ayancé que les Chanoines Reguliers

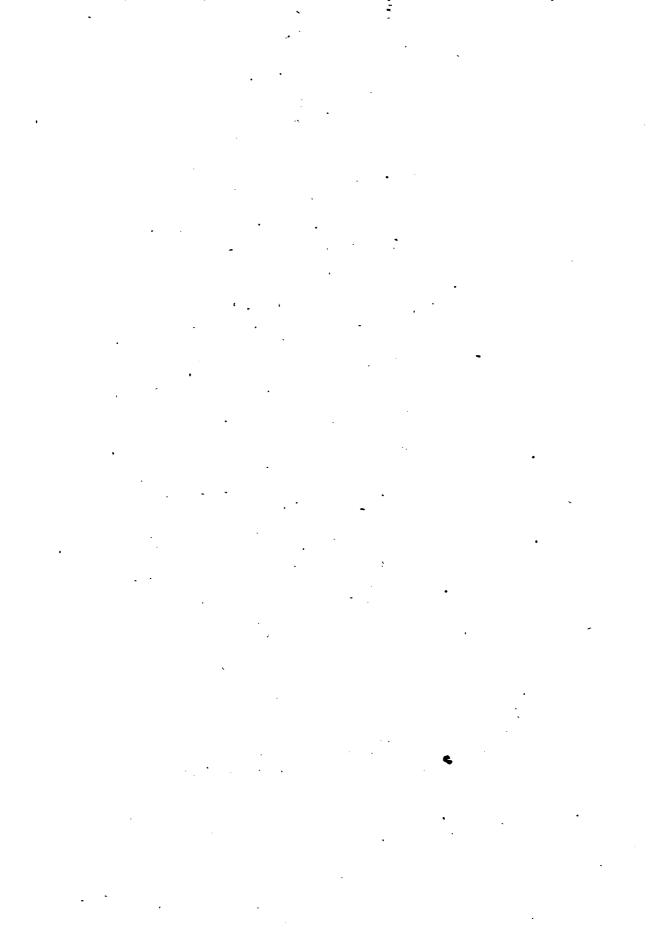

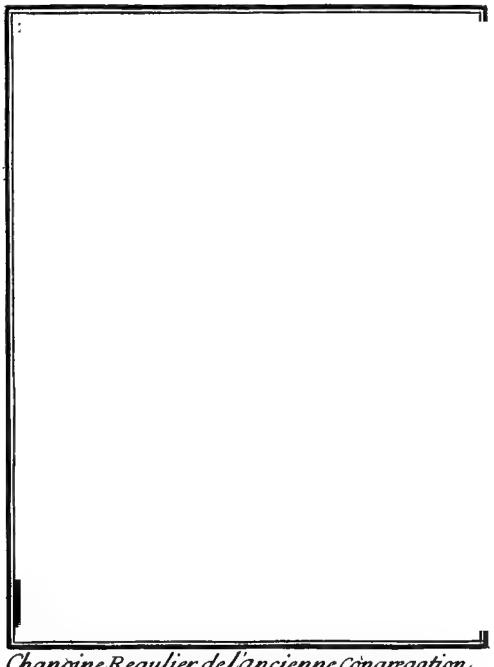

Chanoine Regulier de l'ancienne Congregation de Sainte Marie du Port-adriatique

SECONDE PARTIE, CHAP. V.

de l'Abbaïe de S. Michel proche Pise, qui sont aussi de la Conon-Congregation de Latran, estoient déchausses depuis l'an 1590. SAINTE qu'ils introduisirent une Reforme particuliere dans cette Ab-MARIE DV baye; mais ils ont esté mal informés. Il est vray que dans uno calamité publique, ces Chanoines firent une procession, où ils allerent nuds pieds, & que depuis ce tems-là on les a appelles Scalze, les Dechausses; mais ils n'ont point pour cela introduit d'autre Reforme dans cette Abbaye, que celle des Chanoines de Latran, ausquels ils furent unis l'an 1463. & ils ont les mesmes Observances que les autres de la Congregation de Latran.

Penot, Hift, Tripart, Caponic, Regul. Indulta & Privileg. Pom sif. Canonicor. ejusalem Congreg. Ordinationes & Constitut. ejusale Le Paige, Biblioth. Pramonst. lib. 1. sett. 15. Tambur. de fur. abb. tom. 2. desp. 24. quest. 4, Emmanuel Rodrig. quest. 3. art. 13. Nicolao de S. Maria, Chromie. de ord. des Coveges Regrantes. Joann. Baptist. Sign. de ord. ac statu Camerica, Morigia, hist. de soutes les Relig. Sylvest. Marul. Mar. Ocean. di tutt. gl. Relig. Pietro Crescenzi, Presideo Romano, & Philipp. Bonanni Catalog. omnium Ordinum, part. I.

## CHAPITRE

Des Congregations dé sainte Marie du Port Adriatique, de Celle Volane, de Mortare, de Crescenzago & de S. Frigdien de Luques, unies à celle de saint Sauveur da Latran.

TOus avons dit dans le Chapitre III. que les Chanoines de lainte Marie de Frisonaire aïant este reformés, s'acquirent une si grande estime, que non seulement on les appella en plusieurs endroits pour y faire de nouveaux ostablissemens mais que philieurs anciens Monasteres voulurent embraffer leur Reforme. Celui de faince Marie au Port Adriatique fut de ce nombre; il avoit esté ainsi appellé, à cause qu'il avoit esté basti sur le bord de la Mer Adriatique auprès de Ravennes, & que l'Eglife avoir esté confacrée en l'honneur de la Jerome faince Vierre Jerome de Rubeis dans san la listaire de Rub. Histoire de la Rub. Histoire de Rub. faince Vierge Jerome de Rubeis dans son histoise de Raviers Raven, le nez die que Pierre de Honestis furnommé de Ravennes, lieu s. 1. 263.

M ARIE DU

PORT.

Histoire des Ordres Religieux, Concre de sa na ssance, en fut le Fondateur: que se trouvant dans un naufrage & prest à perir, il sit vœu de faire battir une Eglise en l'honneur de la sainte Vierge, s'il échapoit de ce peril: & que ce fut pour executer son vœu, qu'il sit jetter les fondemens de ce Monastere, qui est devenu dans la suite Chef d'une Congregation de Chanoines Reguliers ; car Pierre de Honestis arant assemblé plusieurs Clercs, avec lesquels il vêcut en commun dans ce Monastere, il leur prescrivit des Regles ou Constitutions, qui furent approuvées par le Pape Paschal II. Elles furent trouvées si bonnes, que plusieurs Monasteres qui s'establirent dans la suite, les voulurent observer, & quelques-uns se soûmirent à celui du Port Adriatique, qu'ils

reconnument pour leur Chef.

Quelques Auteurs ont voulu attribuer ces Constitutions au Cardinal Pierre Damien; mais Penot & d'autres Escrivains prouvent que cet Abbé du Port estoit différent de Pierre Damien Cardinal, qui mourut en 1072. & s'appelloit aussi de Honestis: Ainsi il ne faut pas ofter la gloire à Pierre de Honestis d'en avoir esté l'Auteur, ce qui lui a fait donner le titre de Reformateur des Chanoines Reguliers. Ce saint homme, après avoir gouverné le Monastere du Port pendant quelques années, y mourut le 29. Juillet 1119. Ce Monastere fut donné dans la suite en Commende à Ange Cardinal du titre de fainte Potentiene, que Gregoire XII. priva de cette dignité pour ses mauvaises mœurs. Il fut presque détruit & ruiné, & ses biens vendus & dissipés, ce qui sit que la Congregation de sainte Marie du Port, qui consistoit en huit Couvents, se voïant sans Chef, se desunit.

Cependant Obizon Folentani Seigneur de Ravennes, obligea ce Cardinal de remettre ce Monastere entre les mains du Pape, qui ne peut pas avoir esté Innocent VIII. comme Penot a avancé, puisque ce Pontife ne sut élû que l'an 1484. mais ce fut ou le mesme Gregoire XII. ou Alexandre V. ou Jean XXIII. qui sur la demission de ce Cardinal, donna le Monastere du Fort à Pierre Mini de Bagna-Cavallo Chanoine Regulier, afin qu'il y restablist l'Observance Reguliere, en conservast les droits, & pust rentrer dans les biens qui avoient esté nsurpés. Mais il n'executa pas ce qu'il avoit promis au Pape, & le nombre des Religieux de ce Monastere ne consistoir que dans le feul Prieur & ton compagnon, lorsque le mesme Opizon

SECONDE PARTIE, CHAP. V.

Polentani & les Bourgeois de Ravennes lui persuaderent de Comonsfaire venir les Chanoines de sainte Marie de Frisonaire, aus- Gellequels il ceda ce Monastere l'an 1420, ce qui fut confirmé la VOLANE, mesme année par le Pape Martin V. qui seur rendit les Monasteres de S. Barthelemy près de Mantouë, de sainte Marguerite de Ferrare, defainte Marie de la Stradella proche de Faenza, & de S. Augustin de Forly, qui avoient appartenu à la Congregation du Port. Mais l'an 1432, la guerre que le Pape Eugene IV. eut avec les Venitiens qui affiegerent Ravennes, aïant obligé les Chanoines Reguliers d'abandonner le Monastere de Sainte Marie du Port, ce Pontife le donna en Commende à son neveu Laurent Patriarche d'Antioche, & les Chanoines Reguliers n'y retournerent qu'après la mort de ce Prelat, qui ne le posseda que pendant deux ans. Comme ce Monastere estoit seul en pleine campagne, à trois milles de Ravennes, & qu'il avoit esté ruiné plusieurs sois par les guerres, les Chanoines Reguliers le transfererent dans la Ville Pan 1503. Le Pere Sylvain Moroceni qui en estoit Prieur, fir jetter cette année les fondemens d'une magnifique Eglise & d'un Monastere, qui ont esté beaucoup enrichis par les liberalités & les aumoines des Citoyens de Ravennes. Le P. Philippes Bonanni dans son Catalogue des Ordres Religieux, a donné l'habillement d'un ancien Chanoine de la Congregation du Port Adriatique, tel qu'il est representé dans quelques tableaux à Ravennes, & que nous avons fait graver aussi. Cet habillement consistoit en une robe blanche, un rochet, un manteau noir, & ils avoient pour couvrir la teste une aumuce de lerge grise.

La seconde Congregation qui fut unie à celle de sainre Congre-Marie de Frisonaire, estoit peu considerable par rapport au GATION DE petit nombre des Monasteres qu'elle a possedés, & on ignore VOLANE. mesme l'année de sa fondation. Elle sut appellée de S. Jacques de Celle-Volane, à cause de son premier Monastere qui fut bâti sous le titre de S. Jacques, dans un lieu appellé Celle-Volane, dont la fituation le trouvant au milieu d'un bois, & entouré d'un marais qui rendoit l'air trop mauvais, causoit des maladies frequentes aux Religieux, qui les obligerent à l'abandonner. Un faint homme nommé Blaise de Novelli, y estoit neanmoins restéen qualité de Prieur 3. & desirant y establir les Obiervances Regulieres, il ne trouva point d'autre

Histoire des Ordres Religieux,

CONGRE-moien que de le ceder aux Chanoines Reguliers de saince CHILE. Marie de Frisonaire, ce qui se sit l'an 1424. & sut consirmé par le Cardinal Gabriel Gondelmaire Legat de Boulogne., **VOLANGE** 

Les Chanoines Frisonaires ne pouvant pas non plus y demeurer à cause du mauvais air, le transfererent dans un des fauxbourgs de Ferrare avec ses revenus, dans une Maladrerie que Nicolas Duc de Ferrare leur donna du conservement de Martin V. il fut ruiné l'an 1505, lorsqu'on voulut agrandir la Ville, & la fortifier, & on le transfera encore dans la Ville, où l'on bâtit une Eglise en l'honneur de S. Jean-Baptiste, qui sut érigée en Abbaye par Pie V. l'an 1566. Eugene IV. l'an 1444. ou 1447. leur accorda aussi le Monastere de S. Laurent à Ravennes, qui avoit elté aussi membre de cette Congregation, & qui eur le mesme sort que son chef, aiant esté aussi abbatu lorsqu'on fortifia cette Ville. Ces Chanoines de Celle-Volane avoient des habillemens differens pour la forme & la couleur, de ceux que portoient les Chanoines de Frisonaire, comme il paroist par ses Leures d'union; mais on ne trouve point quelle estoit la conseur de cet habillement. Il est sorti de cette Congregation quelques Evesques, comme Blaise & Tite Novelli, qui l'ont esté d'Agria, & Daniel d'Arnuli de Forli. Thomas & Barthelemy Garzoni, freres, qui ont donné des escrits au public, estoient de la mesme Congregation.

CONGRE- Les Chanoines de sainte Marie de Frisonaire aiant pris en MORTARE, 1445. le titre de Chanoines Reguliers de S. Sauveur de Latran, comme nous avons dit ailleurs, leur Congregation se vit augmentée quelques années après de celle de Mortare qui y fut unie. Elle avoit pris le nom de son premier Monastere situé à Mortare, qui est un bourg proche de Pavie. Ce lieu estoit autrefois tres-agreable à cause des bois & des forests qui l'environnoient, & qui lui avoient fait donner le nom de Belle-Forest; mais après que l'Empereur Charlemagne eut vaincu Didier Roi des Lombards, qui perdit en ce lieu & son Roïaume & sa liberté, le nom de Mortare lui est resté.

> Un saint homme natif de ce lieu, qui estoit sort riche, nommé Adam, à qui les Historiens donnent le titre de Clerc, fit bâtir sur ses terres l'an 1180, une Eglise magnifique sous le nom de Sainte Croix, qu'il donna d'abord à des Moines qui ne la possederent que trois ans; après lesquels les Chanoines Reguliers l'occuperent. Ils furent gouvernés par D. Gandul

SECONDE PARTIE, CHAP. V.

phe de Garlasco, qui mourut quelque tems après, & eut Gation de pour successeur Dom Ayralde, qui fut dans la suite Archeve-Mortane. que de Gennes. Ce fut sous son gouvernement que cette Congregation s'augmenta, & elle devint mesme si considerable, qu'elle a possedé quarante-deux Monasteres & plusieurs Cures.

Les Benedictins avoient possedé l'Eglise de S. Pierre au Ciel d'Or de Pavie, depuis le commencement du huitiéme siecle, que Luiprand Roy des Lombards y avoit fait mettre le corps de saint Augustin Docteur de l'Eglise. Mais aïant eu besoin de reforme au commencement du treizième siècle, le Pape Honorius III. leur osta cette Eglise l'an 1222. Il la donna aux Chanoines Reguliers de la Congregation de Mortare; & à cause que le corps de S. Augustin y reposoit, il voulut qu'à l'avenir ce Monastere fust Chef de leur Congregation, & qu'on y tinst les Chapitres Generaux. Les Chanoines Reguliers qui estoient restés à Mortare, eurent de la peine à consentir que le Chef de leur Congregation fust transferé au Monastere de S. Pierre au Ciel d'Or; ils pretendirem retenir qu droit de superiorité après la mort du Pape Honorius. Mais Gregoire IX. l'an 1228. leur ordonna d'obeir à l'Abbé de saint Pierre au Ciel d'Or, comme à leur Chef; & sur les plainnes que formoient toûjours ceux de Mortare, il ordonna l'an 1238. que les Chapitres Generaux se tiendroient à l'alternative à Mortare & à Pavie. Il y a cependant de l'apparence que ceux de Mortare ne furent pas encore latisfaits, & que dans la luite les Couvents qui dependoient de la Congregation de Mortare, ne furent plus soumis à la Jurisdiction de l'Abbé de faint Pierre au Ciel d'Or de Pavie, & reconnurent le Monastere de Mortare pour leur Chef ; car squand les Chanoines de Latran en prirent possession, & qu'on leur enst accordé en 1451, tons les Monasteres qui en dépendoient, celui de S. Pierre au Ciel d'or n'y fur point compris; & ils n'en furent les maistres que l'an 1583, y aïant esté appellés pour le neformer par le Cardinal Raphaël Riaire.

Le Monaltere de Morrare avoit ett le melme sort que plusieurs autres qui estoient tombés dans le relaschement, & les guerres qui troublerent le Milanois pendant plusieurs années, lui causerent beaucoup de dommage, tant dans le spiriuit que dans le temporel. Vers l'an 1448. le Pere Raphaël Salquati de Calabre de l'Ordre de S. Dominique, par le moieir

Histoire des Ordres Religieux,

CONGRE de son frere, qui estoit Secretaire de Louis de saint Severin GATION DE Seigneur de Mortare, obtint du Pape, à la recommandation MORTARE de ce Seigneur, la Prevolté de Mortare, il priel'habit de Chanoine Regulier, & profitant du credit de son frere, il rentra dans la jouissance de plusieurs biens qui avoient appartenus à ce Monastere, & qui avoient esté usurpés par des Secu-· liers. Il fit ensuite assembler le Chapitre General à Tortonne le 10. Avril de la mesme année, pour introduire quelque Reforme dans les Monasteres qui en dépendoient. Mais Louis de saint Severin estant mort sur ces entrefaites, & François-Sforze s'estant emparé de Mortare par la force des armes, le Pere Salviati apprehenda pour sa propre personne, voïant que : les habitans avoient chassé son frere de leur Ville, & il se retira à Gennes dans le Monastere de S. Theodore, qui dépendoit de cette Congregation. Le desir qu'il avoit de retourner dans son païs & dans son premier Ordre, joint à l'apprehension qu'il avoit, que la Prevosté de Mortare ne tombast en Commende, comme c'estoit la Coustume de ce tems-là; sit qu'il transigea avec les Chanoines Reguliers de Latran, pour l'union du Monastere de Mortare à leur Congregation, moiennant une pension annuelle de cent ducats, ce qui fut approuvé par le Pape Nicolas V. par ses Lettres du 13. Fevrier 1449. ce Pontife en donna d'autres le 26. Juillet 1451, par lesquelles il leur accordoit tous les Monasteres qui dépendoient de cette Congregation, ce qui n'a pas empesché qu'il n'y en ait eu quelques-uns qui aïent passé à quelques autres Ordres.

Cette Congregation a fourni plusieurs personnes illustres par leur sainteré, leur naissance & les dignités qu'ils ont occupées; comme Guarin Evelque de Palestrine & Cardinal, Ayrald & Jacques, Archevesques de Gennes, Bernard Evesque de Pavie, Obert de Tortone, Radole de Plaisance, un autre Obert de Bobio, & Albert Patriarche de Jerusalem, Legislazeur des Carmes. Penot met encore un autre Albert Evesque de Verceil, mais il peut s'estre trompé; cet Albert est sans doute le mesme que le Patriarche de Jerusalem, qui a esté aussi Evesque de Verceil, après avoir esté nommé à l'Evesché de Bobio, dont il ne prit pas possession, n'aïant pas encore esté

facré lorsqu'il fur elu pour celui de Verceil.

La Congregation de Crescenzago, ainsi appellée à cause de Camern- son premier Monastere situé dans le bourg de ce nom, à trois.

milles

SECONDE PARTIE, CHAP. V.

milles de Milan, a esté autrefois considerable. Ce Monastere Conort fut basti l'an 1140. & l'Eglise sut dediée sous le nom de la GARION DE sainte Vierge. Le premier Prieur fut un noble Milanois nommé zaco. Otton de Morbi, sous le Gouvernement duquel & de ses successeurs, la Discipline reguliere fut si bien observée, que ce Monastere devint Chef de plusieurs autres, qui se joignirent à lui, & formerent une Congregation qui avoit des Statuts qui lui estoient particuliers: les superieurs s'assembloient tous les ans dans un Chapitre General, qui se tenoit au Monastere de Crescenzago, dont les revenus se montoient à plus de quinze mille escus. Ce Monastere n'avoit que le titre de Prevosté, & le Cardinal de san Severino le possedoit en Commende, lorsque l'an 1502, il transigea avec les Chanoines de Latran pour y introduire leur Reforme, n'y aïant pour lors qu'un seul Chanoine dans ce Monastere. Mais il ne leur abandonna pas les revenus qu'il retint pour lui, & pour les Prieurs Commendataires qui lui succederoient, ce qu'avoit fait aussi trois ans auparavant Antoine de Stangi Protonotaire Apostolique, en leur cedant aussi le Monastere de S. Georges de Brimate, qui avoit esté membre de cette Congregation, dont il est sortideux Cardinaux, qui sont Thomas & Albin de Milan; comme aussi plusieurs Evesques,

Enfin la Congregation de S. Frigdien de Luques, qui avoit CONGRES autrefois servi sous le Pontificat d'Alexandre II. à reformer GATION DE l'Eglise de S. Sauveur de Latran, ent besoin elle-mesme de Re- DE LUQUES, forme dans le seizième siecle, & se soumit à celle de Latran. Elle avoit pris le nom de S. Frigdien Evesque de Luques, qui sit bastir en cette Ville l'an 566. une Eglise en l'honneur des faints Diacres Estienne, Laurent & Vincent. Ily mit des Clercs avec lesquels on pretend qu'il vêcut en commun jusqu'à sa mort; & aïant esté enterré dans cette Eglise, les miracles continuels qui se firent à son tombeau, furent cause qu'on donna à cette Eglise le nom de son Fondateur qu'elle a rerenu jusqu'à present. Mais la Congregation dont elle a aussi porté le nom, n'a commencé que sous le Pontificat d'Alexandre II. car ce Pape, qui avoit esté aussi Evesque de Luques, & qui connoissoit la pieté des Chanoines de cette Eglise, en sit venir à Rome pour reformer l'Eglise de Latran & celle de sainte Croix de Jerusalem. Celle de Latran ne fut pas un des membres de cette Congregation, ce Pontife voulut qu'elle fust immediatement

Tome IL

Histoire des Ordres Religieux,

CONCRE- soûmise au faint Siege. Elle devint Chef d'une autre Congre-S. FRIGDIEN gation, qui fur esteinte lors qu'on les obligea à abandonner RE LUQUES. Cette Eglise, comme nous avons die dans le Chapiere III. ainsi l'Eglise de Sainte-Croix de Jerusalem à Rome sur la premiere qui fut unie à la Congregation de S. Frigdien de Luques avec le Monastere de sainte Marie la Neuve, situé aussi dans l'enceinte de Rome, & douze autres Monesteres Conventuels. sans compter un tres-grand nombre de Prieurés & de Cures. Mais l'an 1507: le Prieur de S. Frigdien de Luques & ses Religieux, voïant que leur Congregation diminuon tous les jours. & que la phipart de leurs Monasteres avoient esté donnés en Commende; ils firent union avec ceux de S. Sauveur de Laeran, & cederent à cette Congregation le Monastere de faint Frigdien de Luques, avec les Prieures qui en dependoient. qui estoient au nombre de dix, à condition que ceux de Latran qui viendroient demeurer dans le Monastere de Luques, se conformeroient à eux pour l'habillement qui confistoit en une chape noireavec le capuce par dessus le surplis: que l'ancien Prieur de S. Frigdien conserveroit cette dignité pendant sa vie, & que celui qui lui succederoir, joinroit de ses mesmes privileges qui consistoient entrautres choses à se servir d'ornemens Pontificaux les Festes solemnelles, & à quelqu'auxres conditions exprimées dans la Bulle du Pape Leon X. qui confisma certe union.

> Le Pape Lucius II. avoir esté de cette Congregation. Ce fue lui qui ordonua qu'aucua Cardinal ne pomrroit pretendre au titre de l'Eglise desainne Croix de Jennsalem, s'il n'estoit du corps des Chanoines Reguliers de la Congregation de S. Frigdien. Le Pape Innocent II. avoit aussi ordonné la mesme chose à l'égard du tiere de sainte Marie la Neuve, ce qui fin confirmé par les Papes Celestin LL. Eugene III. Adriem IV. & Alexandre LII. & c'est peus-estre ce qui a obligé les Papes qui leur onc succedé dans la suice, d'oster ces deux Eglises aux Chanomes Reguliers. Elles som presement possedées par les Moines de Cilteaux & du Mono Oliver.

> Penot, Hist. Tripara. Canonicor. Regul. Silvestr. Maurol. Mar. Ocean. di tutt, gl. Relig. le Paige, Biblioth Pramonst lib. 1. sett. 15. Rambur. de Jus. Abbat. tom. 2. disput. 4.

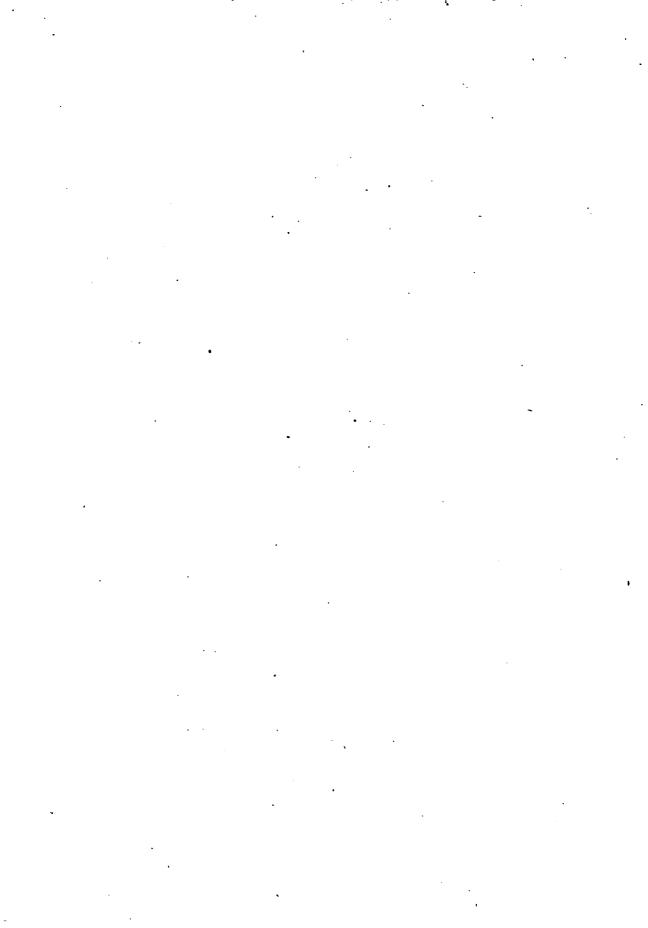

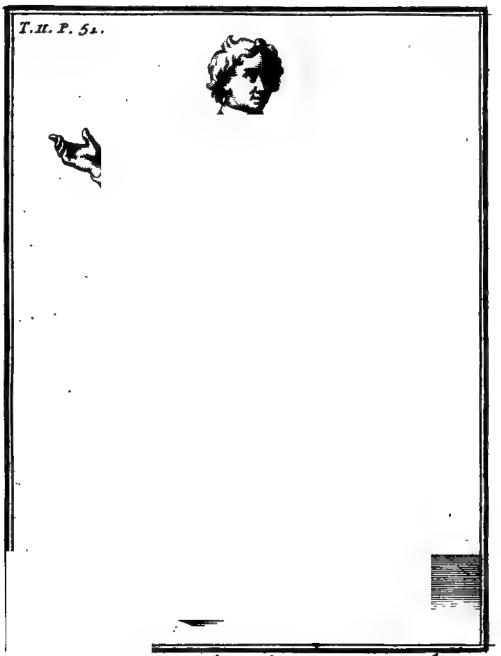

Unanoune Regulier de Latran, en Pologne

#### CHAPITRE VI.

# Des Chanoines Reguliers de Larran en Pologne & en Moravie.

En 0 7 parlant des Chanoines Reguliers de Pologne, dit nes Recuqu'il semble que du tems de Benoist XII. cet Ordre LIERS DE LATRAN, EN estoit peu considerable en ce Roiaume, puisque par la Bulle Polosie. de ce Pape de l'an 1339, pour la reformation Generale des Chanoines Reguliers, îl y est parlé de toutes les Provinces où il y avoit des Chanoines Reguliers, & qu'il n'y est fait mention d'aucune Province en Pologne. Le P. du Mouliner dit au contraire sur la relation du P. Hiacime Liberi Prevost du Monastere du S. Sacrement de Cracovie, que la premiere Abbave fut fondée l'an 970, au Bourg de Tremesse au Diocese de Gnefne, par Miecislas Roi de Pologne: Ainsi cet Ordre y seroit aussi ancien que la Religion Chrestienne, puisque Miecistas fut le premier Prince Polonois, qui fut esclairé des lumieres de la Foi. Le P. Du Moulinet dit encore qu'il fit venir des Chanoines Reguliers de Verone en Italie; mais il devoie retrancher le mot de Regulier, & ajoûter seulement que ces Chanoines vivoient en commun, puisque l'on ne commença à parler des Chanoines Reguliers que dans le onziéme siècle, & les Chanoines que le Roi Miecissas fit venir de Verone, vivoient apparemment selon les Regles qui avoient esté prescrites au Concile d'Aix-la-Chapelle.

Ce qui est vrai, c'est qu'on ne sçait pas le tems que l'Ordre Canonique sui introduit en Pologne; mais il y est presentement seurissant. Il y a de cinq sortes de Chanoines Reguliers, sçavoir de Latran, du S. Sepulcre, des Premontrés, du saint-Esprit in Saxia & de la Penitence des Martyrs. Nous parlerons des quatre derniers selon se rang qui seur appartient, & nous traiterons dans ce Chapitre des Chanoines de Latran après avoir parlé de ceux d'Italie, suivant ce que nous nous sommes proposé de mettre de suite toutes les Congregations qui portent le mesme nom, & qui suivent la mesme Regle, ou qui ont

rapport les unes avec les autres.

Les Chanoines de Larran en Pologne sont divisés en trois

HISTOIRE DES ORDRES RELIGIEUX,

CHANOI- Congregations ou Provinces. La premiere & la plus ancienne MES REGU- est celle de Trzemeszno ou Tremesse au Diocese de Gnesne. LATRAN, EN L'Abbaïe dont nous avons parlé ci-dessus, & qui lui a donné son nom, en est Chef. Elle est tres noble & tres-riche; mais elle est en Commende, & a quelques Monasteres qui en dependent, aussi-bien que quelques Cures. C'est dans cette Abbaye que repose le corps de saint Adalbert Martyr, Archevesque de Gnesne.

> La feconde Congregation se nomme Czerkenene au Diocese de Posnan, & non pas Plozko, comme dit le P. Du Moulinet; l'Abbaye qui lui donne aussi son nom, est pareillement en Commende, & estoit possedée l'an 1704. par D. Nicolas Nyzyki-Evesque de Chelmno Chanoine Regulier de la Congregation de Cracovie dont nous allons parler. Ce Prelat fut nommé à cet Evesché & à cette Abbaye par le Roi de Pologne Jean Sobieski, & cette Abbaye a audi quelques Mo-

nasteres qui en dependent.

La troisiéme Congregation est celle de Cracovie, qui reconnoist pour Fondateur D. Martin Kloezynski Docteur en l'un & l'autre Droit, qui a esté Prevost de Cracovie, & qui a donné de gros biens à cette Congregation. Elle est gouvernée par un Prevost Claustral, qui prend la qualité de General des Chanoines Reguliers dans le Roiaume de Pologne, & dans le Grand Duché de Lituanie. Cette Prevosté ne cede point en dignité aux deux Abbayes dont nous avons parlé, elle a mesme plus de prerogatives, puisqu'elle conserve le droit d'élection que les autres ont perdu. Cette Congregation devroit plustost s'appeller de Cazimire, puisque son principal Monastere est simé à Cazimire, qui est une des quatre Villes qui divisent Cracovie, dont Cazimire n'est separée que par la Vistulle. Ce Monastere fut fondé par le Roy Ladissas II. l'an 1402, sous le titre du Saint Sacrement. C'est pourquoi ces Chanoines ont pour armes un Calice surmonté d'une hostie. Il y a cinq autres Monasteres en Pologne qui en dependent, & plusieurs dans la Lituanie, dont les principaux sont celui de Vilna qui est tres-magnifique, & fut basti par le Grand General de Lituanie, Michel Patz, & celui de Bichou par Charles Kotievicz qui estoit aussi Grand General du mesme Duché.

Cette Congregation a produit beaucoup de saints personnages. Celui qui tient le premier rang, est le B. Stanislas surSECONDE PARTIE, CHAP. VI.

nommé de Casimire, à cause du lieu de sa naissance. Il avoit Chanorché Religieux du Monastere du Saint Sacrement de cette LIERS DE
Ville, où il mourut l'an 1489, le 3. May; & depuis ce tems-LATRAN, EN

Ville, où il mourut l'an 1489 le 3. May; & depuis ce tems-LATRAN, EN POLOGNE. là, il y a toûjours eu une grande affluence de peuple à son tombeau, où il se fait encore tous les jours plusieurs miracles. Le corps du B. Adam Sibonius, qui a esté autrefois Prieur du mesme Monastere, repose aussi dans cette Eglise, où Dieu a fait connoistre sa sainteté par la vertu qu'il a accordée à ses faintes Reliques, de chasser les Demons des corps des possedés. Les corps des BB. Nicolas Siekierki & Gelase Zorauski se sont conservés jusqu'à present sans corruption. Le Bienheureux Nicolas de Radomsco delivra sa patrie d'un incendie qui la menaçoit de ruine, & apparut pendant ce tems à ses conciroyens au milieu des nues. Les BB. Nicolas de Biecz, Jean de Lesblin, Jean de Nissa, Erienne Smolenski & plusieurs autres, le sont aussi rendus celebres par leur sainteté. Enfin D. Jacques Mrovinski Sous-diacre, & Jean-Baptiste Malonouski Prevost de Kranistavy, ont repandu leur sang pour la defense des biens de ce Monastere, le premier aïant esté tué

par les Suedois, & l'autre par les Cosaques.

Il y a aussi eu dans cette Congregation plusieurs personnes qui se sont rendus recommendables par leur science, & que leur merite a fait choisir par d'autres Monasteres qui n'estoient pas de la mesme Congregation pour les gouverner, comme Dom Nicolas Nyzyki dont nous avons parlé ci-dessus, qui avant que d'avoir esté nommé à l'Evesché de Chelmno, fur demandé pour Prevost par les Chanoines Reguliers de Mstiono, aussibien que Dom André Strembosk. Ceux de la Prevosté de Stemberg en Moravie, dont le Prevost a droit de se servir d'ornemens Pontificaux, appellerent Dom Mathias Gaszynski pour remplir cette dignité: Les Chanoines Reguliers de Clodaviensko choisirent D. Martin Ciecierski pour leur Prevost. & ceux de Louxbranic, D. Paul Nolenski. Enfin il y en a plusieurs autres qui ont esté considerés par leur insigne pieté jointe à leur noblesse ; comme D. Jacques Bleniski, D. Jean Chryfostome Korsale, D. Derslas de Borznisko Chanoine & Archidiacre de l'Eglise Cathedrale de Cracovie; Martin Kloezynski Fondateur de cette Congregation, & D. Hiacinte Librorius Docteur en l'un & l'autre Droit, Cenfeur des livres du Diocéle de Gracovie, & Prevoit du Monastere de la mesme Yille. GIH

Histoire des Ordres Religieux.

L'habit de ces Chanoines consiste en une sourane blanche, avec une espece de rochet sans manches, en forme de scapulai-DELATRAN, re descendant jusques sur les reins, où il s'élargit & entoure le corps. Par dessus ce rochet qu'on nomme Sarracians, ils mettent un mantelet noir descendant jusqu'aux genoux, à la maniere des Prelats de Rome & dans les fonctions publiques à Cracovie, ils se servent du surplis qu'ils mettent par dessus le Sarracium, avec une mozette ou camail noir; en d'autres lieux, au lieu du surplis, ils mettent un rochet. Il se peut faire qu'ils portoient autrefois une aumuce sur les espaules, comme il paroist par la figure de l'habillement d'un de ces Chanoines qu'a donnée le P. Du Moulinet sur la relation, à ce qu'il dir, des personnes qui ont voïagé en ce païs, d'autant plus one Penot dit que ceux du Monastere du S. Sacrement à Cracovie portoient des surplis & des aumaces violettes; mais ils ont sans doute quitté cet habillement pour prendre celui dont nous avons donné la description, conformement aux memoires qui nous ont esté envoiés de Pologne, datés du 17. Aoust 1704. & attestés par le R. P.D. Aguilin Michel Gorezynski Docteur en Theologie & en Droit Canon, Commissaire General des Chanoines Reguliers dans la petite Pologne & le grand Duché de Limanie. On peut consulter Penot, Hist. Tripart. Camonicor. Regul. lib. 2. & Du Moulinet, Habillemens des Chanoines Reguliers.

CONGRE-

MES RE-

**GULIERS** 

La Congregation de tous les Saints d'Olmutz en Moravie, D'OLMUTZ fut fondée au commencement du seizième siecle, & le Monastere d'Olmutz sous le titre de tous les Saints qui en est le chef, fur fondée par les Chanoines Reguliers sur les ruines de celui de Langitron, qui avoir esté ravagé par les Herétiques peu de cems avant que le Pape Alexandre VI. parvinst au Souverain Pontificar l'an 1492. Jean Stiakoka qui en fut le premier Prevolt & les autres Chanoines, le firent bastir à leurs propres frais. Ce Monastere estant basti, la Prevosté de Stemberg & quelques autres Monasteres, firent union ensemble, & recomment celui d'Olanuz pour leur Chef, ce qui fut approusé par le Pape, qui accorda à ces Chanoines le citre de Chanoines Reguliers de Latran, & les privileges dont joinfluient meux d'Italie. Il les exemus de la Jurisdiction des Ordinaires, & les reçu sous la protection immediate du S. Siege, Le Roy Uladiflas leur accorda beaucoup

· . . : . . • . . . . • • • • , 

.



Chanoinesse Réguliere de Latran,

SECONDE PARTIE, CHAP. VII.

de privileges, & les mit aussi sous sa protection l'an 1510. Le Origina Prevost d'Olmutzse sert d'habits pontificaux, & a voix & seance DES CHALMOINESSES dans les Estats de Moravie. Le Prevost de Stemberg a aussi regulier l'usage de la mitre & de la crosse. Mais il y a apparence que rescette Congregation ne subsiste plus, puisque les Chanoines Reguliers de Stemberg & de quelques autres Monasteres de la Congregation d'Olmutz ont eu recours plusieurs sois aux. Chanoines Reguliers de Pologne pour les gouvernet, & que l'Evesque de Chemno qui vivoit encore l'an 1704, a esté Prevost de Stemberg, quoiqu'il fust Chanoine Regulier de la Congregation de Cracovie: le Prevost du Monastere d'Olmutz estoit autres ois General de la Congregation de ce nom lorsqu'elle subsistoit.

Penor, Hist. Tripart. Camnic. Regul. lib. 1. cap. 40. & 66.

## CHAPITRE VII.

De l'Origine des Chanoinesses Regulieres, & en particulier de celles de Latran.

VANT que de parler des Chanoinesses Regulieres de Latran, il est à propos de rapporter l'origine de toutes les Charroinesses Regulieres en general. Nous recomnossons bien que S. Augustin à esté l'Instituteur des Chanoines Reguliers, puisqu'il est le premier qui ait fait vivre les Clercs en commun. selon la regle des Canons & l'exemple des Apostres; maismous ne pouvons pas dire qu'il air establi des Chanoinesses relles que nous en voions à present. Il est vrai que les Religienses qu'il establit à Hippone, penvent avoir esté appelles Chanoinesses aussi-bien que celles qui estoient avant lui repandues dans plusieurs Provinces, tant chez les Grecs que chez les Latins: Mais les noms de Chanoines & de Chanoinesses, comme nous avons dit en parlant de l'origine des Chanoines, estoient donnés indifferemment autrefois aux Ecclesiastiques, aux Moines, aux Religienses & aux Vierges, aux plus bas Offciers de l'Eglife, aux domestiques des Monasteres, & generalement à tous ceux qui estoient emploiés dans la Matricule ou Catalogue, In Canone. Le Pere le Large Chanoine Regulier de la Congregation de France, avoue que c'estoit l'usage parmis

Histoire des Ordres Religieux,

ORIGINE les Grecs; mais il soûtient que depuis le sixième siècle, il y a eu en Occident des Chanoinesses qui ont esté differentes des Moinesses, & il apporte pour preuve la fondation d'un Monastere faite par S. Fridolin dans l'Isle de Seking sur le Rhin. près de Basle, où il mit des Chanoinesses. Comme il ne parle que sur le temoignage de Balter Moine de Seking, qui n'a escrit que dans le dixiéme siècle, en partie sur ce qu'il se souvenoir d'avoir lû dans une vie de ce saint, & en partie sur ce que l'on en sçavoit à Seking par tradition, cette preuve n'est pas suffisante.

Les Chanoinesses n'estoient point connuës au commencement du huitième siècle, puisque le Concile assemblé en Allemagne l'an 742. ordonna que les Religieux & les Religieuses se conformeroient à la Regle de S. Benoist pour la conduite de leurs mœurs, & le gouvernement des Monasteres & des Hospitaux: car dans ce tems-là il n'y avoit aucun Monastere soit d'hommes soit de filles, qui n'eust un Hospital, ou pour y recevoir les pelerins, ou pour y avoir soin des pauvres malades. Les decrets de ce Concile furent confirmés dans celui qui se tint à Lestines l'année suivante 740. Le cinquième Canon Mabillon, de celui Verneuil (felon le P. Mabillon) & que d'autres nomment de Vernon, tenu sous le Roy Pepin l'an 755. ordonne med, p. 117. que dans les Monasteres de l'un & de l'autre sexe, on y vivra regulierement selon l'Ordre, c'est-à-dire, selon la Regle de S. Benoist, & je ne croi pas que les Chanoinesses voulussent appliquer pour elles ce que dit le sixième Canon du mesme Concile, lorsqu'il defend à une Abbesse d'avoir deux Monasteres, & de sortir du sien, à moins que ce ne soit pour cause d'hostilité, où estant mandée par le Ros, & que la mesme défense de sortir, est pour les autres Religieuses qu'il appelle Moinesses: Monacha vero extra Monasterium non exeant, puisque

Annal Be-

de les appeller Moinesses. Elles ne trouveront pas qu'il soit parlé d'elles dans le Capitulaire que sit l'Empereur Charlemagne à Heristal l'an 779. Il y est seulement ordonné que les Moines y vivront selon la Regle, & les Religieuses selon le saint Ordre, c'est-à-dire la Regle & l'Ordre de S. Benoist; que chaque Abbesse demeurera dans son Manastere, & qu'elle n'en pourra avoir deux. A la fin du Capitulaire il y a une Ordonnance pour des prieres publiques

ce seroit faire une grosse injure aux Chanoinesses Regulieres

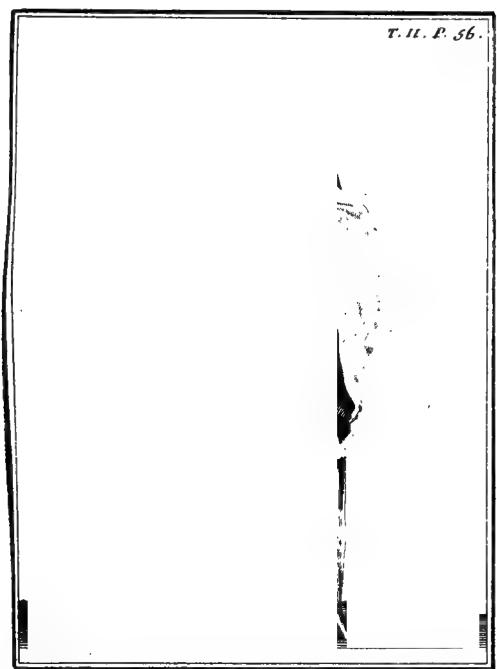

Chanoinesse Reguliere de Latran,
enhabit de Chœur, l'Eté.

- . • . • • 

SECONDE PARTIE, CHAP. VII. publiques & des aumoines à cause de la secheresse & de la fa- Orionne mine de cette année 779. Chaque Evesque devoit chanter noinesses trois Messes & trois Pseautiers, pour le Roi, pour l'armée REGULES. de France, & pour la calamité publique; les Prestres trois Melles, les Moines, les Moine les, & les Chanoines trois Pseautiers; & tous devoient jeuner trois jours de suite. Chaque Evesque, Abbé ou Abbesse, devoit aussi nourrir jusqu'au tems de la moisson quatre pauvres, ou au moins trois, deux, ou un, selon ses facultez; & dans ce Capitulaire il n'est fait aucune mention des Chanoinesses, parce qu'il n'y en avoit point dans ce tems-là.

Ce n'est qu'à la fin du mesme siècle que l'on commence à découvrir quelques vestiges de Chanoinesses; car dans le Canon 47. du Concile de Francfort tenu sous le Regne de Charlemagne l'an 794. il est porté qu'à l'égard des Abbesses qui ne vivroient pas Canoniquement ou Regulierement, on en donneroit avis au Roi, afin qu'elles fussent déposées. On trouve encore quelque trace de Chanoinelles au commencement du neuviéme siécle. Le mesme Empereur aïant convoqué une assemblée de tous les Ordres à Aix la Chapelle l'an So2. les Evesques & les Abbés s'y trouverent, & on les separa en deux bandes, chacune dans un lieu different. Les Evesques examinerent en particulier si les Clercs vivoientselon les Canons, & afin de les ramener à leur devoir ils firent lire les Decrets des Souverains Pontifes. Les Abbés de leur costé se proposerent la Regle de saint Benoist pour modelle, & examinerent s'il y avoit des Abbés qui s'en essoignassent-& vécussent en Chanoines, & si dans les Monasteres où on avoit promis de la garder, elle estoit observée; car il y avoit déja des Monasteres qui avoient secoué le jorg de cette sainte Regle, & où l'on ne connoissoit plus ni cette Regle ni mesmeles Canons. Enfin on examina aussi si dans les Monasteres de filles, on y observoit la Regle de saint Benoist, ou si on y vivoit canoniquement; c'est-à-dire, à la maniere des Chanoines, dont la pluspart, comme nous venons de dire, avoient quitté la Regle de saint Benoist, qui n'avoient que le nom de Chanoines, & qui apparemment avoient esté imités par des Religieuses, qui de Benedictines estoient devenuës tout d'un coup Chanoinesses, sans sçavoir à quoi elles estoient engagées, ni quelles estoient leurs observances. C'est pourquoi le Tome II.

HISTOIRE DES ORDRES RELIGIEUX,

DES CHA REGULIE-

ORIGINE Concile de Châlons sur Saone l'an 813. se crut oblige de, NOINESSES prescrire des Reglemens à ces Filles qui se disoient Chanoinesses: iis sanctimonialibus qua se Canonicas vocant, ce qui fait voir que le Concile, en se servant de ces termes; regardoit cet Institut comme une nouveauté; qui ne s'estoit pas introduit dans les formes, & que ces Filles prenoient le nom de Chanoinesses sans un pouvoir legitime. Ces Reglemens regardent principalement la clôture, le silence, la recitation de l'Office Divin, & la regularité des Abbesses; mais il n'ordonna rien pour les autres Religieuses, parce qu'elles trouvoient dans la Regle de saint Benoist toutes les pratiques sainres de la vie Monastique. Ce Concile avoit esté encore assemblé par les ordres de Charlemagne, qui dans le mesme tems en sit tenir quatre autres, à Mayence, à Rheims, à Tours, & à Arles, mais il n'y a que celui de Mayence où il soit aussi. parlé de Chanoinesses; car dans le Canon 13, il ordonne que les Religieuses qui faisoient profession de la Regle de saint Benoist vivroient regulierement, & que celles qui n'en faisoient pas profession vivroient canoniquement: Que vere professionem sancta Regula Benedicti fecerunt, regulariter vivant; simautem, Canonicè vivant pleniter.

Ce n'estoit pas les Chanoines qui pouvoient les instruire deleurs obligations, eux qui n'avoient que le nom de Chanoines, & ne connoissoient nullement les Canons : c'est pourquoi l'Empereur Louis le Debonnaire auant fait assembler le-Concile d'Aix la Chapelle l'an 816, il y fix dresser par les Diacre Amalarius des Regles pour ces Chanoines & Chanoinelles, afin de les ramener à une vie reglée. On ne les connoissoit point pour enfans de saint Augustin; car dans l'une: & l'autre de ces Regles, on n'y fait point mention de ce saint-Docteur, au contraire celle des Chanoinesses est rirée des Escrits. de S. Jerôme, de saint Cyprien, de saint Athanase, & de saint Celaire, & il n'y est point parlé de la Regle que saint Augustin avoir donnée aux Religieuses d'Hippone, & qu'on ne proposa point aux Chanoinesses. Comme par celle que leurprescrivit ce Concile d'Aix la Chapelle on leur permettoire de garder leur bien, à la charge de passer procuration par-Acte public à un parent ou à un ami, pour l'administrer & défendre leurs droits en Justice, & qu'on leur permettoit aussi d'avoir des servantes, cet abus fut condamné dans le Con-

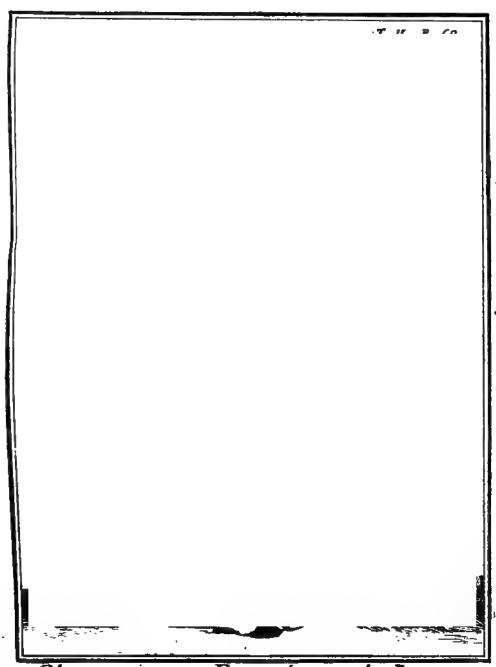

Chanoinesse Regulière de Latran, is. en habit de Choèur l'hyver.

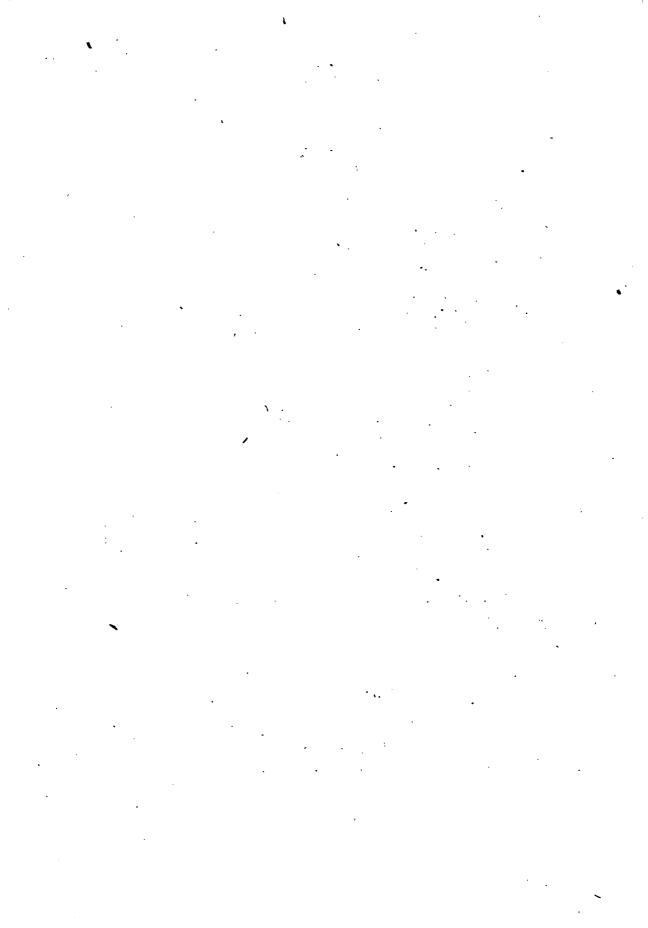

SECONDE PARTIE, CHAP. VII.

cile de Rome où presidoit le Pape Nicolas II. l'an 1060. ce qui Origina n'avoit jamais esté permis à aucunes Religieuses depuis le NOINESSE tems des Apostres jusqu'à Louis le Debonnaire qui avoit fait REGULIE-

assembler ce Concile d'Aix la Chapelle.

Le Concile de Rome reconnoilt que jusqu'à cette année Annal. Bi-1060. l'Institut de ces sortes de Chanoinesses n'avoit esté reçu pag. 430. dans aucun endroit de l'Asie, de l'Afrique & de l'Europe sinon dans un perit coin de l'Allemagne, & dit qu'il estoit certain qu'avant cet Empereur, toutes les Religieuses, en quelqu'endroit qu'elles fussent, n'avoient point eu d'autre Regle que celle de saint Benoist. Il y a eu toûjours cependant des Religieuses en Asie qui ont suivi la Regle de saint Basile. Il y en avoit mesme en Occident du tems de ce Concile, il y en a eu aussi qui one suivi d'autres Regles; mais il est vrai que les Monasteres qui faisoient profession de la Regle de saint Benoist estoient en plus grand nombre, & apparemment que le Concile prit la plus grande partie des Mos masteres pour le tout; parce qu'en effet dans quelques Provinces d'Italie, il n'y avoit que des Religieuses Benedictines, & le Concile qui s'estoit tenu à Pavie l'an 855. sous l'Empereur Louis fils de Lothaire, n'admit que deux Regles, l'une de saint Benoist pour les Moines & Moinesses, & l'autre des Canons pour les Chanoines, & ne parla point des Chanoinesses, quoiqu'il y en eust pour lors.

Penot pretend faire remonter l'antiquité de ces Chanoinesses jusqu'au tems de la primitive Eglise, aussi-bien que celle des Chanoines Reguliers, & dit: que des ce tems-là, ou au moins du tems de saint Augustin, les uns & les autres estoient distingués des Moines par leurs habits blancs, & apporte pour garent de ce qu'il avance la Regle de ce Saint, qui ordonne à ses Religieuses de faire laver leurs habits par des Foulons, ou de les laver elles-mesmes. Mais cette preuve n'est pas convaincante; car outre que l'on porte aux Foulons toutes sortes de draps, de quelque couleur qu'ils soient, pour les laver & les rendre plus fermes & plus unis, & que nous voions encore aujourd'huy des Chan. Reg. & des Chanoines Reg. habillées de differences couleurs; c'est que les Actes du mesme Concile d'Aix la Chapelle de l'an 816. marquent precisément que les Can res habits des Chanoinesses estoient noirs. Les Benedictines des Abbaies de saint Pierre de Rheims, de Montmartre près

H ij

REGULIE-

60 Histoire des Ordres Religieux. Paris, de Xaintes, de la Trinité de Caën, & quelques autres, NOINFESSES auroient pû à plus juste titre se qualifier Chanoinesses, si on avoit égard à la couleur & à la forme des habits; car elles ont porté des habits blancs avec des surplis jusqu'à ce qu'elles aïent esté reformées vers le commencement du dernier siécle. Celles de Rheims affistoient mesme aux Processions avec les Chanoines de la Cathedrale, les Chanoines formant un rang & les Religieuses un autre, & sans rapporter un grand nombre de Religieuses Benedictines qui ont porté des habits blancs, & mesme des habits noirs avec des surplis. Il y a encore l'Ordre de Font-Evraud, où les Religieuses sont habillées de blanc avec des surplis ou des rochets, & dans les Congregations du Mont-Oliver, du Mont-Vierge, & des Camaldules, quoi qu'aussi sous la Regle de saint Benoist, les Re-

> mettre l'establissement des Chanoinesses qu'à la fin du huitième siècle, ou au commencement du neuvième, & quoique les Chanoines aïent pris le nom de Reguliers & la qualité

> ligieux sont néanmoins habillés de blanc. Il paroit donc par ce que nous avons dit, qu'on ne doit

d'enfans de saint Augustin vers la fin du onzième siècle, lorsqu'on les eur obligé à la desappropriation, il paroist néanmoins que ce n'est que vers le milieu du douzième siècle que les Chanoinesses furent soumises à la Regle de ce S. Docteur de l'Eglise, puisque le deuxième Concile de Latran tenu sous le Pape Innocene II. l'an 1339. défend aux Religienses de Can 16. demeurer dans des maisons separées, sous presente d'hospitalité, comme estant contraire aux Regles de saint Basile, de faint Benoist & de saint Augustin, & le Concile de Rheims sous le Pape Eugene III. l'an 1148. oblige les Chanoinesses qui vivent sous la Regle de saint Augustin de renoncer à toute proprieté. C'est à l'occasion de ces deux Coneiles que le P. Thomassin dit, qu'il se peut faire que c'estoient les mesmes Chanoinesses du Concile d'Aix la Chapelle, dont les dereglemens scandaleux obligerent enfin les Papes & les Conciles de leux prescrire une reformation qui en fist des Chanoinesses Requlieres, & les obligeât à la desappropriation.

> Comme dans le mesme tems il se forma des Congregations de Chanoines Reguliers, qui pour se maintenir dans l'observance, dresserent des Reglemens & des Constitutions; il y a de l'apparence que quelques Chanoinesses se soumirença bur-

Seconde partie, Chap. VII. direction, & embrasserent les mêmes Reglemens. Les Chanoines ORTGINE CHAde la Congregation de Latran s'estoient imposé une loi de ne nointeste se point ingeret dans le gouvernement des Religieuses, & de Ricollin'en point prendre la conduite ils ne purent néanmoins rossiler aux sollicitations des Souverains Pontifes & des Seigneurs qui fonderent des Monasteres de Chanoinesses. Il y en avenviron trense qui sont soumis à des Abbés de cerre Congregation, dont la pluspare sont considerables. Dans celui de sainte Marie de l'Étoile à Spolone, il y a ordinairement cent Religieuses. Le corps de la B. Marine s'est conservé sans corruption dans le Monastere de saint Matthieu de la mesme ville. Le corps de la Bienheureuse Euphrosine est en veneration à Vicenze dans un Monastere de Chanoinesses, La Mere Baptiste Venace Relirieuse Professe de celui desainte Marie des Graces, a donné au public plusieurs ouvrages despieté qui sont renfermés en quatre volumes imprimés à Venile & à Verone. Il y avois autrefois un plus grand nombre de ces Monasteres qui dépendojent de certe Congregation : & que les Chanoines Reguliers ont; abandonnés , comme celui du S. Elpric à Rome, qui est maintenant sous la protection des Rois de France. Il estoit soumis à l'Abbé de Nostre-Dame de la Paix de la mess me ville, qui en remit la direction au Cardinal Vicaire l'an-1606. Ces Chanoinesses de Lasran, sont habillées de serge blanghe avec un rocher de toils par deflus leur robe , & elles mersent encore invitable par deflus le rocher squand elles assistent au Chetur. La Congregation de Windeseim en Flandres a aussi philipurs Monasteres de Changinesses qui sont habillées de mesme. Il ven a austi en France qui ne Long d'aucune, Congregation, comme celles de faint, Estienne de Rheiges, de Nôrre-Dame de la Victoire à Picpus prés Raris , de lainte Perine do la Vilette 1,82 en plusieurs autres lieux, qui ont le mesme habillement que celui des Chanoinesses de Latran, aussi-bien que celles d'Espagne, & s'il y a quelque difference, ce n'est que dans les manches de la robe & du rochet, qui sont ou plus larges ou plus estroites, & la pluspart de ces Chanoinesses portent aussi dans les Ceremonies & au? Chœur pendant l'Hyver, un grand manteau noir. En Languedoc & en Guienne, il y a des Chanoinesses qui sont habillées de noir avec une bande ou banderole de toile blanche: large de quatre doigts qu'elles mettent en écharpe, ou ban-Miii.

ORDRES REDIGIEUX, rt aufi d'habillement de Chorur; nes qui mettent encore des furplis nt. Enfin il y en a beaucoup d'auns differens, mous parlerons d'elles tions aufquelles elles font soumises

elque rapport. 🖰 🐃 roir ces Chanoinelles en rochet & une bande ou banderole de toile; ons dit, en parlant des Chanoines uplis & bandes, estoient dans leur eust accourcis & ceraicis, une aube es fortes de personnes de l'un & de arques penais on est faipris de voir salent/pris des aumuces puilqu'il schommes qui s'en devoient pour se les Religieuses ont eu tofijours · A la verité ces sortes de Chanoiont rares. Les Religientes Premonq es Provinces, & on he trouve que o présitaris (parmi celles qui se dint Chanoinesses,) qui les aïent imis aumuces des Religieuses Premone celles des Chanoinesses de Chailis de blanc. Elles s'oftablirent d'a-Ce furent des Religieuses de saine ont aussi sorties cettes de Picpus, qui mais les guerres civiles estant sur-H cette Communauté-naissante fue is près de Paris, & vint demeurer de comme un des fauxbourgs de n appelle en effet te fauxbourg de

of the control of the

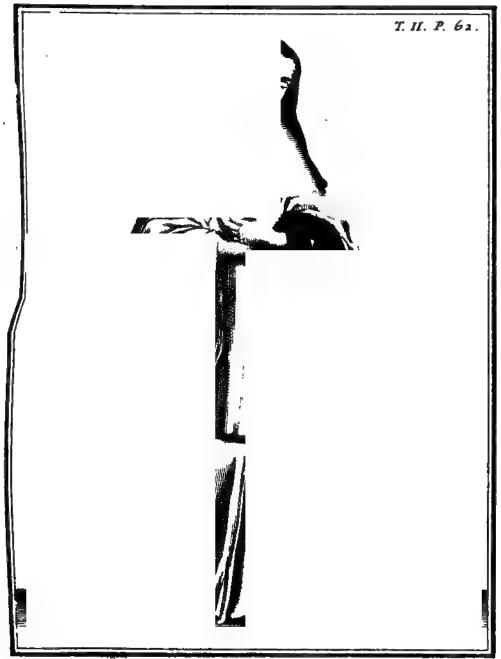

Chanoinesse Réguliere de l'Abbaye de Chaillet,

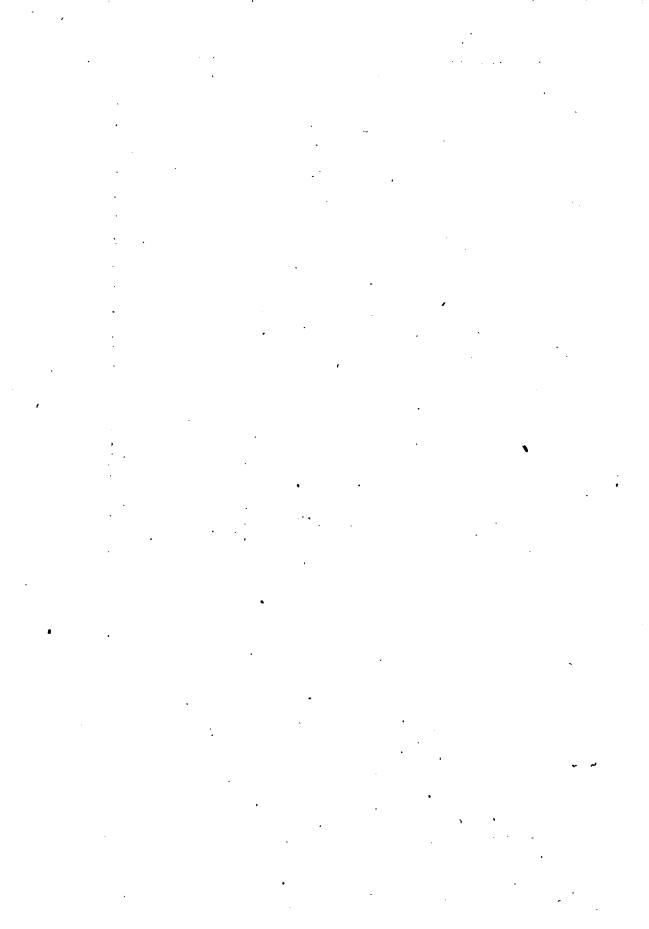

## CHAPITRE VIII.

Des Chanoines vivant en commun, establis par S. Chrodegand Evesque de Mesz, avec la vie de ce saint Fondateur.

Up 1 QUE le Diacre Ambarius dile, que siint Chros degand est le premier qui a donné commencement à la vie commune des Clercs, & qui ait dresse pour eux une Regle, on ne peut pas néanmoins ofter à saint Augustin la gloire de l'avoir devancé; mais il y a bien de l'apparence que le Clergé de France avois abandonné ces saintes pratiques, & estoit tombé dans un grand relachement , lorsque saint Chrodegand monta sur le Siege Episcopal de Metz l'an 742 % la vie commune qu'il six observer au Clergé de son Diocese, pour lequel il dressa une Regle particuliere, lui a fais donner le titre de Fondateur & de Rellauraveur de la vie commune parmi les Clercs; puisque cette Regle ne fut pas seulement observée par les Cleres de sa Cathedrale, & les autres de son Diocese; mais qu'elle servir de modelle à la reforme de plusieurs Eglises de France, d'Allemagne & d'Italie, & qu'elle est à peu près la mesme qui fur dresse par le Diagre Amalarius par les ordres de l'Empereur Louis le Debonnaire, lorsqu'il voulut reformer tout le Clergé dans le Concile d'Aix la Chapelle l'an 816.

Ce Saint sortoit d'une des premieres Noblesses d'Austrasse. Il nâquit dans le païs d'Hashaing ou Flashongaw sur la Mense, d'une pere nommé Sigram & d'une mere nommée Landrade, que plusieurs croïent avoir esté sille de Charles Martel, & sour du Roi Pepin. On l'envoïa d'abord au Monastere de saint Tron, pour y estre élevé dans la pieré & y apprendre les sciences humaines. Lorsqu'il sur en âge d'estre produit à la Cour; on le sir connoistre à Charles Martel Maire du Palais de nos Rois, qui le revint près de lui, & conqut pour sa vertu. & sa science une si grande estime & une si grande affection, qu'il le sit son Reserendaire & son Chancelier, & se se servit det lui comme d'un excellent Ministre d'Etat. Il sit paroistre dans ce poste vant de sagesse d'ésquité, que le Siège Episcopal de Mètz estant venu à vaquer vers d'an 742, par la more de Sigebald, peu de jours après la mort de Charles Martel, si

64 HISTOIRE DES ORDRÉS RELIGIEUX, CHANGINE, il fur demandé par le Clergé & le peuple de la ville pour estre DES CHROL leur Evesque.

Pepin qui ne le cherissoit pas moins que son pere avoit fair, eut de la peine à accorder leur demande, ne voulant pas se priver d'un Ministre si éclairé; mais à la sin il y consenir, à condition que Chrodegand seroit todijours Ministre d'Etat. Cette double election n'apporta aucun changement dans le cœur de nostre Saint. Il ne perdit rien de son humilité, & loin de moderer ses mortisseations & ses austerités, il les aug-

menta, & sa charité fut sans bornes.

Pepin aïant esté saoré Roi de France à Soissons par saint Boniface de Mayence, il deputa aussi-tost Chrodegand vers le Pape Estienne III. pour le prier de venir en France, & se dé-livrer ainsi de la vexation des Lombards. Nostre Saint executa sa commission, & conduisit lui-mesme le Pape, le garentissant des dangers dont il estoit menacé. Il obtint de ce Pontise les corps des trois Marryrs saint Gotgon, saint Nabor & saint Nazaire, qu'il mit en trois Monasteres; saint Nabor à saint Hilaire aujourd'hui saint Avol, au Diocese de Metz, saint Nazaire à Loresheim sondé près de Vormes, dont le premier Abbé sut Gondelan frere de saint Chrodegand, & il mit les: Reliques de saint Gorgon dans le Monastere de Gorze.

Il fut encore envoié en Ambassade près d'Astuphe Roi des Lombards pour le porter à restituer les villes & le païs qu'il avoit pris au saint Siege. Ce fut au retour de ces negociations qu'il s'appliqua avec beaucoup de soin à rétablir la discipline de son Eglise dans sa pureté. Il rassembla tout le Clergé de son Eglise en un Corps, & le sit vivre en commun dans un Cloistre semblable à ceux des Monasteres, & asin que ses Prestres estant debarassés des affaires seculieres & des choses de la terre, s'appliquassem uniquement au service de Dieu, il pourvut à tout ce qui estoit necessaire pour leur sub-sistence. Cependant il eut besoin du credit qu'il avoit à la Cour, pour vaincre la contradiction qu'il eut à soussirir de la part des Chanoines, qui s'opposerent long-tems à cette reforme.

La Regle qu'il composa pour eut, contenoir treute chapitres a & estoit tirée des saints Canons, des ouvrages des Peres, Le principalement de la Regle de S. Benoist. Il ne les engages SECONDE PARTIE CHAP. VIII.

pas à une pauvreté absoluë; mais il voulut que celui qui en- Chanoitreroit dans la Communauté fist une donation solemnelle de SAINT tous les biens à l'Eglise de saint Paul de Mets, permettant de Chrops. s'en reserver l'usufruit; & de disposer de ses meubles pendant sa vie ; que les Prestres auroient aussi la disposition des aumônes qui leur seroient données pour leurs Messes, pour la contellion ou pour l'assistance des malades.

Les Chanoines avoient la liberté de sortir le jour; mais à l'entrée de la nuit ils devoient se rendre à saint Etienne, qui est la Cathedrale de Mets, pour chanter Complies, après lesquelles il n'estoit plus permis de boire, ni manger, ni parler; mais on devoit garder le silence jusqu'après Prime. Ils logeoient tous dans un Cloître exactement fermé & couchoient dans des Dortoirs communs où chacun avoit son lit. L'entrée du Cloître étoit interdite aux femmes, & aucun laïc n'y pou-

voit entrer lans permission.

Ilsestoient obligez de se lever la nuit à deux heurespour les Nocturnes comme les Moines, suivant la Regle de saint Benoist, & mettoient entre les Nocturnes & les Matines ou Laudes, un intervalle, pendant lequel il estoit défendu de dormir; mais on devoit apprendre les Pseaumes par cœur, lire, ou chanter. Après Prime ils se rendoient tous au Chapitre, on y lisoit un article de la Regle, des Homelies, ou quelqu'autre Livre edifiant. L'Evêque y donnoit ses ordres, & y faisoit les corrections, & au sortir du Chapitre, chacun alloit au travail manuel qui lui estoit prescrit.

Quant à la nourriture : depuis Pâques jusqu'à la Pentecôte, on faisoit deux repas, & on pouvoit manger de la viande excepté le Vendredi seulement. De la Pentecôte à la saint Jean on faisoit encore deux repas; mais sans manger de viande. De la faint Jean à la faint Marrin deux repas & abstinence de viande le Mercredi & le Vendredi. De la saint Martin à Noël abstinence de viande, & jeûne jusqu'à None. De Noël au Carême, jeûne jusqu'à Nonc le Lundi, le Mercredi & le Vendredi, avec abstinence de viande ces deux derniers jours, les autres jours deux repas. S'il arrivoit une Feste en ces Feries, le Superieur pouvoir permettre la viande. En Carême on jeûnoit jusqu'à Vespres, avec défense de manger hors du Cloître. Il y avoit sept tables au Resectoire, la premiere pour l'Evêque avec les hôtes & les Etrangers, l'Ar-Tome II.

GAND,

Histoire des Ordres Religieux, CHANOI- chidiacre & ceux que l'Evêque y appelloit; la seconde pour les SAINT. Prestres: la troisséme pour les Diacres; la quatriéme pour les Chron- Soudiacres; la cinquieme pour les autres Clercs; la fixiéme pour les Abbés & ceux que le Superieur vouloit; & la septiéme pour les Clercs de la Ville les jours de Festes. La quantité du pain n'estoit point bornée; mais la boisson estoit reglée à trois coups pour le dîner, deux pour le souper, & trois quand il n'y avoit qu'un repas. L'on donnoit un potage & deux portions de viande à deux le matin, & le soir une seule; & les Chanoines faisoient la cuisine tour à tour, excepté l'Archidiacre & quelqu'autres Officiers occupés plus utilement.

> A l'égard des vêtemens, l'on donnoit aux Anciens tous les ans une chappe neuve, & aux jeunes les vieilles; les Prestres & les Diacres qui servoient continuellement, avoient deux Tuniques par an ou de la laine pour en faire, avec deux chemises. Pour la chaussure, tous les ans un cuir de Vache & quatre paires de pantoufies. On leur donnoit de l'argent pour acheter le bois; & toute cette dépense du vestiaire & du chaustage se prenoit sur les rentes que l'Eglise de Mets levoit dans la Ville & à la campagne; mais les Clercs qui avoient des Benefices devoient s'habiller, & on appelloit encore alors des Benefices, la joüissance de certains fonds accordés par l'Evêque.

Cap. Aquisann. 813. part.z liv. 1. chap.29.

Cette Regle fut reçuë dans plusieurs Eglises; & lorsque 1'Empereur Charlemagne eut commencé de contraindre tous 72.673. les Chanoines à vivre en commun, il leur proposa de vivre selon la Regle de saint Chrodegand. Le Concile de Maïence leur ordonna la même chose; car lorsque ce Concile & Chardisc. Eccles lemagne leur prescrivent l'observance de la Regle des Clercs, le Pere Thomassin est de sentiment que c'est de la Regle de saint Chrodegand dont ils veulent parler; puisqu'un des Canons du Concile de Maience renferme un chapitre entier de cette Regle.

> Le relâchement des tems posterieurs a encore aboli la pratique de cette vie commune parmi les Chanoines, presque dans toutes les Cathedrales & Collegiales; & le Chapitre même de Mets pour lequel saint Chrodegand avoit dressé principalement sa Regle, l'a quittée pour se seculariser. La difference qu'il y avoit entre les Disciples de saint Augustin & ceux de saint Chrodegand, c'est que les premiers avoient re-

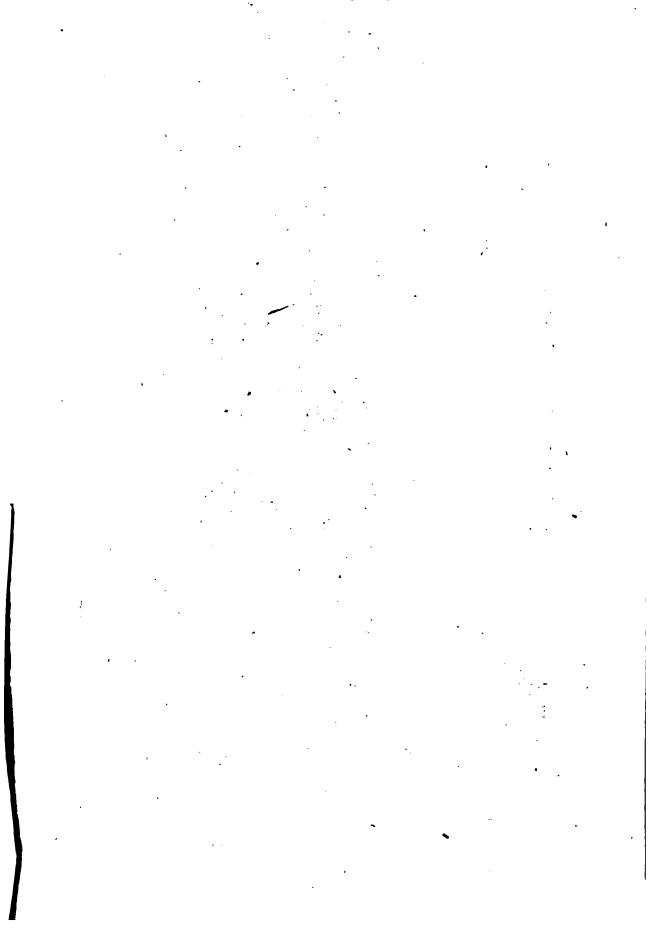

Chanoine Régulier, de la Congregation de s' Ruf.

12.

SECONDE PARTIE, CHAP. I X.

noncé à toute proprieté, ce que n'ont pas fait ceux de saint Conert-

Chrodegand.

Congre-Bation De S. Ruy.'

Ce Saint ne fit pas paroître un moindre zele pour le rétablissement de l'Etat Monastique dans son Diocese. Il bâtit deux Monasteres, l'un sous le titre de saint Pierre; qu'il dota de gros revenus, & l'autre appellé Gorze, où il su enterré aprés sa mort qui arriva le sixième de Mars de l'an 766. aïant gouverné son Eglise pendant trente-trois ans cinq mois cinq jours.

Voyez Dominique de Jesus, Monarch. sainte de France tom. 2. Meurisse, Hist. des Evêq. de Mets. Sainte Marth. Gall. Christ. tom. 3. Thomass. Discipl. Eccles. tom. 2. part. 3. liv. 1. chap. 19. & part. 4. chap. 14. Baillet, Vies des Saints 6. Mars. Bolland.

6. Mart. & Fleury, Hift. Eccles. Tom. 9. pag. 410.

### CHAPITRE IX.

## Des Chanoines Reguliers de la Congregation de saint Ruf.

Essieurs de sainte Marthe avoüent qu'il est dissicile de rrouver des monumens authentiques pour prouver l'antiquité de l'Abbaïe de saint Ruf, qui est le premier Monastere & le chef de la Congregation des Chanoines Reguliers de ce nom. Choppin est tombé dans l'erreur de ceux qui ont cru que ce Saint, qui a esté le premier Evêque d'Avignon & Disciple des Apôtres, en a esté le Fondateur. Je passe sous silence les differentes opinions que d'autres ont euës, pour ne m'arrê-

ter qu'à celle qui m'a semblé la plus certaine.

La Cathedrale d'Avignon a esté desservie pendant un long-tems par des Chanoines qui ont vêcu en commun, & qui embrasserent dans la suite la Regle de saint Augustin, qu'ils observoient encore l'an 1485, lors que le Cardinal Julien de la Rouvere Legat en France, & qui sut depuis Pape sous le nom de Jules II. les sécularisa. Il y a de l'apparence qu'ils avoient abandonné pendant un tems cette vie commune; puisque l'an 1039, quatre d'entre eux, scavoir Arnauld, Odilon, Ponce, & Durand, animez de l'esprit de Dieu, resolurent de les quitter pour se désendre de leur relâchement, & voulant demeurer termes dans l'observance des saints Canons & pratiquer la vie commune dans une pauvreté volontaire, ils se recirerent dans

Consur- une petite Eglise dediée en l'honneur de saint Ruf, que Be-DE S. Rur. noist Evêque d'Avignon leur accorda du consentement de son Chapitre, avec une autre Eglise dediée à saint Just & quelques terres qui en dépendoient, comme il paroist par l'acte de cette donation, daté du premier Janvier de la même année.

> L'on conservoit dans cette Eglise de saint Ruf les sacrées reliques de ce Saint, qu'on prétend estre fils de Simeon le Cyrenéen dont parle saint Marc dans son Evangile; & l'ancienne tradition du pais est qu'après la descente du Saint-Esprit sur les Apôtres, les Juifs irrités de la Prédication de l'Evangile, chasserent les Chrétiens, & mirent Magdelaine, sa sœur Marthe & leur frere Lazare avec plusieurs autres dont faint Ruf estoit du nombre, dans un Vaisseau sans voiles ni cordages, pour les faire perir dans la mer; mais que la providence les conduisit aux costes de Provence, où estant débarqués, saint Lazare annonça l'Evangile à Marseille dont il fut fait Evêque, aussi bien que saint Ruf à Avignon, qui eut cette Province en partage, & qu'après sa mort il avoit esté enterré dans cette Eglise qui avoit retenu son nom.

> Ce sentiment n'est pas universellement reçu, au contraire il est fort combattu; mais quoiqu'il en soit, ce fut proche de cette Eglise que ces Chanoines s'étant assemblés, & se conformant en toutes choses sur le modéle des premiers Chrétiens de Jerusalem, jetterent les premiers fondemens de cette Congregation, qui, à cause de cette Eglise de saint Ruf, en 2 pris le nom, pour se distinguer des Chanoines qui estoient

**s**estés dans la Cathedrale.

La vie exemplaire qu'ils menoienr, qui confistoit dans une humilité profonde, une pieté sincere, une pauvreté parfaite qu'ils accompagnoient de beaucoup d'austerités, leur attira bien-tost des compagnons qui se joignirent à eux, & cette petite demeure devint en peu de tems un grand édifice par le nombre de Religieux & de Monasteres qui se multiplierent Il s'en forma une Congregation qui devint très-celebre, non seulement en France, mais même en Italie & en Espagne. Elle posseda plusieurs Abbaïes & Prieurés. Elle reçut plu-Leurs Privileges des souverains Pontifes. Elle obtint un Office Propre & des Constitutions particulieres, avec pouvoir d'élire un General comme il se pratique dans tous les autres Ordres.

SECONDE PARTIE, CHAP. IX.

& enfin le Monastere de saint Ruf fut reconnu pour Chef de Concre-

toute la Congregation.

DE S. RUF.

Il paroist par les anciennes coûtumes de cet Ordre, que la pauvreté dont ces Chanoines faisoient profession, estoit très grande aussi-bien que leur austerité, & que la discipline qui estoit gardée dans cette Congregation, estoit très severe; car dans l'article qui regarde la reception des Novices, il est specialement recommandé de leur bien faire connoistre toutes ces choses, & combien il estoit difficile de soustenir ces observances: Et interim pradicentur ei paupertas loci, asperitas do- ama zamûs, severitas disciplina, & quantus labor sit, in illius profestione de ansienis observatione, quim gravis vasus in trangressione, &c.

119-111. Zo-

Lors qu'on leur avoit donné l'habit, celuy qui avoit soin els. Tom. de leur conduite & de les instruire des observances devoir sur toutes choses leur apprendre à estre humbles, en sorte que le novice aux moindres mouvemens qu'il faisoit, devoit toujours donner des marques d'une grande humilité, ayant toûjours la teste baissée, ne regardant que la terre, & ayant toûjours. dans l'esprit le Publicain de l'Evangile qui n'osoit lever les yeux au Ciel : in omnibus motibus suis signum habere humilitatis, caput submittere, terram aspicere, memor esse illius Publicani qui non audebat oculos saos levare in calum, sed percutiebat petins sum dicens: Deus propitius esto mihi peccatori.

Crescenze dit qu'ils suivirent d'abord la Regle de Saint Benoist; mais il n'y en a aucune preuve, il y a plus d'apparence qu'ilssuivirent exactement les decrets des Conciles de Rome qui avoient esté tenus pour la reformation des Chanoines, & qui les obligerent à la desapropriation parfaire: & qu'en fin ils se soumirent à la Regle de Soint Augustin après que le Pape Innocent II. eut ordonné dans le Concile de Latran de l'an 1139. que tous les Chanoines Reguliers s'y soumettroient : en effet par la formule de leur profession qui est enoncée dans leurs. anciennes coustumes, qui nepeuvent avoir esté écrites qu'après ce Concile, il y est fait mention de la Regle de Saint Augustin : Ego frujer N. offerens trada me ipfum Deo , Ecclefia fancti N. & promitto obedientiam secundum Canonicam Reguy Lam S. Augustini, &C. ming.

Cos Religieux demeurerent auprès d'Avignon jusqu'à cu qu'ils fusent contraints d'en sortis par la fureur des Albigeois! Ces hereuiques faisant de rems en tems des gourses sur les CaHISTOIRE DES ORDRES RELIGIEUX,

Concar- tholiques commencoient par abbatre les Eglises, & les Maisons PAS, Rvi. Religieuses; & estant entrés dans le Comtat d'Avignon en 1210. ils ruinerent de fond en comble l'Eglise de saint Ruf & fon Monastere.

> Les Religieux se voyant contraints d'abandonner ce lieu, vinrent à Valence en Dauphiné, & bastirent un superbe Monastere dans l'Isse d'Eparviere qui en est voisine & que l'Abbé Raymond avoit achetée d'Eudes Evesque de cette Ville. Il dedierent pareillement l'Eglise à Saint Ruf, & establirent ce nouveau Monastere Chef de toute la Congregation à la

place de celuy d'Avignon qui avoit esté ruiné.

Penot fait remarquer une faute que Chopin à faite en citant. un Privilege d'Urbain II. adressé à l'Abbé de Sainc Ruf près de Valence, quoy que cette Abbaye n'ait esté bâtie que l'an 1210. c'est à dire cent quinze ans après. Mais Penot est tombé dans la mesme faute en rapportant une Bulle d'Innocent VIII. qui en confirmant tous les privileges que ses predecesseurs avoient accordés à la mesme Abbaye, cite d'abord celuy d'Urbain II.& fait mention que cette Abbaye estoit proche de Valence: Sane dudum fælicis record. Urbanus Papa II. pradecef for noster, omnibus in Monasterio, & ordine S. Rusi extra muros Valentia, au lieu d'extra muros Avenionenses, qui se trouve dans le mesme privilege rapporté par Messieurs de Ste. Marthe dans toute sa teneur, & quiest adressé à Arbere Abbé de S. Ruf en l'année 1096. Ils en rapportent encore un autre de Paschal II. de l'an 1115, adressé à Adelger troisième Abbé de Saint Ruf au Diocese d'Avignon; & dans ces deux privileges il est fait mention de plusieurs Eglises qui dependolent déja de cette Abbaye.Quant à cet Adelger que Messieurs de Sainte Marthe comprent pour le troisséme Abbé, il estoit le quatriéme selon le P. Colombi, qui rapporte une donation faite l'an 1108. de l'Eglise de saint Andeol à Letbert son predecesseur, par Leodegaire Evesque de Vivier; mais il se peur faire que ce Lebert soit le mesme qu'Adelger. Cet Auteur zjoute que l'Abbé Adelger fut fait Evelque de Barcelonne l'an 1116, par le Pape Paschal II. & ensuite Archevesque de Farragonne.

Enfin les guerres civiles ayant encore ruiné le Monastere d'Eparviere l'an 1560. ils transporterent pour la troisieme fois le Chef de leur ordre dans un Prieur qu'ils avoient dans l'enceinto de la Ville de Valence-l'Abbé General y porta les droits & la dignité du Monastere qui avoit esté basti dans Conazacette Isle, & le Roy Henry IV. approuva cette translation.

Cette Congregation estoit en si grande estime dans le douzieme siede, que celle de Sre. Croix de Conimbre en Portugal, dans le commencement de son establissement, envoya des Religieux à saint Ruf pour apprendre les coustumes & sa maniere de vivre, afin de se former sur son modele; & ce qui l'a rendu encore plus illustre, est d'avoir fourni trois Papes à l'Eglife: sçavoir Anastase IV. Adrien IV. & Jules II. Adrien estoit Anglois de nation & s'estant mis au service des Religieux de ceue Abbaye, il sit tant par son esprit & par sa vertu. qu'il fur recu au nombre des Religieux, & fut quelque rems après eleu General. Quelques affaires de son Ordre l'ayant obligé d'aller à Rome; Eugene III. qui reconnut son merite le sit Cardinal, Evêque d'Albe & Legat à Latere au pais de Norvege, où il precha l'Evangile à ces peuples qu'il convertit à la foy de Jesus-Christ, & à son retour il sut eleu pour successeur d'Anastase IV. & mourut à Anagnie en 1159.

Les Cardinaux Guillaume de Vergy, Amedée d'Albrec, & Angelique de Grimoald de Grifac, tondateur du College de S.Ruf de Montpellier, ont esté aussi de cette Congregation, qui a eu quarente cinq Generaux, du nombre desquels sont les trois Papes & les trois Cardinaux dont nous venons de parler, avec Philippes Chambaliac Evêque de Nice, & Jean II. Patriarche d'Antioche. Berenger Evêque d'Orange estoit aussi de la mesme Congregation, aussi bien que Geoffroy Evêque

Elle est presentement gouvernée par le R. P. D. De Valernod, qui porte pour armes d'azur à un Croissant montant d'argent au Chef cousu de gueules chargé de trois roses d'or. Chaque General fait de les armes le sceau de la Congregation qui n'en a point de particulieres. Ces Chanoines Reguliers sons vestus de serge blanche avec une ceinture noire & une bande de linge en écharpe, & quand ils sortent ils ont un manteque noir comme les Ecclesiastiques.

de Tortole, & plusieurs autres.

Augustin de Pavie met cinquante Abbayes de certe Congregation, outre les Prieures qui n'estoient pas seulement renfermés dans la France, mais qui s'estoient multipliés jusques dans les Provinces les plus eloignées. Le P.: Thomassin remarque que l'Archevelque de Patras voyant son église aban-

Histoire des Ordres Religieux, Conser- donnée par ses Chanoines qui estoient seculiers, pria le Pape Innocent III. de luy permettre de substituer en leur place des Chanoines Reguliers de saint Ruf, ce qu'il luy accorda; à condition qu'il donneroit à ces Chanoines des terres, des vignes, du bled, & du vin pour cinquante ou soixante personnes, du poisson & de l'huile à proportion; des villages pour leur fournir trois cens poules, deux cens brebis, & cent livres de cire tous les ans; & que pour assister les pauvres & recevoir les hostes, il leur donneroit une certaine quantité de bonne terre, de beuts, de vaches, de veaux, & autant de vignes qu'il en faudroit par an pour la subsistance de dix personnes, des paysans pour en exercer la culture sans exiger de salaire, avec la moitié des revenus de l'Archevesché en dixmes, mortuaires & aumosnes, à moins que les Chanoines Reguliers de saint Ruf, n'estant pas contens de ce partage, n'aimassent mieux la moitié de tous les biens de l'Archevesché. Le Pape ordonna encore que l'exemple de l'Eglise de Patras pourroit estre suivi des autres Eglises Grecques, qui avoient embrassé il n'y avoit pas long-tems le Rit Latin, & que les Chanoines eliroient le Prieur qui seroit confirmé par l'Archevêque.

Voyer Penot, Hift. trip. Canon. Reg. lib. 2. cap. 56. Silvest. Maurol, Mar. ocean. di tut. gl. Relig. lib. 1. pag. 5. Sammarth. Gal. Christ. Tom. 4. pag. 801. Chopin. lib. 2. Monast. Titul. 1. num. 20. Joan. Columbi. opuscul. Varia pag. 543. Herm. Hist. des Ord. Relig. Tom. 3. pag. 39.

## CHAPITRE X.

### Des Chanoines Reguliers de la Congregation de Saint Laurent d'Oulx.

E Monastere de saint Laurent situé proche d'Oulx, qui Jest un bourg du Dauphiné dans le Briançonois, & du Diocese de Turin, a donné le nom à cette Congregation. Selon l'ancienne tradition on pretend qu'ila esté basti avant -la naissance de saint Benoist, & qu'il fut habité dès ce tems là par de saints Moines. Sa situation qui se trouve au milieu de -plusieurs montagnes escarpées qui paroissent inaccessibles, avoir

de la Congregation de S. Laurent d'Oulx.

• • • . • . • •

SECONDE PARTIE, CHAP. X

donné lieu à plusieurs fidelles de s'y refugier pour évirer la Conent fureur des Vandales. Mais ces barbares après avoir ravagé se s. Lasl'Italie ne laisserent pas d'y passer & de faire mourir tous ceux RENT qui se trouverent sous leurs mains; & à cause du grand nombre qui souffrirent le martyre en cette occasion, l'Eglise de

faint Laurent fut surnommée, de la popoulace des Marigrs Depuis la retraite des Vandales ce lieu demeura inhabité pendant plusieurs siecles, jusques à ce que Dieu inspira à un S. homme nommé Gerard Charbrerius, nauf d'Oulx, de s'y rerirer: il bastit l'an 1050, une petite cellule proche de cette Eglile,& quelques-uns l'aïant voulu luivre dans la retraite, ils resolurent d'embrasser l'Ordre canonique. Gerard fut à cer effet trouver Cunibert Evelque de Turin de qui il obtint la permillion cant pour luy, que pour ceux qu'il recevroit dans sa

Communauté, de vivre selon cet institut.

'Il paroist par un chartulaire de l'an 1057, qui est dans les archives de Turin, & rapporté par Guichenon dans son Histoire de la genealogie de la Maison de Savoye, qu'Odon Compe de Savoye & de Maurienne, Seigneur de Chablais, d'Aouste & de Valais, Marquis d'Italie & de Suze, & Duc de Turin, la Comtesse Adelaide sa femme & leurs enfans, sirent donation à Gerard & à les Chanoines de ladite Eglise de saint Laurent, de celle de saint Just de Suze ( que la Comtesse Berthe, mere d'Adelaide, avoit commencée à faire bastir) de celle de Sezanne d'Oulx, & de Sellebertrand. avec les decimes, les premices, & les oblations. Voicy les termes de la fondation, qui prouvent que dans ces commencements ils ne suivirent pas la Regle de saint Augustin, non plus que ceux de la Cathedrale de Turin, de qui ils avoient pris la maniere de vivre. Hanc denationem facimus ad Clericos qui in codem loca vivunt regulariter, quorum nomina scripta videntur adesse: nomina autem has sunt Girardus & Uldarigus, Aicardus & Martinus & Lantelmus &c. qui modo ibi sunt & futuri erunt in codem loso, ut isti & illi habeant potestatem zenendi,habendi , & possidendi , secundum Regulam canonicam : & cette Regle estoit sans doute celle qui avoit esté ordonnée dans le Concile d'Aix la Chapelle.

Cumbert Evelque de Turin non leulement confirma cette donation l'an 1064, mais il donna encore à ces Chanoines prés de 40 autres Eglises, dont la plus considerable fut celle de Ste.

Tome II.

P.Oulx.

Firstoire des Ordres Religieux, Marie de Suze, dont la jurisdiction comme Episcopale s'ef-ME S. LAT- tendoit dans tout le Marquisat de Suze. Cet Evesque, pour témoigner l'estime qu'il faisoit de cette Congregation, luy donna encore un Canonicat dans sa Cathedrale de Turin: voulut que le Prevost d'Oulx en fust toûjours pourveu, & enfin que l'Eglise de saint Laurent de la Populace des Mar-1911, Chef de cette Congregation, fust exemte de la jurisdiction des Evesques de Turin tant qu'il y auroit des Cha-

> noines qui y demeureroient, & y vivroient regulierement. La Comresse Adelaïde de Suze, & la Comresse Agnès sa: bru, donnerent aussi à ces Chanoines l'an 1083, une autre-Eglise, avec tous les revenus qui en dépendoient ; le Comte-Amé ou Amedée imita la pieté de son pere ; l'an 1167. Humbert troisséme prit l'Eglise de saint Laurent sous sa prote-Aion, & donna encore à ces Chanoines en 1170. un Hôpital & une Eglise, avec les revenus qui y estoient annexés... Les Souverains Pontifes n'ont pas moins favorisé cette Congregation qui a reçu beaucoup de Priviles des Papes, Alexandre IL & III. Urbain II. Eugene III. Adrien IV. & Lucius. III. Il y avoit environ trente Prieurés qui en dependoient, dont quelques-uns sont possedés présentement par les Chanoines Reguliers de la Congregation de Latran, & celuy de kaint Laurent qui en estoit le Chef, subsiste encore sous le titre de Prevosté. Le Prevost exerce une jurisdiction spiriquelle dans l'étendue de sa Prevolté. Il ne reconnoist que le Pape dont il releve immediarement. Il confere les Benefices, & fait toutes les fonctions qui ne sont point attachées aucaractere Episcopal; l'habillement de ces Chanoines ne differe de celuy: des Ecclesiastiques que par un petit scapulaire de lin, de la largeur de deux doigts, qu'ils mettent sur leursoutane. Au chœur ils portent pendant l'été un surplis, &: Phyyer un rochet, avec un camail noir par dessus.

Quant à Gerard Charbrerius, fondateur de cette Congregation, il fut peut de tems après élu Evesque de Sisteron, dans un Synode de plusieurs Evesques assemblés à Avignon. par Hugues, Legat du Pape Nicolas II. Il y avoit près de dix-sept ans que ce Siege estoit vacant. Rambaud qui estoit un Seigneur tres-riche, & parent des Comtes de Forcalquier, aïant acheté cet Evesché pour son fils qui estoit encore jeune, en avoir dissipé les revenus, & mesme avoir vendu

SECONDE PARTIE, CHAP. X.

THE CHAP. X.

THE

trouva encore des Simoniaques qui lui vendirent l'Evesché de Vaison, dont-il prit possession l'an 1060. c'est ce qui donna aussi lieu à l'assemblée de ces Evesques à Avignon, où Gerard sur elu Evesque de Sisteron. Son humilité l'empescha d'abord d'accepter cette dignité; mais le Legar l'aïant envoyé au Pape avec des resmoignages de sa probité: il en reçut un acuëil savorable, & ce Pontise l'aïant obligé de consentir

à son élection, il le sacra lui-mesme.

Estant de recour en France, il trouva son Eglise tellement ruinée, qu'il n'y avoit pas un hospice où il pust se retirer; & outre les maux que Rambaud lui avoit causés, Pierre Rostan, & Ponce, freres & Seigneurs de Sisteron, avoient rusurpé la plus grande partie des biens de cette Eglise: mais il sout si bien leur representer le crime qu'ils commettoient en retenant ainsi les biens d'Eglise, qu'ils reconnurent leur faute, & restituerent tout ce qu'ils avoient pris. L'eglise de Forcalquier avoit esté rennie à celle de Sisteron; mais Gerard les separa, transfera son Siege à Forcalquier, avec tous les honneurs dont celle de Sisteron avoit toûjours joui, & auram qu'il fit de bien à celle de Forcalquier, autant fit-il de mal à celle de Sisteron, disent aussices anciennes Chartres. Après la mort ses successeurs rapporterent le Siege Episcopal à Sifteron, & depuis ce tems-là l'Eglise Collegiale de Forcalquier a esté Concarhedrale avec celle de Sisteron.

Penot, Hist. tripart. Canonicor. Regul. lib. 2. cap. 33. Sammarth. Gall. Christ. Tom. 2. Guichenon, Hist. Genealog. de la Maison de Savoye ad calcem pag. 2. 20. 6-42. Le Large, de Ord.

Canonic. disqu. pag. 340.

CHANGE-MES REGI-ASERS DE S.ELOY, ET DE S. AM-BIRT,

#### CHAPITRE XI.

Des Chanoines Reguliers du Mont Saint-Eloy d'Arras, &

E Mont Saint-Eloy, qui est une famoule Abbaie fituée près d'Arras, a ofté ainsi appellé à cause que faint Eloy, survant l'ancienne madition, s'y retiroit quelquesois lorsqu'il le separoit du monde pour vaquer plus librement aux exercices de l'Oraison & de la contemplation. Il y en a qui prétendent qu'il y sit bâtic une Chapelle. D'autres disent que ce fut saint Vindicien Evêque de Cambray, à cause de la dévotion qu'il portoit à saint Eloy; mais Gazet dans son Histoire Ecclesiastique des Païs-Bas rapporte ainsi cette fondation. Il dit que saint Eloy sit dresser un Oratoire sur une montagne à deux lieues d'Arras, qui resient encore le nom de saint Eloy, & qu'il y assembla dix ou douze personnes qui y vivoient comme des Ermites. Saint Vindicien Evêque de Cambray édifié de leur convertation s'y retiroit souvent, & voulut même être enterré dans cette Eglise, qui aiant depuis esté brûlée & ravagée avec tout le Pais par les Normans, environ l'an 880, fut abandonnée 3 ensorte que ce lieu devint un desert plein d'épines & de ronces, dont la sepulture de saint Vindicien sur couverte. Elle demeura înconnue jusqu'à ce que Dieu l'eût miraculeusement découverte du tems de l'Evêque Fulbert l'un de set successeurs, qui y sit bâtir une nouvelle Eglise qu'il consacra en l'honnour des Apôrres fains Pierre. & faint Paul, aïant esté assisté par les liberalités de l'Empereur Othon son parent. Ex audieu des Ermites qui y étoient par le passé, il y mit huit Chanoines seculiers qui y demeurerent jusqu'en l'an 1066. ou environ, que saint Lietbert aussi Evêque de Cambray, voïant qu'ils s'acquittoient mal de leur devoir, les en fit sortir, & substitua en leur place des Chanoines qui vivoient en commun, aufquels il donna pour premier Abbé Jean Robert le Frison Comte de Flandres augmenta la Fondation de cette Eglise, comme avoient fait l'Evêque Fulbert & les Seigneurs de Coussy. L'Abbé Jean gouverna cet Abbaïe pendant quarante-ans, & l'an 1219. Richard de Sassy l'un de ses suce-

de S. Eloy d'Arras.

14.

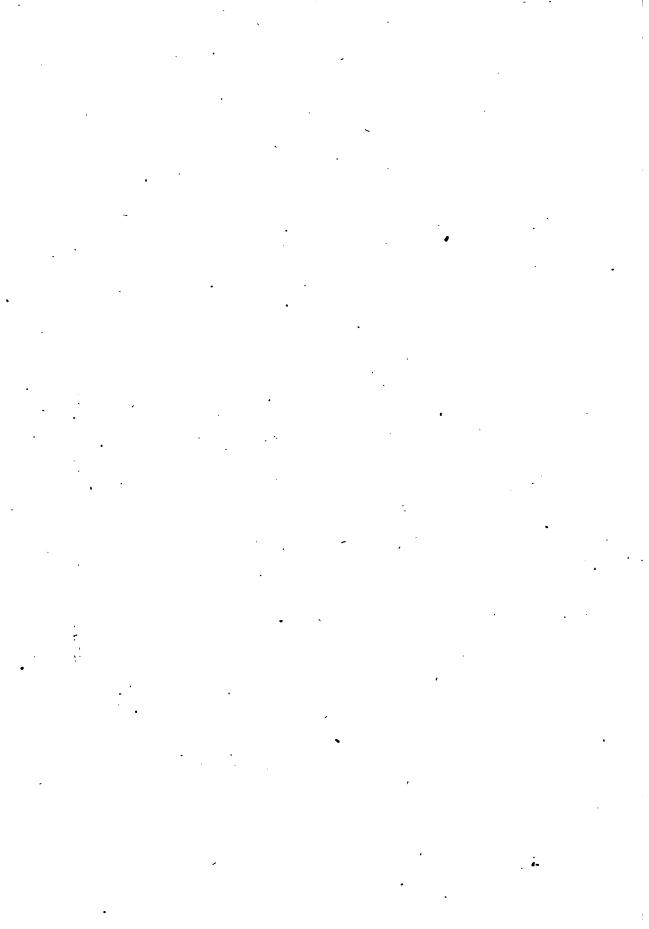

SECONDE PARTIE, CHAP. X I. 77 cesseurs six bâtir l'Eglise en l'état qu'on la voit présentement.

CHANOL-NE REGU-LIERS DE S.ELOY, ET DE S. AN-

Ce Monastere devint comme un Seminaire de saints Eve-Selov, Ex ques & de grands Hommes. Hugues, troisieme Abbé, assista BERT. au Concile de Latran tenu sous le Pape Innocent II. Radulphe son successeur assista à celui de Tours sous le Pape Alexandre III. Jean II. obtint du Pape Lucius III. la permission de pouvoir porter la mitre & les autres ornements Pontificaux, & fut pourvû par le Pape Urbain III. d'un Evêché en Orient. Etienne de Firmomont seizième Abbé assista au Concile de Lyon, & ne voulut point accepter l'Evêché d'Arras qu'on lui offrit. Le Pape Adrien IV. fur élevé pendant la jeunesse dans cette Abbaïe, d'où sont sortis Jean Evêque de Terouenne, Urhon de Verdun, Gerard de Tournay, Guillaume de Viaison, & Pierre de Colmieu Cardinal, de Rouen. Elle avoit des Constitutions particulieres qui furent reçues par plusieurs autres Communautés de Chanoines. reguliers des Païs-Bas, & en France par ceux de faint Jean des Jumeaux. Ils sont habillés de violer, & ont un rochet pardessus leur sourane : au cœur ils mettent une aumuce noire sous le bras pendant l'été, & la chappe noire pendant l'hyver avec ungrand Camail. Les Novices de cette Abbaie portent encore la robe de geaux, qui étoit autrefois commune à tous les Chanoines, & s'appelloit Pelliceum, d'où vient le nom Superpelliceum où surplis, comme remarque le Pere du Moulinet.

La même année 1066 que saint Lietbert mit des Chanoines vivant en commun & dans une entiere desapropriation, au Mont saint-Eloy, il en mit aussi dans l'Abbaïe de saint Aubert, située à Cambray, dont il osta les Chanoines qui ne voulu-rent point renoncer à la proprieté & vivre en commun : il donnat à ces nouveaux Chanoines. Bernard pour premier Abbé, & ses Successeurs devoient estre élus & tirés du corps du chapitre auquel il donna pouvoir de conferer les Prébendes. Il y a de l'apparence que ces Chanoines avoient les mêmes constitutions que ceux de saint Eloy, puisqu'ils estoients.

aussi habillés de violet & avoient le même Fondateur.

Sanmarth. Gall. Christian. du Moulinet, Hab. des Chanein... Begul. & Gazet, Hist. Eccles. des Pais-bas... CHAÑOI-MES REGU-LIERS DE S. MAURI-CE D'A-GAUNE.

#### CHAPITRE XII.

## Des Chanoines Reguliers de saint Maurice d'Agaune.

'ABBAY E de saint Maurice en Wallais, au Diocese de Sion en Suisse, est très-illustre & très-ancienne. Le corps de faint Maurice, qui y repose avec ses Compagnons, lui a fait donner le nom de ce faint Mareyr, & on la nomme aussi d'Agaune à cause qu'elle est située dans un Bourg qui porte ce nom. Sigismond Roi de Bourgogne, fur le Fondateur de cerre Abbaie, ou plutôt il n'en fut que le restaurateur; car il y avoit déja une Eglise dediée en l'honneur de saint Maurice, qui avoir esté bârie vers la fin du cinquiene siècle; & même il y auroit eu un Monastere, si l'on pouvoit ajoûter foi à la vie de saint Severin, qui en a esté Abbé, laquelle a esté écrite par Fauste, où il est remarqué que le grand Clovis aïant esté malade pendant deux ans, & sa maladie aïant commencé dès la vingt-cinquieme année de son regne, il ne fut gueri que par les prieres de saint Severin, que l'on sit venir d'Aganne à Paris. Mais le docte Pere Dom Mabillon fait remarquer que cela ne peut-être; puisque selon le témoignage de Gregoire de Tours, ce Prince regna trente-ans, & mourut la cinquieme année d'après la baraille de Vovillé, qui n'arriva que dans la vingt-cinquiéme de son regne. Après cette bataille, où les troupes de Clovis remporterent la victoire sur celles d'Alaric, Roi des Visigoths qui y fut tué par Clovis; ce Prince profitant de sa victoire, fit plusieurs actions qui n'estoiene point d'un homme malade. Il passa l'hiver suivant à Bordeaux, dont il s'estoit emparé. Au Printems il prie Toulouse, où estoient les tresors d'Alaric. Il vint ensuite affieger Angouleme. Delà il alla'à Tours où aïant reçu la robe Consulaire & les ornemens Imperiaux, que lui avoit envoiés l'Empereur Anastase, il s'en revetic dans l'Eglise de saim Martin. Apeine fut-il de retour à Paris, qu'aiant appris la mort de Sigebert Roi de Cologne, il alla pour s'emparer de ce Rosaume. Il songea ensuite à se rendre maître de celui de Cambray, dont Ragnacaire estoit en possession. Toutes ces actions ne conviennent point à une personne qui est retenuë au lit à Paris par une fievre qui le mine, & le

L'an 514.

L'an 507.

Chanoine Régulier de S. Maurice

. -• .

Seconde partie, Chap. XII. confume, die le sçavant Benedictin, qui ajoute que ce saint CHANOI-Severin ne peut pas non plus avoir gueri en allant à Paris, LIERS DE Eulalius ou Euladius Evêque de Nevers, comme il est mar- s. MAURE qué dans quelques manuscrits de la vie de ce Saint, puisque cr D'Acet Eulalius n'occupoit point pour lors le Siege Epicopal de Nevers: ainsi ce n'est point sur la vie de saint Severin, écrite par Fauste, que l'on doits'appuier pour prouver l'antiquité du Monastere d'Agaune, & l'on n'a aucune preuve que la Regle de saint Basile y air esté observée dans le cinquième siècle, comme quelques Auteurs ont avancé. Il faudroit auparavant prouver qu'il y eust eu un Monastere dès ce tems-là à Agaune; mais il y a bien plus d'apparence que la premiere fondazion de ce Monastere fut faite par le Roi Sigismond, & qu'il-

joignit ce Monastere à l'Eglise de saint Mauriee qu'il sit-

reparer.

Ce Prince, après la mort de Gondebaud son pere, succedaau Rosaume de Bourgogne l'an 515. & après avoir abjurél'heresie d'Arius, dont les Bourguignons avoient esté jusqu'alors infectés, il crut qu'il ne pouvoit pas donner des marques plus signalées de son attachement à la Religion Catholique, que de reparer avec beaucoup de magnificence l'Eglise où reposoient les corps de saint Maurice & de ses Compagnons, & d'en confier la garde à des Moines qui y chantassent lesdoüanges de Dieu. Quelques-uns prétendent qu'il sit cette Fondation par un autre motif, & que ce fut pour expier le Brime qu'il avoit commis, en faisant mourir son fils Sigeric. Ce Prince avoit épousé en premieres nôces Ostrogothe, l'unedes filles de Theodoric, Roi d'Italie; dont il eut entr'autres enfans un fils nommé Sigeric. Après la mort de cette Reine, il épousa une deses servantes, qui aïant conçu une haine contre Sigeric, persuada à Sigismond qu'il avoit conspiré contre lui, pour se meure la Couronne sur la tête. Sigismond tropredule, fit étrangler son fils avec une serviette, comme il estoit endormi; mais aussi-tôt touché de repentir (à ce que: disent ces Historiens,) & penetré de douleur, il sit bâtir le: Monastere d'Agaune l'an 521. Mais ce Monastere & l'Eglise de S. Maurice estoient bâtis des l'an 515. & il est vrai que Sigismond après le meurtre de son fils, se retira l'an 522. à Agaune, où il! passa plusieurs jours en jeunes, & en larmes, au tombeau de S. Maurice, demandant à Dieu d'être puni en cette vie, plutôr

CE D'A-GAUNE.

CHANOI- qu'en l'autre. Sa priere fut exaucée; car l'année suivante siz. Il hes Reco- fut attaqué par Clodomir Roi d'Orleans, & vaincu. Il se resira S. MAURI- secretement sur le haut d'une montagne inaccessible; & de peur queses gens ne le livrassent entre les mains des François, il secoupa lui-même les cheveux, & se revêtit de l'habit Momastique, dans l'intention de passer le reste de ses jours dans le Monastere d'Agaune, comme ceux qu'il croïoit sesphas fidel. les serviteurs lui avoient conseillé. Mais à peine fut-il arrivé à la porte de ce Monastere, qu'ils le livrerent entre les mains des François. Clodomir l'emmena reveru de son habit Monastique avec sa femme & ses enfans, & les mit en prison près d'Orleans. Il les y garda jusqu'à l'année suivante 514, qu'il resolut de les faire mourir. Saint Avit, Abbé de Micy près d'Orleans, dit à Clodomir, que s'il épargnoit ces Princes dans la vûë de Dieu, il feroit avec lui & remporteroic des victoires; mais que s'il les faisoit mourir, il periroit de même avec sa femme, & ses enfans. Clodomir se mocqua de ce conseil, & fit mer Sigismond, avec sa femme & sesenfans. les fit jetter dans un puits, & marcha en Bourgogne, pour aller faire la guerre à Godomar frere de Sigismond, où il fut tué lui-même, dans un combat près d'Autun, l'an 525.

Il y en a qui ont aussi prétendu que c'étoit dans le Momastere d'Agaune, qu'on suivoit la Regle de Tarnat; mais nous parlerons en un autre lieu de cette Regle, & de celle qu'on suivoit à Agaune, en rapportant les différentes Regles qui ont eu cours en Occident: Nous nous contemerons de dire à present, que Tarnar & Agaune estoient deux Monasteres differens; & que c'est à tort qu'ils ont esté confondus par quelques Historiens; puisque Tarnat estoit situé dans le Lyonnois proche Vienne, & qu'Agaune estoit dans le

Wallais.

Le premier Abbé d'Agaune fur Himnemonde, que le Roi Sigismond avoit fait veuir du Monastere de Grave; ce Prince voulur que les Religieux chantassent continuellement jour & nuit les louanges du Seigneur. Ils estoient divisés en neuf bandes, pour le succeder les uns aux autres, & channer les Heures Canoniales ou Nochumes, Marines, Prime, Tierce, Sexte, None, & Vespres; on ne parloit pas encore pour lors des Complies, dont on doit l'Institution à saint Benoist. Environ cent ans auparavant cette sorte de Plalmodie continuelle

avoit esté instituée en Orient par saint Alexandre, Fondateur Chaneties des Acémetes; comme nous avons dit dans le Chapitre xxix. NAS REPUBLIA de la premiere partie; mais le Monastere d'Agaune fut le s. Maurie premier en Occident où elle fut establie; c'est ce qu'on a ap-ca p'Apellé en latin, Laus perennis; plusieurs autres Monasteres non seulement d'hommes, mais aussi de filles, imiterent celui d'Agaune. Entre les hommes, les principaux furent ceux de saint Benigne de Dijon, de saint Denis en France, de saint Martin de Tours, de saint Riquier, de Luxeuil, & quelques autres. Parmi les Monasteres de filles, il y eut ceux de Remiremont, & desaint Jean de Laon. Il y avoit dans ce dernier près de trois cens filles, qui estoient aussi partagées par bandes à l'exemple des Moines de saint Maurice d'Agaune & des Religieuses de Remiremont. Les Moines de saint Maurice estoient divisés, comme nous avons dit, en neuf bandes; les Religieuses de Remiremont en sept. Les autres en avoient plus ou moins; mais ils ne formoient tous qu'un Chœur, qui estoit relevé par un autre. Ce qu'il y avoit de plus singulier dans l'Abbaïe de saint Riquier, c'est que la Communauté estoit composée de troiscens Religieux. Il y avoit outre cela cent enfans qu'on y enseignoit, & qui portoient aussi l'habit Monastique. Ces trois cens Religieux, & ces enfans estoient partagés en trois Chœurs, qui psalmodioient continuellement jour & nuit dans l'Eglise de cette Abbaïe; cent à la Chapelle de saint Sauveur avec trente quatre enfans; cent à la Chapelle de saint Riquier avec trente-trois enfans, & autant de Religieux & d'enfans à la Chapelle de la Passion. Ils se trouvoient tous à toutes les Heures Canoniales; & lorsqu'elles estoient finies, un tiers de chaque Chœur se retiroit pour aller à ses affaires & à ses besoins, pendant que les deux autres tiers continuoient de psalmodier à voix basse. Ceux qui estoient sortis, estant retournés à l'Eglise, il en sortoit de chaque Chœur autant qu'il en estoit entré, ce qui se prariquoit de mesme, lorsqu'il falloit aller au refectoire ou prendre le repos.

L'Abbaïe d'Agaune, qui avoit d'abord une Regle particuliere, & non pas la Regle de saint Basile, comme quelquesuns prétendent a embrassa dans la suite celle de saint Benoist. Mais les Benedictins en aïant esté chasses par l'Empereur Louis le Debonnaire l'an 814, on substitua à leur place des ChaGARNA.

Histoire des Ordres Religieux, Chamoi- noines Seculiers. Trente ans après ou environ cette Abbaie LIERS DE aïant esté donnée à Hubert, frere de Thierberge femme de s. MAURI- Lothaire Roi de Lorraine; ses biens & ses tevenus surent dissippés par la mauvaise vie de cet Abbé, l'Office Divin fut interrompu; ce qu'on avoit accoustumé de donner aux Ministres des Autels, estoit distribué à des courrisannes, à des scelerats, & emploié pour la noutriture d'un grand nombre de chiens; il épousa mesme une femme déja mariée, qui estant separée de son mari, estoit entrée dans un Monastere, d'où il l'enleva. Charles le Chauve, aprés la mort de sa femme Hermintrude, aiantépousé, aussi tost qu'il en eut reçu la nouvelle, Richilde qu'il entretenoit comme concubine; il donna l'Abbaïe de saint Maurice au Comre Boson frere dé Richilde, lequel se sit couronner quelque tems après, Roi de Provence ou d'Arles. Mais dans le neuvième le & dixleme sécle, on n'estoit pas surpris de voir des Abbaies entre les mains des Séculiers & de pérfohnes Lauques & mariées. Souvent des honimes estoient Abbés de Monasteres de silles, & des filles ou fenimes avoient des Monasteres d'hommes, avec le titre d'Abbés, & mesme on en donnoit pour dot en. mariage.

L'Abbaie de saint Mannièle avoir esté déja savayée par les Lombards des le liuicieme siècle. L'Empereur Charlema. gne l'avoit fait reparer ; mais elle fut encore brûffe par les. Sarrafins dans le dixiéme sécles & les Observances n'y furent entierement retablies, que lors qu'on y euft mis des Chanoines Regullers, ou que les Chandihes Seculiers qui y estoient fe furent loumis à la desapropriation, et enreist reçu la Regle de saint Augustin's ce qui ne beut est le arrive qu'au commencement du douziéme hécle, ou four le gouvernement de l'Abbé Hugues, qui avoit fait rebastir l'Eglise, qui sut consacrée par le Pape Bugene III. Pah 1748. Ces Chahomes fuirem en grand credit; on en dellanda en bliffiedes endroits, 80 ils! formerent une Congregation, idom d'Abbaie de saint Maurice fut Chef. Ils portoient un camail rouge sur le rocher; c'est pourquoi Guillaume Comte de Ponthieu, l'an 1110. leur affigna tous les ansstreize livites de teme fur la halle d'Abbeville, pour achetor vinge athes recarlate pour tents.

des Chartes ... L'on rouve dans le Térefor des Chartes du Rois des Leteres Regist.31. aum. Iz.

SECONDE PARTIE, CHAP. XII. de Guillaume Abbé & des Religieux de cette Abbaie, de Granor2 l'an 1261. qui porsent que l'Abbé desirant sarisfaire la devo- HIBREGES tion que le Rol laint. Louis avoir de fonder des maisons de cet MAURIER Ordre, il lin avoit demandé quelques Reliques des saints D'AGAUNE Martyrs dela Legion de saint Maurice estant dans son Abbaïe, qu'à cet effet, il en avoit tiré quelques-unes du tresor de son. Eglife, & les avoit envoïées à ce Prince, qui les avoit reçuës solemnellement en Procession accompagné de plusieurs Prelats, Ecclesiastiques & Seculiers, & les avoit fait porter dans la Ville de Senlis, pour les déposer dans l'Eglise ou Chapelle qu'il vouloit fonder prochede son Chasteau, prétendant les disperser en plusieurs Eglises & Monasteres de son Rojaume, ou il institueroir des Chanoines, & de crainte que dans la suite il'n'arrivât quelque different entre lui & l'Evesque de Senlis touchant l'Institution de ces Chanoines, il estoit demeuré d'accord avec Robert Evesque de Senlis, que les Chanoines de son Ordre que le Roi mettroit dans cette Eglise ou Chapelle quiseroit dediée en l'honneur de la sainte Vierge, de saint Maurice & de ses Compagnons, observeroient l'usage & les ceremonies de l'Eglise de Paris, en faisant l'Office divin comme faisoient les Chapelains de la Chapelle du Roi: que ces Chanoines pourroient du consentement du Roi en recevoir d'autres sans en demander permission à l'Evesque, qui ne pourroit les oster pour quelque raison que ce fust sans le congé du Roi, si ce n'estoit pour cause de scandale : que ces Chanoines après la mort de leur Prieur en pourroient élire un autre de leur Maison, ou d'une autre de leur Ordre sans sa permission: que l'Evesque de Senlis & ses Successeurs y pourroient prescher, confirmer, donner les Ordres, & y faire l'Office divin en donnant Acte au Prieur, comme ils n'entendent pas par-là préjudicier aux libertés & privileges de cette Eglile: qu'il n'y pourroit faire la visite qu'une fois l'année du consentement du Roi: que s'il y a quelque chose à corriger il en avertira le Prieur; & si la correction regarde le Prieur, il en donnera avis à l'Abbé.

Les Reliques des Compagnons de saint Maurice furent deposées d'abord dans une petite Chapelle, & saint Louis ne sit bâtir l'Eglise de saint Maurice & le Monastere que l'an 1264. & y mit treize Charloines, Il y avoit aussi un Prieuré de cet Ordre à Semur en Bourgogne sous le titre de saint Jean

NES REGU-

Histoire des Ordres Religieux, l'Evangeliste. Il semble que cer Ordre n'avoit que ces deux Prieures en France; car selon le Catalogue des Abbés de ce-S. Jean DES. Monastere que Messieurs de Sainte-Marthe ont donné, Barthelemi de Gortion soxante & huitième Abbé, visita les Prieurés. de Semur & de Senlis qui estoient en France, & les reforma. L'Empereur Arnoul est marqué dans le nombre des Abbés: au même Catalogue; mais il n'est pas fidelle, & on n'y peut pas ajouster beaucoup de foi.

#### CHAPITRE XIII.

Des Chanoines Reguliers de saint Jean des Vignes. à Soissons.

'ABBAYE de saint Jean des Vignes à Soissons sut fondée: par Hugues Seigneur de Chasteau-Thierry l'an 1076. sous le regne de Philippes premier Roi de France. Cet Hugues aïant usurpé plusieurs Eglises avec les biens qui en dépendoient, touché de repentir alla trouver Thibaud Evesque de Soissons pour les lui remettre entre les mains, à condition. que l'Eglise de saint Jean, qu'on appelloit pour lors du Mont, située dans la Ville de Soissons, & qui estoir celle qu'il avoit injustement retenuë, seroit desservie par des Chanoines vivans en commun; & que les autres Eglises avec les biens qui en dependoient, & dont il avoit aussi eu la jouissance y seroiene unis. Le Roi approuva cette fondation la même année; & l'an 1088. Hugues croïant n'avoir pas assez satisfait à sa conscience touchant son usurpation simoniaque, set don au Monastere de saint Jean, de trente aspens de vignes qui estoient-aux environs, d'où est venu le nom de saint Jean des. Vignes que ce Monastere a porté jusqu'à present. Cette fondation fut approuvée par l'Évesque Henri, qui voulant encore favoriser ces Chanoines Reguliers, leur donna une Prebende dans l'Eglise Cathedrale du consentement de ses. Chanoines.

Odon fut le premier Abbé qui après avoir gouverné ce Monastere pendant treize ans, mourut l'an 1088. & eut-pour Successeur Roger, auquel Urbain II. adressa l'année suivante un Bref, par lequel il le reçur lui & ses Chanoines sous la pro-





SECONDE PARTIE, CHAP. XIII.

tection du faint Siege, & approuva les Constitutions qui CHANORAavoient esté dressées pour cette Abbaïes, ordonnant qu'elles y LIERS DE seroient inviolablement observées. Il confirma toutes les do- S. Jean Desnations qui leur avoient esté faites, & on leur en sit plusieurs dans la suite. Hugues Seigneur de la Ferté-Milon, & Helmide sa femme, leur donnerent la Chapelle de saint Vulgis dans leur Chasteau, à condition qu'il y auroit toujours pour le moins trois Chanoines pour la desservir. Thibaut Comte de Champagne, leur fit don aussi l'an 1122. du Prieuré d'Ouchy, après en avoir fait sortir les Chanoines Seculiers. Buchard Evesque de Meaux, fir aussi sortir des Chanoines Seculiers du Prieuré de la Ferté-Gaucher, pour le donner à l'Abbaïe de faint Jean des Vignes. Ils ont encore deux autres. Prieurés, sçavoir Montmirel & la Ferté-sous-Jouares, & plus de trente Paroisses; & quoique les Benefices qui sont possedés par les Chanoines Reguliers, soient appellés Prieurés, il n'en est pas de mesme parmi les Chanoines de saint Jean des Vignes, qui selon l'ancienne tradition de l'Abbaïe, n'ont que cinq Prieurés qui lui soient annexés, & ausquels ils donnent ce nom à cause qu'anciennement ils estoient possedés par des Chanoines Seculiers. On ne laisse pas neanmoins de donner le titre de Prieurs aux Curés qui desservent les Paroisses...

Le Pape Lucius III. par un Bref adressé à l'Abbé Hugues, leur permit de mettre dans chacune de ces Paroisses trois ou quatre Chanoines pour le moins ; le mesme Abbé Hugues aïant voulu revoquer à sa volonté les Chanoines qui estoient pourveus de Cures, & en aïant fait revenir quelques-uns dans le Cloître, l'Evesque, de Soissons, Nivellon, s'y opposa, à cause qu'en qualité d'Evesque Diocesain, il leur avoit consié le soin-des ames dont ils devoient luirendre compre. Ils remirent leur different entre les mains du Pape, & firent tous deux à cer effer le voïage de Rome. Urbain IIL qui gouvernoir pour lors l'Eglise universelle, leur donna des Commissaires. qui deciderent en faveur de l'Abbé: mais les Chanoines de faint Jean des Vignes appellerent de leur Jugement au Pape,. disant que leur Abbé n'avoit pu sans leur consentement faire sette innovation qui estoit contraire aux Privileges qui leur avoient esté accordés par plusieurs. Souverains. Pontifes qui leur avoient permis de rester trois ou quatre. Religieux dans. ces Cures, dont l'un seroit seulement presenté à l'Evesque

E. IIj,

86 HISTOIRE DES ORDRES RELIGIEUX,

CHANOIS pour avoir la conduite des ames, & lui en rendroit compte, NIS REGU. & qu'à l'égard de la discipline reguliere, ils devoient l'obeif-S. Jean fance à l'Abbé. Hugues estoit ami d'Estienne de Tournai, qui estant de mesme sentiment escrivit en sa faveur à Rome, mais la recommandation de ce sçavant homme n'eust aucun estet, & les Chanoines furent maintenus dans leurs droits, & on ne peut les saire sortir de leurs Benefices, ni les rappeller dans le Cloître, que pour de grands crimes: ce qui est de singulier dans cette Congregation, c'est que ces mesmes Beneficiers assistem à l'election du Grand Prieur de l'Abbaye de saint Jean des Vignes, n'y asant plus presentement qu'un Abbé Commendataire, & qu'ils peuvent mesme estre élus: mais cette superiorité ne dure que trois ans, après lesquels ils retournent à leurs Benefices.

Les peines qu'on imposoit aux Apostats, qui sont raportées dans les Chroniques de cette Abbaye, font bien connoistre quelle estoit l'observance estroite que l'on gardoit dans cette Congregation. Sous le gouvernement de l'Abbé Matthieu de Cuizy, un Religieux Apostat s'estant presenté pour subir la peine de son crime, il vint à la porte de l'Eglise dans l'habit qu'il avoit porté dans le monde; l'aïant depouillé jusqu'à la chemile, il marcha nuds pieds, la teste decouverte, & tenant une baquette à la main, traversa toute la cour, & estantarrivé au Chapitre, il se mit a genoux, demandant, les larmes aux yeux, pardon à l'Abbé en presence des Religieux, & suppliant qu'on lui donnast la discipline : ce qui aïant esté fait par le Prieur, on lui enjoignit pour penitence qu'il recevroit tous les jours la discipline, & qu'il se presenteroit à cet effet: que pour toûjours il seroit privé de voix dans le Chapitre: qu'il n'auroit place, foit au Chœur ou ailleurs, qu'après les Novices, & au dernier lieu: qu'il ne celebreroit point la Messe : qu'il mangeroit à genoux sur un petit banc au Refectoire : qu'on ne lui presenteroit que du pain noir & du vin rouge, avec un potage; à moins que le Prieur ne voulust bien lui envoyer quelque chose de ce qu'on lui auroit presenté. Il fut dispense au boint de fix mois de manger à terre: mais tant qu'il vecut, il ne mangea qu'à la troisséme table, qui estoit celle des Convers. Au bout de deux ans on lui permit de dire la Messe en particulier, mais jamais en public, & les autres peines lui furent imposées pour toûjours.

SECONDE PARTIE, CHAP. XIII.

Cette Abbaye souffrit beaucoup de domages par les he- CHANGEretiques Calvinistes: l'an 1568. lors qu'ils prirent la ville de LIERS DE Soissons : il ruinerent entierement le Monastere & l'Eglise, S. JEAN emporterent les Vases Sacrés & tous les meubles, & contrai-GNES. gnirent les Religieux de sauver leur vie par la fuite. Ces Chanoines vendirent ensuite beaucoup de biens pour rebastir l'Eglise. Le Parlement de Paris ordonna que la quatriéme partie du revenu de l'Abbé seroit employée à cet effet: elle fut achevée l'an 1986. Durant cette guerre un des Chanoines nommé Savreux s'estant retiré de cette Abbaye, aiant esté chercherun azile en Espagne, suc dans la suite Chapelain du Roy. qui le pourveut d'une Abbaye en Sicile; cette Abbésit bastir un Hospital à Madrid pour les François, dont il donnale gouvernement aux Chanoines de faint Jean des Vignes, qui à sa requisition envoyerent deux Chanoines, ils ont esté

long-tems en possession de cet Hôpital.

Dans les tieres de la fondation de saint Jean des Vignes, & dans les Lectres du Roy Philippes premier & de l'Évesque de Soissons, Thibaux, qui confirment cette fondation; il est marqué que le Prestre Cardinal du lieu, est tenu de tendre raison du soin qu'il aura eu de ses Paroissiens à l'Evesque de Soissons, & à son Archidiacre comme il faisoir au parayant. L'origine deces Cardinaux, selon Pierre le Gris, Chapoine de cette Abbaye, vient de ce qu'un Pape estant venur en cette ville, choisit douze Curés, tant de la ville que des environs, pour lui servir d'Assistans, & que des ce tems-là ils commencerene à s'appeller Cardinaux. Ils s'assembloient le jour de saint Thomas pour choisir un d'entre-eux pour Superieur, & l'instaloient dans cette dignité le jour de faint Efrienne, afin que pendant cette année-là il presidast à leurs asfemblées, qui se failoient pour le moins aux Quatre-tems de l'année dans quelque Eglife, où l'on chantoit l'Office des def-Sunts, valant destevenus amiexes à cer effer, dont ces douze Curés ou Cardinaux jouissoient. Bertin qui a fait les antiquités de Soiffons, dit que ces Cardinaux avoient esté ainsi creés,. afin d'assister l'Evesque de Soissons aux festes solemnelles, ce qui est bien vraysemblable. Dans l'ancien Pontifical écrit à la main, qui servoit aire Evesques de Troyes, il y a plus de pia: mie quaere cons cinquante ans, il est auffi fair mention de Pres- tor derrine met Cardinaux; qui ne sont autres que les trelze Cures de- 2, me 955.

CHANOI- nommes au Rituel manuscrit de la mesme Eglise, lesquels 12R & DE S. doivent encore aujourd'huy, assister l'Evesque quand il con-VIGNES facre le Cresme & les saintes Huiles le Jeudi saint, & à la benediction solemnelle des fonts, les veilles de Paques & de Pentecoste. Paquier rapporte sur ce sujet, qu'en un Concile tenu à Metz sous Charlemagne; il est ordonné que les Evesques disposeront canoniquement des titres de Cardinaux establis dans les villes & dans les fauxbourgs, c'est à dire des Cures ; & dans l'Abbaye de Saint Remi de Rheims, il y a eu de tout tems quatre Religieux Cardinaux appellés Principaux, parce que ce sont eux qui officient au grand Autel dans les festes solemnelles.

Les Chanoines de saint Jean des Vignes avoient autrefois la direction d'un College à Soissons, qui avoit esté fondé par Aubert Doyen de la Cathedrale; mais cette Maison fut cedée aux Minimes l'an 1585. Le College de Beauvais à Paris a esté fondé par le Cardinal Jean de Dorman, à condition que l'Abbé de saint Jean des Vignes auroit soin de ce College, & auroit droit d'y nommer les Boursiers, de les corriger, de les oster, d'avoir soin que la fondation fust executée; & parmi les vingt-quatre Boursiers il peut y avoir un Chanoine. Il y a eu trente & un Abbés Reguliers. Après la mort de Pierre Bazin qui fut le dernier, le Cardinal Charles de Bourbon fut nommé par le Roy; depuis ce tems là il y a toûjours eu des Abbés Commendataires. L'an 1566. la Mense Abbatiale fut separée de la Conventuelle ; l'Abbé est premier Chanoine de l'Eglise Cathedrale de saint Gervais de Soissons. Cette Maison a toûjours regardé les Evesques de Soissons comme Superieurs ; elle n'a jamais esté unie à aucune Congregation, & n'a point souffert de reforme estrangere; elle fut enfermée dans la ville en 1551. sous le regne d'Henry II. elle a donné un suffragant à l'Evesché de Soissons, & treize Abbés Reguliers à d'autres Abbayes, tant en France, qu'en Flandre & en Sicile.

Le Conseil de la maison est composé de quatre Anciens, ou Senieurs, qui sont élus dans les Chapitres Generaux; ils sont pris, tant du corps des Beneficiers, que de ceux qui composent la Communauté. Tous les ans à la saint Martin d'hiver, ils se trouvent à S. Jean des Vignes pour y recevoir les comptes du Procureur, tant des receptes, que des mises

de tous les revenus de la maison, comme aussi ceux du Tre-Chanorsorier des receptes & mises du revenu de l'Eglise, & dans LIERS DE S. cette assemblée ils remedient aux abus qui peuvent s'estre JEAN DES

glissés dans les observances regulieres.

Marines se disent toûjours à minuit dans cette Abbaye, & l'Office Canonial s'y fait pendant tout le jour avec beaucoup d'edification; on ny mange de la viande que trois fois la semaine, le Dimanche, le Mardi & le Jeudi; l'abstinence y est observée depuis le jour de saint Martin onze Novembre. jusqu'à l'Advent; & depuis l'Advent jusqu'à Noël on jeûne: l'abstinence recommence à la Septuagesime, & le jeune le Lundi d'après la Quinquagesime jusqu'à Paques. Les jours de jeune, tant de l'Eglife que de la Regle, sont egaux pour la collation. Autrefois on ne prenoit rien le soir, à present on va au Refectoire, après avoir entendu lire aux pulpitres qui sont dans le Cloître, un Chapitre de l'Imitation de Jesus-Christ: on y entre en habit de chœur; chacun se met selon son rang, & le dernier Novice, après avoit fait une profonde inclination au Grand Prieur, lui demande en latin la permifsion au nom de toute la Communauté de manger du pain ; on en sert à chacun, & on boit un peu de vin une fois seulement; on ne sert ny napes ny serviettes, ny portion de vin à ces collations, & en quelque tems que ce soit il n'y a jamais de recreation.

Ontient tous les trois ans le Chapitre General vers la feste de la Pentecoste. Quand le tems approche, le Grand Prieur de saint Jean envoye un mandement à tous les Beneficiers & Vicaires de la campagne, pour se trouver au Chapitre; ils s'y rendent le veille du jour indiqué pour les premieres Vespres; ils se trouvent tous à Matines à minuit. Le lendemain ils assistent à la procession en chappes; la Messe du saint Esprit est ensuire chantée solemnellement, à la fin de laquelle on se trouve au Chapitre, où après les prieres accoustumées, un Chanoine fait un discours en latin sur un point de la Regle. Le Grand Prieur parle ensuite sur le sujet du Chapitre, après quoi l'on procede à l'election d'un nouveau Grand Prieur, qui est ensuite conduit au Palais Episcopal, pour avoir la confirmation de l'Evesque de Soissons; ce Grand Prieur est triennal, & fait regulierement la visite pendant ces trois ans, dans tous les Benefices Reguliers qui dependent de l'Abbaye. Histoire des Ordres Religieux,

CHANOI- Il y en a trente trois dans l'Evesché de Soissons, & deux dans LIERS DE S. célui de Meaux, qui ne peuvent estre possedés que par des Cha-LEAN DES noines Reguliers Profés de cette Maison, & qui ne sont point sujet aux indults & aux grades, comme il a esté jugé par Ar-

rest du Grand Conseil du dernier Decembre 1683.

Quant à l'habillement de ces Chanoines, l'on verra les changemens qui ont esté faits de tems en tems dans cet habillement, & celui qu'ils portent presentement, dans la lettre qui suit, qui m'est tombée entre les mains, & que j'ay inserée tout au long dans cette histoire, puisque cette lettre est une espece de Dissertation sur l'habillement de tous les Chanoines Reguliers en general : elle est de Monsieur de Louen, Chanoine de cette Abbaye, & Prieur Curé de Lavilly, de qui j'ay rçeu des memoires touchant les observances regulieres, qui se pratiquent à saint Jean des Vignes, dont j'ay parlé cy-deslus.

LETTRE DE M. DE LOUEN, CHANOINE REGULIER de Saint Jean des Vignes, & Prieur Curé de Latilly, sur l'habit des Chanoines Reguliers de cette Abbaye, écrite en 1708.

# Monsieur,

Pour m'acquiter de la parole que je vous ay donnée, de " vous faire voir 10. quel est l'habit que nous devons porter » dans la Maison desaint Jean; 20. dans nos Benefices; 30. lorsque " nous sommes en voyage, & resoudre en peu de mots les » ferupules que vous avez pu avoir sur cette matiere; je vous » dirai que l'habit que nous portons dans la maison & par tout " ailleurs, est par dessous un habit noir, c'est-à-dire des bas noirs " ou bruns, une culotte & une veste de mesme couleur, & » par dessus nous portons une sourane blanche. Cette sourane n'estoit point fermée autrefois pardevant, & c'est pour » cette raison que quelques-uns de nos confreres Beneficiers » la portent encore fermée avec des boutons: mais l'usage d'au-" jourd'hui le plus regulier, c'est de la porter sermée sans bouo tons.

Cette soutane a toûjours esté de couleur blanche, car

SECONDE PARTIE, CHAP. XIII. nous n'avons aucune preuve du contraire. Il est vrai que les CHANOI-Chanoines Reguliers ont droit de porter des soutanes rou-LIERS DE S. ges, comme la portent ceux de saint Maurice en Suisse, & VIGNES, comme en portoient autrefois ceux de l'Abbaye de saint Vincent de Senlis, fondée en 1061, par Anne Reyne de France, « femme d'Henry I. qui y mit des Chanoines, & ordonna qu'à " la difference des autres, ils portassent des robes & capuchons « rouges de couleur de sang, en memoire de saint Vincent « Martyr; d'autres portent la soutane violette, comme ceux « de saint Aubert de Cambray, & de saint Eloy d'Arras, & " comme la portoient les Freres Convers dans nostre Maison de « saint Jean, lors que l'usage estoit d'y en recevoir. D'autres « la portent noire comme les Chanoines Reguliers de Cantipré « en Flandres; & en Lorraine ceux de la Congregation de « S. Sauveur, instituée par le B. Pierre Fourrier, Curé de Matincourt, & confirmée par Bulle du Pape Urbain VIII. de l'an " 1628. Mais dès qu'une Communauté a pris une couleur d'habit, il ne lui est pas permis de changer une couleur en une autre, à moins que de prendre la blanche que les anciens « Chanoines Reguliers ont portée plus qu'aucune autre. Cette « verité est incontestable, puisque Benoist XII. qui, après avoir « esté Moine de Cisteaux, sut élu à la dignité de Cardinal, & enluite à celle de Souverain Pontife en 1334. dans les Constitutions qu'il fit en 1339 pour la Reforme des Chanoines Reguliers " de saint Jean de Latran, qui avoit commencé à s'establir en « Italie en 1063. sous Alexandre II. dit ces paroles: Quilibet " soler semel assumptus, non potest mutari nist in album.

Pardessus cette soutane blanche, nous portons un Rochet. Le «
Rochet est un'surplis à manches estroites comme celles d'une «
aube; il est plus court aujourd'hui qu'il ne l'estoit autrefois; «
car le Rochet est ce qu'on appelloit, Tunica talaris linea, il «
tomboit jusqu'aux talons, comme les aubes que nous portons «
à l'autel: ce Rochet ou cette aube estoit l'ornement que portoient autrefois les Prestres pardessus leurs soutanes, comme «
l'on voitencore dans beaucoup de Cathedrales, & particulierement dans celle de Soissons, où les Chanoines mineurs & «

les enfans de Chœur en portent une.

Nous voyons dans les Conciles de France, qu'un Evesque « de Soissons nommé Riculphe, ordonna dans ses statuts Syno- « daux de l'an 880. à tous les Prestres de son Diocese d'avoir «

Histoire Des Ordres Religieux,

CHANOI- » deux aubes, une qu'ils ne devoient jamais quitter, & une autre PIERS DES. " de toile plus fine qu'ils mettoient pardessus quand ils cele-Jean Des "broient les divins mysteres: Prohibemus Presbyteris nostris uti " eadem alba in sacris mysteriu qua utuntur foru in quotidiano & » exteriori cultu: & c'est apparemment pour garder & observer » cet ancien Statut du Diocese, qu'il est ordonné aux Doyens » Ruraux de se trouver au Synode de l'Evesque revêtus d'une » aube, comme il est marqué dans un ancien Ceremonial imprimé en 1532, par ordre de Symphorien de Bullion Evesque de " Soissons.

Cette aube dont nous parlons a esté diminuée de sa longueur, » & on l'appelle Rochet, que les Evesques portent encore dans v toutes les fonctions Episcopales, aussi-bien que les Abbés, les » Aumosniers du Roi & les Doiens des Cathedrales de Noyon » & d'Auxere, qui le portent pardessus le surplis quand ils vont " à l'Eglise, comme aussi tous les Chanoines des Cathedrales de

" France dessous leurs Chappes pendant l'hiver.

La plupart des Chanoines ont retenu l'usage de ce Rochet, » & on s'en est toujours servi dans notre Maison. En effet le Ro-» chet est le propre & veritable habit des Chanoines Reguliers, » comme le montre fort bien M.de sainte Beuve dans ses Resolu-" tions Morales cas 44. To. 1. & Benoist XII. estoit tellement per-" suadé que le Rochet estoit l'habit essentiel des Chanoines Re-" guliers; qu'au Chapitre 40. des Constitutions qu'il a faites pour " la reforme des Chanoines de saint Jean de Latran, il ordonne » que si quelqu'un d'eux est assez hardi de paroistre en public o lans cet habit de lin, ou s'il est assez temeraire de le cacher; " si après avoir esté averti il ne se corrige pas, qu'il soit suspen-" du de son Benefice pendant quatre mois, s'il est Beneficier, & » s'il ne l'est pas, qu'il soit declaré inhabile pendant le mesme " tems d'en posseder aucun : qui autem se exhibens in publice, ha-» bitum (superindumenta scilicet linea) temere occultaverit, si mo-" nitus emendare noluerit, juxta pramissam personarum distinctio-" nem, dictas suspensionis & inhabilitatis pænas per idem tempus » incurrat.

Après vous avoir parlé des habits que nous portons pour » couvrir le corps, il faut vous parler, Monsieur, de celui que nous » portons sur la teste. Nous n'avions point autrefois d'autre cou-» verture de teste que notre aumuce. Cette aumuce, comme celle » que portent encore aujourd'hui nos Novices Improfez, nous SECONDE PARTIE, CHAP. XIII.

servoit de couverture de teste pendant l'hiver dans la maison, « Chanos, NES RE-

& pendant l'esté au Chœur & ailleurs.

CHANOMINES REGULIFRS
DE S.
JEAN DES
VIGNES.

Nous portons aujourd'hui dans la maison un Camail pen- "JEAN DE dant l'hiver, c'est-à-dire, depuis la veille de la Toussaints "Vignes. après Vespres, jusqu'à la veille de Pâques à Complies exclu- "sivement. Ce Camail ou mozette est un ornement fait d'é- "tosse noire, qui sert pour couvrir la teste & les épaules. Les "Evesques s'en servent encore aujourd'hui, à la reserve que ce "Camail ne leur couvre plus la teste, depuis que l'on a trouvé "l'usage des bonnets quarrés. On ne prenoit autresois le Ca- "mail à saint Jean depuis la Toussaints jusqu'à Pâques, qu'après "les secondes Vespres de la Toussaints jusqu'à Pâques, qu'après "les secondes Vespres de la Toussaints; on le quittoit le matin "tous les autres jours, & on portoit le bonnet quarré jusqu'à "Vespres."

Voila quel est l'habit que nous portons dans la Maison; « nous alsons montrer à present quel est celui que nous por- « tons au Chœur pendant l'esté & pendant l'hiver. Pendant « l'esté, c'est-à-dire, depuis la veille de Pâques à Complies, « jusqu'aux premieres Vespres de la Toussaints exclusivement, « nous portons au Chœur sur la Soutane blanche & le Rochet, « un surplis à manches longues, une Aumuce noire sur le bras « gauche, & un bonnet quarrésur la teste. Le Surplis avoit au- « trefois les manches rondes, comme les portent encore au- jourd'hui les Chanoines de Nostre-Dame de Rheims. Nous « n'avons changé cette forme de Surplis qu'en 1693, pour « nous conformer aux Chanoines de la Cathedrale de Sois- « somme nous avions fait pour nos Chappes d'hiver en « 1676.

Le Surplis s'appelle en Latin Superpelliceum, à cause que les « Chanoines le portoient pardessus des robbes sourrées appellées « Pellicium, pour se garentir du froid pendant l'hiver, parti- « culierement dans les Païs Septentrionaux. On voit encore « un reste de cette ancienne coustume dans l'Abbaïe de saint « Eloy d'Arras, où les Novices portent des robes sourrées » pendant leur Noviciat. On en portoit aussi dans nostre Mai- « son de saint Jean, puisqu'il est dit dans nos Constitutions » que nous aurons des habits sourrés pour aller à Matines à » minuit.

Les surplis dont nous parlons, avoient la même forme que les « Aubes; puisqu'ils estoient de pareille longueur, & descen-

Histoire des Ordres Religieux,

Chanor- » doient jusqu'aux talons. Ils ont esté racourcis par Benoist XII. OULIERS » dans les Constitutions qu'il fit pour la reforme des Chanoines ps S. » de soint Jean de l'accept de l'ac DE S. Jean DES " de saint Jean de Latran en 1339. dans lesquelles il ordonne que Yignes." » le Surplis ne passera pas par sa longueur la moitié de la jambe: » ultra mediam tibiam vel circa.

Le Surplis aussi-bien que le Rochet, ou les Aubes qui ser-" voient pour l'Autel, n'estoient point plissés autour du cou. On » a retenu cet usage à Notre Dame de Paris, où les Ministres de " l'Autel, portent des Aubes qui ne sont point plissées autour du » cou, non plus que celles des Enfans de Chœur de cette Me-" tropole. Dans notre maison de saint Jean, nos Novices por-» tent encore des Rochets qui ne sont point plissés autour du » COU.

Pendant l'esté nous portons au Chœur une Aumuce noire » fur le bras gauche. Nous devons regarder cet habit dans no-" tre Maison de saint Jean, comme un habit que l'on y portoit » en esté & en hyver; puisqu'avant l'usage des bonnets quarrés » on le portoit toûjours sur la teste, & quand on le mettoit sur » le bras, l'extremité d'enhaut qui servoit à couvrir la teste, » se mettoit toujours en dehors; comme le portoient les Cha-" noines Reguliers desaint Remy de Rheims, ainsi qu'on le peut » voir dans la figure qu'en a donnée au public le R. P. du » Moulinet Chanoine Regulier de sainte Geneviève de Paris » en 1666.

Nous avons gardé long-tems à saint Jean l'usage de porter . Pl'Aumuce sur le bras dans la maison, même pendant l'hiver; » car on ne prenoit le Camail que le soir après Vespres, comme nous avons dit ci-dessus. Le changement du contraire ne s'est » fait qu'en 1676. aujourd'hui pendant l'esté, nous portons » l'Aumuce sur le bras gauche, non seulement au Chœur, mais » encore par tout dans la maison, tant la nuit que le jour.

L'Aumuce que nous portons est noire au dehors, & blan-» che en dedans, c'est-à-dire, qu'elle est faite de patte d'a-» gneaux de Lombardie de couleur noire au-dehors, & fourrée - de peaux d'agneaux blancs en dedans. Nos Novices la portent » encore noire, mais d'étoffe fourrée de peaux d'agneaux blancs « en dedans, & ils la mettent sur la teste à l'Eglise & ailleurs. Il • semble que les Aumuces noires soient celles qui aient esté le » plus en vogue dans l'antiquité, & dont l'usage a estéplus uni-\* versellement reçu, mesme dans les Cathedrales, c'est ce que

SECONDE PARTIE, CHAP. XIII.

nous apprenons d'un Concile tenu à Paris, ou il est dit: Sta- "Chanortuimus, ce sont les Peres du Concile qui parlent, & provi- " GULIERE sione Concilii diximus statuendum, quod Canonici Cathedralium "De S. & Collegiatarum Ecclesiarum utantur almutiis nigris.

Aujourd'hui que l'Aumuce n'est plus en usage pour couvrir « la teste; mais que les Chanoines la portent, les uns sur le bras « gauche, qui est l'usage le plus universellement reçu, & les « autres sur les épaules, l'on se sert du bonnet quarré pour cou-« vrir la teste pendant l'esté. Le bonnet estoit fait d'abord en « forme de calotte, à la reserve qu'il estoit plus large en haut « qu'en bas. La coustume est venuë ensuite de les faire encore «. plus amples; mais ronds & plus petits, presque semblables à «. ceux que portent encore aujourd'hui les Novices des RR. PP. .. Jesuites. On appelloit autrefois ces, bonnets du mot Latin « Birretum, & c'est encore aujourd'hui l'usage en France de « direque le Pape a envoïé la Barrette à quelqu'un de ses Non-« ces ou autres, lorsqu'il lui envoie le Bonnet de Cardinal. Enfin «... on a donné il y a plus de deux cens ans à ces bonnets la figure « quarrée, estant tous tissus de laine, & aïant quatre especes de « cornes qui paroissoient fort peu au-dessus. Pour ce qui est ... de ceux qui sont faits de carte, couverts d'étosse, & qui sont « tous quarrés, l'invention en est assez modernes.

Voila, Monsieur, quel est l'habit que nous portons au « Chœur pendant l'esté; voions presentement celui dont ... nous sommes revestus au Chœur pendant l'hiver. Nous « portons au Cloistre en hiver par-dessus la Soutane blanche & le Rochet, une Chappe d'étoffe noire. Certe Chappe .... dont nous allons parler est aussi un habit essentiel aux Chanoines comme le Rocher. La Chape est un vestement qui « prend à la teste & va jusqu'aux pieds. Ce vestement a toujours esté en usage parmi les Chanoines, & nous apprenons, d'un ancien Ordinaire ou Ceremonial de Nostre Dame de Paris, ... quel'on ne recevoir aucun Chanoine au Chapitre qui ne fut .erevestu d'un habit Canonique, c'est-à-dire d'une Chappe, ... ainsi qu'il est marqué dans ce Ceremonial, où il est dit que « quand un Chanoine se présentera en Chapitre pour estre reçu, « il fera revestu d'une Aube sur la Soutane , & aura une Chap. ... pe d'étoffe noire pardessus avec le Capuchon. Le mesme Ordinaire porte qu'on n'enterrera pas un Chanoine sans Chappe. « Nous voions même encore aujourd'hui que le Doien des EnHistoire des Ordres Religieux,

CHAMOI- " fans de Chœur de cette Metropole portent une Aube sans plis NES KE-GULIERS » autour du cou sur sa Soutane, & une Chappe noire en esté &

" en hiver à tous les Offices du jour & de la nuit.

VIGNES. " On commençoit autrefois à prendre cette Chappe dans notre " Maison de saint Jean le premier jour d'Octobre, comme il est " marqué dans un ancien Ordinaire escrit du tems de nos Abbés "Reguliers. Elle estoit différente pour la figure de celle que " nous portons aujourd'hui; car le chaperon & le manteau te-" noient ensemble, & elle estoit semblable à celle que portent " les Chanoines de Notre-Dame de Rheims, à la reserve que le manteau descendoit plus bas & n'estoit point fourré. Nous " avons changé la figure de cette Chappe en 1676. & nous en "ayons pris de semblables à celles que portent les Chanoines de " la Cathedrale de Soissons.

> " Après yous avoir fait voir, Monsieur, quel est l'habit que nous " portons dans la Maison & au Chœur en esté & en hiver, il faut "vous parler de celui que nous devons porter à la campagne "lorsque nous sommes en voïage. On a veu dans les siècles "passés plusieurs Chanoines Reguliers, d'ailleurs très reglés " dans leur conduite, porter l'habit noir tout simple, c'est-à-"dire, sans aucune marque de Chanoine Regulier, lorsqu'ils " estoient hors de leur Maison. Il est vrai que les Chanoines Re-" guliers qui sont élevés à l'Episcopat peuvent quitter l'habit de " leur profession qu'ils portoient dans le Cloistre & prendre l'habit " noir ou violet, comme le portent Nosseigneurs les Evesques, à " la difference des Moines, qui, quoi qu'elevés à cette haute & "sublime dignité de l'Eglise, mesme à la pourpre, ne peuvent " quitter l'habit de leur profession, ainsi qu'Innocent III. la " defini dans le Concile de Latran l'an 1215. Voici comme parle "ce Concile: Monachos ad Episcopatum evettos gerere debere " suum habitum Monachalem. Mais le mesme Pape n'a pas jugé " de mesme à l'égard des Chanoines Reguliers, quia Regula "inserviunt laxiori, ut pronuntiavit Innocent. III. cap. quod Des " timorem in causa Zacharia Silii. Cette decision du Concile de "Latran auquel presidoit Innocent III. ne se pratique plus en "France à l'égard des Moines élevés à l'Episcopat, depuis que le " Clergé de France en 1665. les en a dispensés, comme remarque "M. Godeau dans son Histoire de l'Eglise, en exposant le reglement du huitième Concile Oecumenique.

La difficulté est de sçavoir si les Chanoines Reguliers pour-

SECONDE PARTIE, CHAP. XIII.

your de Benefices, ou les Cloistriers mesmes , lonsqu'ils sont "Chamoto, nervoiés par leurs Superieurs dans les Universités pour y étu- "LIERS DE, dier, ou en Campagne pour se promener, peuvent quitter "S. JEAN tout-à-fait l'habit de Cloistre, & s'habiller tout de noir com- "GNES." me font les Seculiers. Nous ne voïons point non plus de Sta- "tut dans nostre Maison qui l'autorise, ni de decision d'aucun "Docteur qui l'approuve. Il est vrai que l'on garde dans le "Cartulaire de l'Abbaïe des Chanoines Reguliers de saint Bar- "thelemy de Noyon, un Privilege de Martin IV. qui vivoit en "1296. par lequel, sur la requeste de l'Abbé & de sa Com- "munauté, il leur accorde la permission de porter l'habit noir "hors de la Maison, & mesme aux Beneficiers qui en dépen- "

dent. Voici ce Privilege.

Martinus Episcopus, servus servorum Dei, Dilectis filits Abba- u ti & Canonicis Monasterii sancti Bartholomai prope Noviodunum a Ordinis sancti Augustini salutem, & Apostolicam Benedictionem. ... Sincera devotionis affectus, quem ad nos & Romanam geritis " Ecclesiam, promeretur ut petitionibus vestris, quantum cum Deo.« possumus, favorabiliter annuamus: Hinc est quod nos vestris « supplicationibus inclinati , ut Abbas & Religiosi Monasterii vestri, « etiam Parrochialium Ecclesiarum Rectores, qui ex dicti Ordinis « Institutis, vestem superiorem albam gestare consueverant, qua-" ties ipsos protractandis, procurandis & peragendis Monasterii & " Parrochialium Ecclessarum negotiis, aliisque rationabilibus & " honestis causis Monasterium prafatum extre contigerit, veste su- " periori nigri coloris, donec in prafatum Monasterium sint reversi, « libere & licite uti valeant, Constitutionibus, & Ordinationi- " bus Apostolicis, nec non statutis & confuetudinibus Monasterii & " Ordinis pradicti, caterisque contrariis nequaquam obstantibus, " authoritate Apostolica tenore prasentium indulgemus. Datum Ge-" nesiani Pranestinensis Dioces. IV. Id. Augusti Pontificatus nostri " anno secundo.

Erasme qui estoit Chanoine Regulier de l'Abbaïe de Sion, & "
qui n'ignoroit pas le Privilege acordé aux Chanoines Reguliers "
de s'en sarthelemy de Noyon, se sit néanmoins un scrupule "
de s'en servir. En esset, comme il estoit obligé d'estre souvent à la Cour des Princes & parmi les personnes de distinction de son tems, qui cherchoient sa compagnie avec empresse. "
ment, & que son habit blanc l'incommodoit, il écrivit au: "
Superieur de son Monastere, qui trouvoit mauvais de ce qu'il "

Tome II.

HISTOIRE DES ORDRES RELIGIEUX, Chance " portoit un habit noir, & lui manda qu'il en avoit obtenu le GELLERS » permission de Jules II. qui la lui avoit accordée à condition DE 5. Par qu'il garderoit toûjours dans ses habies quelque marque de Vienes. Profession: Us pre arbitrie que doumque signam insti-" tuti, vere gestarem. En estet il n'est pas permis à un Cha-" nome Regulier de cacher de telle maniere son habit qu'il ne » paroisse point du tout : c'est pour cette raison & dans cette » vûë, que nos Peros affembles dans un Chapitre General au mois » de Juin de l'an 1623, parlant de l'habit que nous devons porter » quand nous allons en campagne, ordonnent que nous aurons " des bas noirs ou bruns, une enlocte, une voke noire, & par-» dessits un petit Rocher de tolle avec une soutanelle noire par-" dessus. Ce Statut & cette Ordonnance faite pendant que le » Siege Episcopal de Soissons estoir vacant par la mort de Mon-\* sieur Charles de Hacqueville, sur ensuite consirmé par Mon-- sieur Simon le Gras son Successeur en 1626, dans une visite - qu'il sit pour exercer les droits que les Evesques de Soissons " ont sur notre Maison. On dira peut-estre qu'un Prestre ni " un Clerc ne doivent jamais quitter la soutane, & que quand » ils vont en campagne ils la doivent trousser, mais jamais la » quitter

Il est vrai que les Souverains Poncifes & les Conciles » obligent tous les Clercs à porter toujours l'habit clerical; " mais il estaussi à remarquer que les Clercs doivent avoir trois » sortes d'habits, l'un pour le Ministere, l'autre pour l'usage or-» dinaire, & le troisséme pour la campagne. Celui-ci peut estre » porté plus court que les autres, selon que saint Charles Borro-» mée l'a decidé dans un de ses Conciles de Milan dont il estoit " Archevesque en 1568. où il est dit ; Clericis iter bebentibus, » quovis vestitu contractiori ati licebit & decentem tamen illum » atque hujusmodi esse opportet, en que vos esse Ecclesiastici Or-» dinis homines facile possint agnossi : cum verò es venerint quò " pervenire contendunt, talarem togam induant.

Cette soutanelle est aussi approuvée par son Eminence M. » le Cardinal le Camus Evesque de Grenoble dans ses Statuts. "Synodaux à la page 34. article 4. D'où l'on peut conclure \* 10. que ce n'est que dans les voïages qu'il est permis de porter » un habit court, & en second lieu que cette souranelle ne doit: » rien avoir que de modeste. Il est aisé de conclure de tout ce: » que nous venons de dire, que nous devons dans nos voïages.

SECOND'S PARTSEY CHAR XIII.

nous tenir à l'Ordonnance de notre Chapitre de l'an 1623. «CHANOIoù il est dit que nous aurons toujours un Rochet qui est "gurrent notre habit essentiel aveë une soutanelle noire pardessus. "DE S.
Jean DES Je suis, &c.

Cette decision en faveur du Rochet seul que Monsseur de Louën regarde comme la soule marque essentielle de l'habit des Chanoines Reguliers n'apas plu à tous ses Confreres; car j'ai une Lettre d'un Chanoine de saint Jean des Vignes, qui aïant lu cette dissertation, marque qu'il n'approuve nullement cette decision, & que la Sourane ost encore l'habit essentiel des Chanoines Reguliers; en effet ils ne doivent pas se conformer aux Ecclesiastiques en toutes choses, & si ceux-ci portent des souranelles, ce n'est pas une consequence que les Chanoines Reguliers en doivent porter, ou du moins en porter pardessus le Rochet sans avoir encore leur Soutane sous le mesme Rochet: c'est ce que pratiquent les Religieux de la Congregation de France, & les plus reformés d'entre les Chanoines Reguliers. Nous ajousterons encore que Monsieur de Louën s'est trompé lorsqu'il dit que la reforme que sit le Pape Benoist XII. ne regardoir que les Chanoines Reguliers de Larran, puisqu'il n'y avoit point de Congregation de Latran en 1339. & qu'elle n'a commencée que plus de cent ans après, ou plustolt que celle de Sainte Marie de Frisonaire sut establie à saint Jean de Lauran, dont elle prit pour lors le nom qui lui fut donné par Eugene I V. l'an 1445. Cette Reforme de Benoist XII. regardoit tout l'Ordre Canonique; puisque ce Pape ordonna à tous les Chanoines, en quelque lieu qu'ils fussent, de tenir des Chapitres Provinciaux tous les quatre ans.

Voiez P. le Gris, Chromic. abb. S. Jounn. ad Vineas.

Sammarth. Gall. Christian.

REPORME.
D'YVES DE
BEAUVAIS.

## CHAPLTRE XIV.

De la Reforme des Chanoines Reguliers en France, par le Bienheureux Yves Evefque de Chartres, avec un abregé de sa vie.

TN des plus Illustres Reformateurs de l'Ordre Canonique l a esté le Bienheureux Yves Prevost de saint Quentin de Beauvais,, & ensuite Evesque de Chartres. Il estoit fils d'un Gentilhomme de Beauvais nommé Hugues d'Autryvyle ou d'Auteuil, & de Hilemburge ou Hilremberge, & nâquit avant le milieu du onziéme siécle. Il fut élevé avec beaucoup de soin dans les sentimens de la pieté Chrétienne, & dans l'étude des Lettres humaines. Après avoir appris la Philosophie, il fut envoié à l'Abbaie du Bec en Normandie dans le Diocese de Rouen, pour faire sa Theologie sous le celebre Docteur Lanfranc qui en estoit Prieur, & qui fut depuis Abbé de saint Etienne de Caën, d'où il sortit pour monter sur le siege Archiepiscopal de Cantorbery en Angleterre. Il s'y rendit si habile, qu'il fut jugé capable de l'enseigner quelque tems après. Il s'appliqua profondement à la lecture des saints Canons & des Conciles, & recüeillit avec soin leurs maximes, leurs Decrets, & les Canons qui pouvoient servir à regler les mœurs & la discipline. Ce furent ces lumieres & ces connoissances qui lui firent deplorer le relaschement où estoient tombés les Chanoines qui avoient abandonné la vie commune & qui estoit si rare & si peu connue (comme il le dit lui-même) qu'il sembloit qu'elle eust esté generalement proscrite de toute la terre. Il ne put dissimuler à l'Evesque de Beauvais la peine qu'il en avoit. Ce Prélat n'y fut pas insensible, il sit bâtir dans un des Fauxbourgs de Beauvais un Monastere pour y retirer des Chanoines qui y vecussent en commun & pussent rappeller l'ancienne discipline dans toute leur conduite. Il en dédia l'Eglise l'an 2078. sous le nom du Martyr saint Quentin, parce qu'avant son Episcopat il avoit esté Doïen & Custode de celle de saint Quentin en Vermandois, & il y establit Yves pour premier Abbé, & non pas Prevost comme quelques-uns one écrit.

Son principal soin fut d'appliquer à la conduite de ses Cha-REFORMY noines l'usage des saints Canons. Il fit de ce Monastere com-BEAUVAIS... me une Pepiniere, dont il tira un grand nombre de Chanoines, qu'ils envoïa à divers Evesques pour fonder d'autres semblables Colonies de la vie commune. Vincent de Beauvais, saint Antonin, Onuphre & plusieurs autres lui donnent la qualité de Restaurateur des Chanoines Reguliers de saint Augustin; mais le Pere Thomassin pretend qu'ils se sont Thomass. trompés, qu'il n'en paroist aucun vestige dans ses Lettres, par 4 leu. L. que la 286, qui se trouve dans les dernieres Editions, ne se shap. 48. trouve pas dans les anciennes, & donne sujet de douter qu'elle est supposée. Il ajouste que Philippe Evesque de Troyes, voulant faire un établissement de Chanoines vivant en commun dans sa Ville Episcopale, sit venir Yves mesme avec quelques-uns de ses Chanoines, & qu'ils convinrent qu'ils dépendroient pour le temporel de la Cathedrale de Troyes, & pour les reglemens spirituels de saint Quentin de Beauvais. Cet Auteur pretend prouver par-là qu'ils n'eurent pas la Regle de faint Augustin; mais je ne trouve pas que ces preuves soient suffisantes; car il y a beaucoup de Congregations qui suivent la Regle de saint Augustin, & qui ont des Constitutions differentes qui servent de reglemens à ces Congregations. Ainsi le Bienheureux Yves establissant des Chanoines vivant en commun, leur auroit pu donner la Regle de saint Augustin, & fait pour eux des reglemens particuliers, s'il estoit vrai que lorsque l'Evesque de Troyes demanda à Yves des Chanoines. on eust déja parlé de Chanoines Reguliers qui suivissent la Regle desaint Augustin. Mais nous avons montré dans le Chapitre II.que de l'aveu mesme des Chanoines Reguliers qui font remonter leur antiquité le plus haut qu'ils peuvent, ce n'a esté que dans le douzième fiécle qu'on a commencé à donner le nom de Chanoines Reguliers de l'Ordre de saint Augustin à ceux qui aîant renoncé à la desappropriation se soumirent à la Regle de ce saint Docteur de l'Eglise, & il se peut faire que le Bienheureux Yves de Chartres fut des premiers à faire recevoir cette Regle par ses Chanoines au commencement du douzieme siècle. Quoiqu'il en soit, le Bienheureux Yves. gouverna cette Abbaïe de saint Quentin de Beauvais pendant l'espace de quatorze ans, & la rendit si florissante, qu'elle devint la mere de beaucoup d'autres Maisons où l'on voulut avoir

HISTOIRE DES ORDRES RELIGIEUX,

Resonne de ces Chomoines; ce qui a peux-estre donné lieu à plusieurs, BEAUVAIL d'en parler comme d'un Chef de Congregation sous le nom de saint Quentin de Beauvais, quoique les Monasteres qui en soient sortis n'a ïent jamais fait de corps particulier sous un Chef.

& qu'il ne se soit point renu de Chapitres Generaux.

Ce fut après quatorze années de gouvernement, que Geoffroy Evelque de Chartres, qui avoit déja esté accusé de simonie sous le Pape Gregoire VII. fut encore accusé de nouveaux crimes sous le Pape Urbain II. & en aïant esté convaincu, il fut déposé & chassé de son Siege par ce Pape, qui escrivit en mesme tems au Clergé & au peuple de Chartres pour leur recommander Yves, qui fur élu d'une commune voix pour remplir ce Siege Episcopal; mais on eur bien de la peine à obtenir fon conferment.

Richer Archevesque de Sens, offensé de ce que Geoffroy avoit esté deposé sans sa participation, s'opposa à la consecration d'Yves, qui fur crouver le Pape Urbain pour estre delivré du fardeau dont on le vouloit charger; mais le Pontife n'eut point d'égard à ses raisons, & l'ordonna lui mesme Evesque de Chartres à Capouë où il se prouvoit sur la fin de l'année

A son retour d'Italie îl fur mis en possession de cet Evesché, mais il ne fut pas long-tems en paix. L'Archevesque de Sens qui prétendoit qu'on avoit viole les droits de sa Metropole dans la deposition de Geoffroy, qui n'oublioit rien pour se faire retablir, convoqua un Sinode à Estampes, où il cita Yves pour rendre compte de tout le procedé qu'il avoit tenu contre Geoffroy, comme s'estant saiss du Siege Episcopal de son vivant. Les Evesques de Paris, de Meaux, de Troyes, se trouverent à ce Sinode, & lans s'arrelter aux protestations d'Yves, ils le declarerent exclus de l'Episcopat. Mais le Pape à qui Yves en appella, le maintint dans la possession, interdit l'usage du Pallium à l'Archevesque Richer, & confirma la deposition de Geoffroy.

Ces differens estant pacifiés, on lui suscita de nouvelles affaires du costé de la Cour, non seulement pour n'avoirpas voulu se trouver au mariage scandaleux du Roi Philippes, qui s'estoit separé de la Reine Berthe de Hollande sa femme legitime, pour prendre Bertrade de Montfort qu'il avoit enlevée au Comre d'Anjou, Il ne se contenta point de n'y pas aller; mais

SECONDE PARTIE: CHAP. XIV. il fit tous ses efforts pour s'opposer à ce mariage. On le mit en Reform prison, on faisit les revenus de son Eglise, on le traita avec tou-Beauvais. tes sortes d'indignités; mais il fut inwncible, & sa modestie parut toujours au milieu de songrand courage. Il fut neanmoins chargia depaiere de Adoël divelque du Mana amais la delivrance ne diminua rien des persecutions qu'il avoit à souffrir au sujet de cet adultere pour lequel le Roi fut excommunié dans le Concile de Clesmont en Auvergne l'an 1095, où le Pape fet rouva avec reize Anchevelques & plus de deux cens Evelques ,& re ne fat qu'à la priere du B. Yves qu'il en reçut l'absolution le 2. Decembre de l'an 1105 par Lambert Evesque d'Arras delegué de Paschal II. successeur d'Urbain, après avoir promis avec serment, devant les Prolats affemblés, de ne plus voir Bettrade & de ne lui parler qu'en presence de personnes non suspectes.

Y ves eut dans la suite quelque disserend avec de Pape Passeral, parce qu'il resusa d'excommunier par son ordre Rotrou Comte du Mans, quoiqu'en une autre occasion il n'eust pas sait dissiculté de le faire. Toutes ces affaires n'empôchoient pas que pour sa conduite partienliere il ne demeurat toujours aussi recueilli en la presence de Dieu que lorsqu'il vivoir ensermé dans son Monastere de saint Quentin, & qu'en mesme tems il ne travaillat au salut de son troupeau. Il mourut ensin le 23. Decembre de l'an 1115, ou 1116. & sur enterré dans l'Abbaïe de saint Jean en Vallée qu'il avoit sait bastir, où il mit des Chanoines Reguliers qu'il avoit sait venir de saint Quentin. Son corps sut brûlé par les huguenots du seizième siècle, & le Pape Pie cinquième permit aux Chanoines Reguliers de saint Sauveur de Latran d'en faire l'Ossice le 20. de Mai.

Voiez Pennot, Hist. trip. Canon. Regul. Sanmarth, Gall. Christ. Tom. 2. & 4. Front, in vit B. Tvon. Baillet, Vies des Ss. 23 Decemb.

Congregation de Marbach.

## CHAPITRE XV.

# Des Chanoines Reguliers des Congregations de Marbach & d'Aroüaise.

Es differens que l'Empereur Henri IV. eut avec le Pape Gregoire VII. & ausquels la conduite tirannique & scandanusé de ce Prince donna lieu, eurent des suites également funestes pour l'Eglise & pour l'Empire. Ce Prince mécontent du Pape qui avoit maltraité ses Ambassadeurs, & qui lui avoitenvoïé un Nonce qui lui avoit parlé avec menaces, se laissa aisément perfuader par le Cardinal Hugues & par des Evesques ennemis de Gregoire, de le faire deposer dans une assemblée qu'il fit à Vormes l'an 1076, où se trouverent un grand nombre d'Evesques avec ce Cardinal, qui peu de jours auparavant avoit esté deposé lui-mesme & excommunié par le Pape. Ce fut lui qui conjointement avec Guibert Evelque de Rayennes, avança plusieurs choses contre la vie, la conduite, l'election & les constitutions de ce Pontife; sur cette accusation l'assemblée declara qu'il ne pouvoit estre reconnu pour Pape legitime& tous les Evesques souscrivirent à sa condamnation. Le Pape de son costé, après avoir excommunié Sigefroy Archevesque de Mayence, & suspendu les autres Evesques d'Allemagne qui avoient eu part à cette entreprise, déclara Henry déchu des Roiaumes d'Allemagne & d'Italie, & ses sujets quites du serment de sidelité, & prononça anathéme contre ce Prince. Ce fut là l'origine du Schisme qui ne finit que par la mort de cet Empereur, qui arriva l'an 1106. après avoir esté dépouillé de l'Empire par son propre fils.

Quoique cette excommunication eust fait impression sur quelques esprits, & que la pluspart des Evesques d'Allemagne eussent reconnu leur faute, & se fussent reconciliés avec Gregoire; neanmoins Othon Evesque de Strasbourg n'entra pas d'abord dans leurs sentimens, il persista dans le Schisme jusques sous le Pontificat d'Urbain II. & le peuple de son Diocese suivant le mauvais exemple de leur Pasteur ne reconnoissoit point non plus Gregoire pour Chef de l'Eglise. La Religion en souffroit, & elle estoit presque éteinte dans l'Alsace, lorsque Dieu suscita

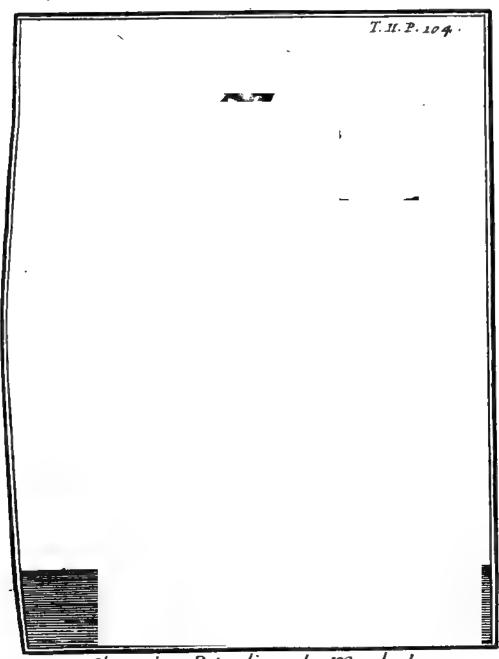

17. Chanoine Régulier de Marbak,

f • í · • • • • 

Seconde Partie, Char XV. Tulcita un saint homme nommé Manegolde de Lutembach, GATION DE

pour la faire revivre en ces quartiers. Ce fut environ l'an 1093. MARBACH qu'il commença à prêcher publiquement contre le Schisme, activise, exhortant le Peuple à rentrer dans la bonne voie & à se soumettre au Chef de l'Eglise. Quoique ses discours, qui estoient animés d'un grand zele, fissent impression sur les cœurs des Schilmatiques, une mortalité qui arriva dans ce tems-là, & qui enleva en peu de tems une infinité de monde, les toucha plus sensiblement, la pluspart changerent veritablement, ils accouroient en foule pour recevoir l'absolution de l'excommunication, & Manegolde suivant le pouvoir qu'il en avoit reçu d'Urbain II. la leur donnoit & leur enjoignoit une penitence: ainsi on vit en peu de tems de grands changemens, & presque toute la Province se soumit à l'obeissance du Pape.

Comme le Clergé estoit tombé dans un grand relachement pendant le Schisme, il se trouva plusieurs Prestres qui après leur conversion se retirerent dans ses bois & les solitudes, tant pour y mener une vie penitente & retirée, que pour ne point communiquer avec ceux qui persistoient d'obeir à l'Empereur: Mais Manegolde en rassembla quelques-uns avec lesquels il vouluz vivre en commun suivant l'exemple des Apostres & des Chrestiens de la primitive Eglise; il sit à ce sujet bastir un Monastere à Marbach qui est une ville d'Alsace, aïant esté aidé dans cette sainte entreprise par un Gentilhomme du païs nommé Burchard de Gebeluisser, qui contribua beaucoup par les liberalités à l'édifice de ce Monastere dont Manegolde

Ils renoncerent à toute proprieté, ne mangeoient point de viande, ne portoient point de linge, gardoient un étroit silence, & pratiquoient beaucoup de mortifications: ce qui les rendit si recommandables, que plusieurs autres Monasteres s'es-

tut premier Prevolt.

tant joints à celui de Marbach, il devint Chef d'une Congregation trés considerable, qui commença à suivre la Regle de saint Augustin dans le douzième siècle à l'exemple des autres Communautés de Chanoines qui avoient embrassé la desapropriation; mais je doute fort qu'il y ait eu près de trois cens Monasteres qui en dépendoient, comme Mauburne & quelques-

autres ont avancé; & supposé que cette Congregation ait esté si florissante, il ne reste plus de memoire d'aucun de ses Monasteres, elle est presentement sur le pied de celle de saint Vi-

Tome II.

Histoire des Ordres Religieux, MARIAGE reste plus que l'Abbaie qui en estoit le Chef, qui ait conservé les anciennes pratiques & constitutions de l'Abbaie qui en estoit le Chef, qui ait conservé les anciennes pratiques & constitutions de l'Abbaie qui en estoit le Chef, qui ait conservé les anciennes pratiques & constitutions de l'Abbaie qui en estoit le Chef, qui ait conservé les anciennes pratiques & constitutions de l'Abbaie qui en estoit le Chef, qui ait conservé les anciennes pratiques de l'Abbaie qui en estoit le Chef, qui ait conservé les anciennes pratiques de l'Abbaie qui en estoit le Chef, qui ait conservé les anciennes pratiques de l'Abbaie qui en estoit le Chef, qui ait conservé les anciennes pratiques de l'Abbaie qui en estoit le Chef, qui ait conservé les anciennes pratiques de l'Abbaie qui en estoit le Chef, qui ait conservé les anciennes pratiques de l'Abbaie qui en estoit le Chef, qui ait conservé les anciennes pratiques de l'Abbaie qui en estoit le Chef, qui ait conservé les anciennes pratiques de l'Abbaie qui en estoit le Chef, qui ait conservé les anciennes pratiques de l'Abbaie qui en estoit le Chef, qui ait conservé les anciennes pratiques de l'Abbaie qui en estoit le Chef, qui ait conservé les anciennes pratiques de l'Abbaie qui en estoit le Chef, qui ait conservé les anciennes de l'Abbaie qui en estoit le chef, qui en estoit le chef, qui en estoit le chef les anciennes de l'Abbaie qui en estoit le chef les anciennes de l'Abbaie qui en estoit le chef les anciennes de l'Abbaie qui en estoit le chef les anciennes de l'Abbaie qui en estoit le chef les ancients de l'abbaie qui en estoit le chef les anciennes de l'abbaie qui en estoit le chef les ancients de l'abbaie qui en estoit le chef les ancients de l'abbaie qui en estoit le chef les ancients de l'abbaie qui en estoit le chef les ancients de l'abbaie qui en estoit le chef les ancients de l'abbaie qui en estoit le chef les ancients de l'abbaie qui en estoit le chef les ancients de l'abbaie qui en estoit le chef les ancients de l'abbaie qui en estoit le chef les ancients pendent quelques Prieurés qui ne sont que de simpless Cures. L'abbaie de Marbach en a plusieurs, & est en possession conjointement avec les Chanoines Reguliers de la Congregation de Lorraine, de la Cure de saine Louis à Serasbourg. Ils sont habillés de noir avec une banderole de lin lorsqu'ils ne font poing dans l'Abbaïe : mais dans l'Abbaïe ils ont une soutane blanche avec un rochet pardellus. Ils portent l'esté au Chœur une Aumuce noire sur les épaules qui pend en pointe derriere le dos, & descend un peu plus bas que la ceinture, s'attachanc pardevant avec un ruban bleu; & ils one pour armes d'asur à un cœur de guentes couronné d'or

> Quant à Manegolde de Luttembach après avoir fondécette Congregation, il ne discontinua pas ses predications pour ramener les Schifmariques au sein de l'Eglise: ce qui lui attirabeaucoup de persecution, principalement de la part de l'Empereur qui le sirmettre en prison l'an 1098, c'est tous ce que nous sçavons de la vie de ce saint homme qui au rapport d'Yves de Chartres passoit pour un des plus sçavans hommes du

onziéme fiécle,

Voiez Francisc. Guilliman. Hift. de Episcopis Argentinentibus in vita Othenis. Epifcep. 43, Yv. Carnot, Epift. 40. aprel Dn Chefne Veter. Hist. Franc. Tom. 4. pag. 89. Disquist. de ord. Canonicor. Rogul, pag. 363. & 366. Persot, Hift. tripart Canonic. Regul. lib. 2.

cap. 66. Tambur. de Jur. abb. disp. 24. quast. 4. art: 9.

Si la Congregation de Marbacheut pour Fondareur un homme zelé pour la gloire du aint Siege & qui s'opposa fortement au Schilme cause par l'Empereur Henry IV. la Congregation d'Arouai e eut auffi pour un de ses Fondateurs un saine homme qui ne fut pas anime d'un moindre zele, & qui aiant effé clevé au Cardinalae par le Pape Paichal II. & fait Evelque de Palestrine, fur emploié par ce Pourife en plusieurs Legations pour sousenir l'inverest de l'Eglise contre le mesme Empereur.

Aroüaile fitué proche Bapaume en Artois, estoir un lieu qui servoit de retraite aux voleurs; mais environ l'an 1090. il fue sanctifié par la demeure de trois saints Ermites, sçavoir Heldemar de Tournay, Conon ou Conrad qui fut depuis CardiSECONDE PARTIE, CHAP, XV.

107

mal, & Roger d'Arras, qui bastirent en ce lieu une Cellule ou Comergion mal, & Roger d'Arras, qui bastirent en ce lieu une Cellule ou Comergion maloratoire qu'ils dedierent en l'honneur de la sainte Trinité & de MARBACH saint Nicolas. Lambert Evesque d'Arras confirma cet établis
ET D-AROUAUSE.

C'. C. Paris se la companyant de la sainte Trinité & Compon.

C'est ce qui sait que plusieurs ne metrent le commencement de cette Congregation qu'en cette année; mais il paroist par ces messus Lettres qu'Heldemar estoit déja mort, & il est marqué comme premier Prevost establi par Conon en 1090. dans le catalogue des Abbés de cette Abbaïe donné par MM. de Ste, Marthe, qui ont aussi rapporté son Epicaphe, où il est qualissé de Fondats ur de cette Abbaïe, qui fut gouvernée par des Prevosts jusqu'au tems de saint Bernard, que Gervais qui estoit le troisséme Prevost, & qui avoit succedé en 1124. à Richer, prit la qualité d'Abbé, qui a esté aussi donnée à ses successeurs.

Ce Gervais est qualisé Instituteur de la Congregation, peut-estre à cause que sous son gouvernement cette Abbaïe devint Chef de vingt-huit Monasteres; mais il y a long-tems qu'elle ne subsiste plus, & le dernier Chapitre General se tint l'an 1470. Les Monasteres de Hennein Leïtard à trois lieuës de Donay, de saint Nicolas à Tournay, de Choques & de Mareles en Artois, en dependoient aussi-bien que ceux de Werneston, Zunebeck & Sociendal en Flandres, de saint Jean à Valenciennes, de saint Crepin & de saint Leger à Soissons. Elle avoit aussi quatre Prieurés en Irlande, deux à Dublin, un à Rathoy dans le Comté de Keri, & à Rathwele dans le Comté

de Limerik, & quelques autres en Angleterre.

Ils estoient habillés de blanc, & au rapport du Cardinal de Vitry ils estoient austeres, ne mangeoient point de viande, ne portoient point de linge & gardoient un étroit silence.

Vosez Sammarth. Gall. Christian. Tom. 4. pag. 95. Penot, Hist. tripart Canonic. Regul. lib. 2. cap. 62. Lemire, Origine & instinution de diverses Congreg. sons la Regle de saint August. Tambur. de jure abb. Tom. 2. dispu. 14. quest. 4. art. 7. Cardinalis de Vitriaco, Hist. Occident. cap. 13.

Rybigieux dyS. Anto ine de Viennois,

#### CHAPITRE XVL

# Des Religieux de l'Ordre de saint Antoine de Viennois.

Ordre prit naissance pour le soulagement des malades attligés d'une certaine maladie dont on n'a jamais pu donner la definition, & que le vulgaire a toujours appellée seu sacré ou seu de saint Antoine, & dans un Acte de l'an 1254. concernant l'hôpital qui estoit autresois dans l'Eglise de saint Antoine à Marseille, cette maladie est appellée seu d'enser: corum qui igne insernali laborare dicuntur. Ce sur principalement dans le onzième & le douzième siècle qu'elle eut plus de cours. Elle causoit entierement la perte du membre qui en estoit attaqué, qui devenoit noir & sec comme s'il avoit esté brûlé, & l'on voit encore aujourd'hui de ces sortes de membres deschés dans l'hôpital du bourg de saint Antoine en Dauphiné où est l'Abbaïe Ches de tout l'Ordre: quelquesois aussi elle se sormoit en putresaction qui faisoit tomber la partie offensée.

. Il y avoit pour lors dans le Dauphiné un Gentilhomme nommé Gaston, aussi illustre par sa naissance que par les grands biens qu'il possedoit. Il n'avoit qu'un fils nommé Girinde ou Guerin qui tomba dangereusement malade. Il emploia pour sa guérison rous les remedes humains; & aïant esté inutiles il voulur se servir de remedes spirituels; il eut pour ce sujet regours à saint Antoine dont il avoit lui mesme éprouvé le secours dans une maladie qu'il avoir eu. Il courur au bourg de saint Antoine qui s'appelloit pour lors saint Didler-la-Mothe, où l'on conservoit dans une Chapelle dedice à la sainte Vierge les sacrées Reliques de ce Saint: il le pria humblement de vouloir bien obtenir de Dieu la santé pour son fils, & lui promis que s'il recevoit cette grace, ils se consacreroient tous les deux avec leurs biens au soulagement des pauvres malades attaqués. de ce seu sacré, & logeroient les pelerins qui venoient déja de toutes parts pour implorer l'intercession de celui dont le nom seul, comme dit saint Athanase, faisoit trembler & fuirles Demons, & que Dieu avoit donné à l'Egypte comme un

fouverain Medecin.

De Ruffy, Hift de Marfeille 19m. 2. lev. 19. Chap. 30

en habit de Ville.

2#

P. Ospare J

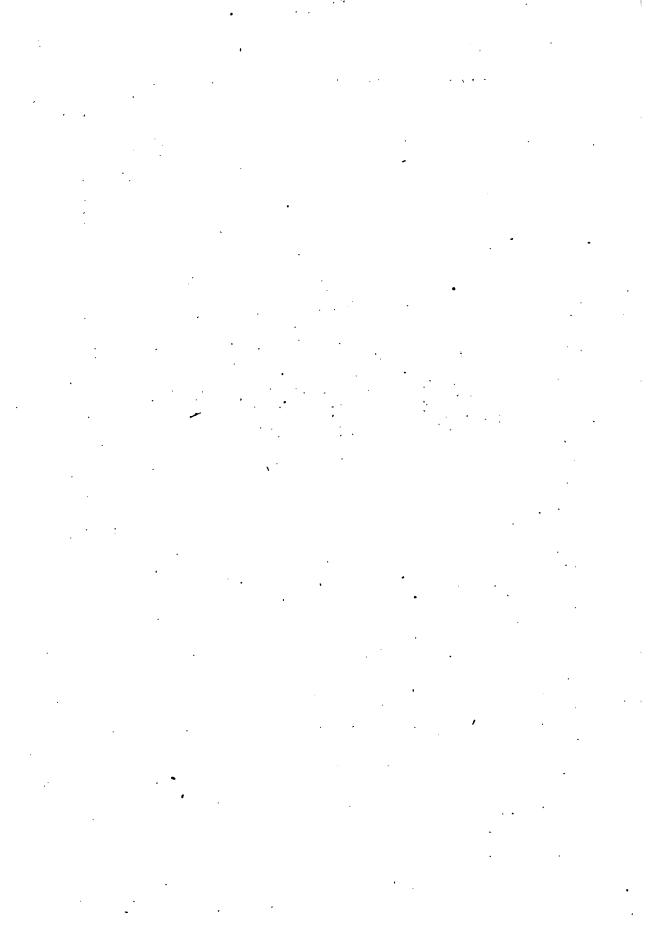

SECONDE PARTIE, CHAP. XVI.

Gaston n'eur pas plustost achevé sa priere, que s'estant endormi, saint Antoine lui apparut, le reprenant de ce qu'il toine de temoignoit plus d'ardeur à procurer à son sils la santé du Viennoise corps que celle de l'ame. Il lui dit que Dieu avoit exaucé ses prieres, & qu'en reconnoissance des graces qu'il avoit reçuës il eust à s'acquitter de sa promesse, que lui & tous ceux qui se consacreroient à son service eussent à se marquer d'un Tau de couleur celeste. Il lui en montra mesme la figure au haut de son baston qu'il planta en terre, lequel aussi-tost lui sembla reverdir & pousser des branches qui couvroient toute la terre, & qu'une main qui fortoit du Ciel benissoit.

S'estant éveillé, & estant retourné chez-lui, il trouva son fils hors de danger, il lui raconta la vision qu'il avoit euë, & tui aiant parlé de la promesse qu'il avoit faite de se consacrer tous les deux au service des malades, il approuva une si sainte resolution, sit la mesme promesse à Dieu; & sans autre delai: que celui qui estoit necessaire pour mettre ordre à leurs affaires, ils se transporterent au bourg de saint Didier-la-Mothe, où confacrant leurs biens & leurs personnes au service des pauvres, ils firent bastir un Hospital auprès de l'Eglise dediée à ce Saint, dont l'Egliseavoir esté commencée par Jocelin qui. estoit un puissant Seigneur du Dauphiné, descendu des Comtes de Poitiers; mais estant mort sans enfans, elleestoit: demeurée imparfaite. C'estoit lui qui avoit apporté de Constantinople l'an 1050, le corps de le grand Saint, qu'il avoit obtenu de l'Empereur Constantin surnommé le Monomaque. Gregoire VII. lui avoit ordonné de le deposer dans l'Eglise Paroissiale de ce lieu; mais parce qu'elle estoit troppetite pour contenir les Pelerins qui venoient de toutes parts. pour visiter ces saintes Reliques, il avoit jetté les premiers. fondemens de cette Eglise.

Ce fut le 28. Juin 1095. que Gaston & son sils, pour executer leur promesse, quitterent leurs habits mondains pour se revesur d'humbles habits noirs marqués d'un Tau bleu, & qu'ils portoient en Email à la maniere des Chevaliers: une action sis Chrétienne attira bien-rost six autres personnes qui se joigniment à eux: c'est de qu'Aimai Falcon, qui afait l'Histoire de

en Ordre, aexprimé par ces deux Vers

Gaftenis vote; Sociétatis Frantibus ofte,, : Orde. eff. bic: captus; ud pietatis opus. : Religieux de S. Antoine de Yiennois.

Gaston les gouvernoir avec tant de douceur, & exerçoit l'hospitalité avec tant de charité, que non seulement la Province de Dauphiné; mais une bonne partie de l'Europe sur bien-tost informée par le moien des Pelerins qui y venoient de toutes parts, des grandes aumônes qu'on leur faisoit & de la charité avec laquelle on traitoit les malades; ce qui sit qu'Urbain II. approuva cette sainte Societé dans le Concile de Clermont, & qu'il l'avantagea de beaux Privileges. On les appella Freres, & Grand-Maistre le Chef ou Superieur auquel ils obeissoient; Gaston sur le premier élevé à cette dignité qu'il exerça jusqu'à son deceds qui arriva l'an 1110.

Cette Congregation n'aiant point d'Eglile particuliere où elle pust vaquer à ses exercices de piete, Falcon septiéme Grand-Maistre en voulut faire bastir une; mais les Religioux Benedictins de l'Abbaie de Monsmajour s'y opposerent forcement. Ils avoient esté mis en possession de l'Eglise de saint Antoine par Guy-Didjer heritier de Jocelin. Ce Seigneur avoit fair enlever le sacré corps de ce Saint de la petite Eglise où il reposoir, & le faisoir toujours porter avec lui par tout où il alloit, principalement à la guerre; mais en aïant esté repris par Urbain II. qui passant par le Dauphiné lui commanda par authorité Apostolique de porter plus de respect à de sissintes Reliques qui ne devoient pas estre entre les mains des Seculiers, il sit achever l'an 1101. l'Eglise de S. Antoine que Jocelin avoir commencée, & par ordre du Pape, il y mit des Religieux Benedictins de l'Abbaje de Montmatour pour y faire le service Divin, & y déposa ce sacré corps, dont il se conserva la garde pour lui & pour ses Successeurs.

Les Religieux Benedictins aiant donc formé leur opposition à la construction de l'Eglise que Falcon vouloit faire faire, il y eut procés entr'eux, qui fut renvoié pardevant Humbert Archevelque de Vienne, & ce Prelat prononça en faveur des Hospitaliers. Falcon pour plus de sureré, sit approuver la construction de cette Eglise par Innocent III. l'an 1208. elle sur bien-tost achevée & siediée à la sainte Vierge par le mesme Humbert Archevesque de Vienne, qui y celebra la premiere Messe. Le mesmo Grand-Mastra obsint aussi d'Honorius III. la permission pour rous les Freres, de faire les erois vœux de Religion, ce que le Pape accorda par ses Leures de l'an 1218. ainsi les Freres de saint Amoine avoient toujours vescu

19

Parties, 1

′ •

. . . \* • . 

engages par aucun Vœu jusqu'à certe année 1218.

Ce me fut pas le seul Proces qu'ils eurent avec les Bene-Vissinous dictins de Montmaiour, ceux qu'ils eurem dans la suice surent plus confiderables. Aymond de Montanay xvii. Grand-Maistre, aïant acheré la Seigneurie de saint Antoine, le Pape Boniface VIII. l'an 1297, pour terminer tous ces procés, accorda l'Eglife de saint Antoine avec tous ses divins & routes fes jurisdictions aux Preres de l'Hospital, sans que les Religieux Benedictins puffent avoir à l'avenir aucun droit ni prétention sur cette Eglise, dont il changeale titre qui estoié Prieure, en Abbaie; ordonnant que les Frerés vivroient sous la Regle de faint Augustin, sans néarmoins quitter le Tau qu'ils porteroient attaché sur seurs habits ; qu'ils s'appelleroient Chanoines Reguliers; que leur chef prendrok la qualiré d'Abbé, & que tous les Religieux & toures les Maisons de cet Ordre, en quelqu'endroit qu'ils se trouvassent, en dépendroient, & releveroient de l'Abbaie qu'il declaroit chef de tout l'Ordre, & la soumertoit entierement au saint Siege.

Ces nouveaux Chanoines Reguliers prirent d'abord un grand foin de remplir leurs devoirs; & quoiqu'un des principaux fut de chanter l'Office au Chœur, ils n'abandonnerent pas pour cela l'hospitalité; au contraire leur zele redoubla, il y en avoit conjours un nombre pour voit si coures choses se faisoient dans le bon ordre, & si les malades estoient bien foulagés. On entretenoir plusieurs fretes Convers à ce sujet; mais dans la fuire du tems plusieurs abus se glisserent dans la pluspare de leurs Maisons qui avoient sicres de Commanderles; les Superfeurs qui vivolent en veritables Commandeurs, regardoient les Maisons dont on leur avoit donné la conduite, comme an Benefice qu'ils possedvient à vie, & les

sefiguoient meline à l'inscu de l'Abbé...

Antoine Folofain xxitr. ABBE, travailla long-teins pour reformer ees desordres, il ne pur neanmoins executer for dellein. Ce ne fint que l'an 1616, dans le Chapiere General de l'Ordie, qu'on prit les mesures necessaires pour y reussire Lia follicitation d'Antoine Brunel de Grammont qui en estoit pour lors Abbe, à quoi contribua beaucoup le R. P. Senncian performage d'une singuliere pleté, dont le zele sur secomHISTOIRE DES ORDRES RELIGIEUX.

Resserve dé par l'autorité du Roi Louis XIII. qui ordonna par ses DE S. AN- Lettres Patentes du 24. Decembre 1618. que l'on introduiroir NIENNOIS la Reforme dans tous les Monasteres. Ce ne fut néanmoins que l'an 1630, qu'on reçut dans les Maisons les nouvelles Constitutions qu'on avoit dressées dans le Chapitre General, qui furent approuvées par le Pape Urbain VIII. S'il y a quelques Mailons hors de France qui ne les ont pas reçues, elles ne laissent pas de reconnoistre l'Abbé de saint Antoine pour Chef & Superieur de tout l'Ordre, dont la place est presentement occupée par le R. P. Jean d'Anthon, qui fut élu l'an 1702.

Cet Ordre jouit de beaucoup de Privileges qui lui ont esté accordés par plusieurs Souverains Pontifes. Un très-grand nombre de Princes ont temoigné l'estime qu'ils en faisoient par les grands biens dont ils l'ont enrichi. L'an 1306. le Dauphin Viennois du consentement unanime de toute la Noblesse, accorda à l'Abbé, la séance dans les Estats de Dauphiné immediatement après l'Evesque de Grenoble, & le droit d'y presider en l'absence de ce Prélat qui en est Presi-

dent né.

L'Empereur Maximilien L pour faire connoistre combien il distinguoit cet Ordre, lui donna pour armes l'an 1502. celle de l'Empire, sçavoir un Aigle, eploié de sable, becqué, membré, & diademé de Gueules, timbré d'une Thiare Imperiale d'Or, & sur l'estomac un Ecusson d'Or à un Tau

d'Azur.

Charles, Roi de Jerusalem & de Sicile, estant en l'Abbaïe de saint Antoine, prit en sa protection les Religieux de cet Ordre par les Lettres du 4. Mars de l'an 1288. Jacques, aussi Roi de Jerusalem & de Sicile, outre les Fondations qu'il fit à l'Abbaïe, recommanda à ses Heritiers & à ses Successeurs d'avoir toujours une particuliere devotion à saint Antoine, & de porter toujours pendu au cou un Tau d'Or & une petite clochette qui est le symbole de ce Saint, pour qui il avoit une grande veneration comme il paroist par son Testament sait en l'an 1403. La devotion que l'on portoit à ce Saint, estoit autrefois si grande, que deux Papes, Calixte II. & Martin V. Jules II. & Leon X. lorsqu'ils estoient Cardinaux, six Rois de France, grand nombre d'autres Rois & Souverains, de Reines & de Princesses, de Cardinaux & de Prélats, & une infinité

SECONDE PARTIE, CHAP. XVI. 113 infiniré d'autres personnes du premier rang, ont esté visiter Relicieux en personnes ses sacrées Reliques, & le concours de peuple y toine de estoit si extraordinaire, qu'Aimar Falcon, qui écrivoit en 1533. Asternois. assure qu'en une seule année il avoit veu venir dans l'Eglise de ce Saint, plus de dix mille Italiens, & une multitude si nombreuse d'Allemans & de Hongrois, que leurs troupes paroissoient autant de petites armées.

Quoi qu'il y ait beaucoup de Maisons de cet Ordre dans tous les Roïaumes de la Chretienté, il n'y a néanmoins que celles de France qui aïent reçu la Resorme, quatre en Italie, & autant en Allemagne, qui sont en tout trente trois, ausquelles l'Abbé pourvoit de Religieux. Ils possedoient autresois de grands biens; mais dans ces derniers siécles les guerres des Heretiques en ont enlevé une grande partie, & la principale cloche de Geneve, où l'inscription sait soi qu'elle a autresois appartenu à cet Ordre, est une preuve que les Heretiques lui ont pris des choses de plus grand prix. L'an 1561. ils pillerent l'Abbaïe de saint Antoine; elle sut trois autres sois abandonnée à leur sureur, & ces malheurs en attirerent d'autres sur tout l'Ordre par la ruine de la pluspart de ses Maisons & par l'usurpation de leurs biens.

Outre les Cardinaux Jean Trivulce Milanois, & François de Tournon, qui sont sortis de cet Ordre, il a encore fourni des Evesques aux Eglises de Turin, de Bezieres, de Tarantaise, de Viviers, de Cahors, & de Geneve dont le siege est encore occupé aujourd'hui par Michel Gabriel de

Rossillon.

Nous ne devons pas oublier le R. P. Jean Bourel, l'un des ornemens de cet Ordre & l'un des plus habiles Mathematiciens que la France ait eu: M. Teissier en parle avec éloge dans celui des Hommes sçavans qu'il a tiré de l'Histoire de M. de Thou. Il estoit disciple d'Oronce Finé qui retablit les Mathematiques en France; & non seulement il surpassa son maître, mais il combattit avec lui touchant la quadrature du cercle. Il mourut en 1564. âgé de 75. ans, après avoir donné plusieurs Ouvrages au public, dont cet Auteur fait le dénombrement.

Ces Religieux sont habillés de noir, à peu près comme les Prestres Seculiers, & sont sur leur Soutane & leur manteau, du costé gauche, un T bleu. Depuis quelques années ils se

Tome II.

Histoire des Ordres Religieux, conforment dans quelques-unes de leurs Maisons aux Cha-LIERS DU S. noines de l'Eglise Cathedrale des lieux où elles sont situées, pour l'habillement de Chœur, tant l'hiver que l'esté. Ainsi dans le Diocese de Toul, ils ont pendant l'hiver un Camail avec de petites bandes rouges, & pendant l'esté une Aumuce grise: dans le Diocese de Marseille ils out pendant l'hiver un Camail doublé & bordé d'une fourrure grise. Ils ont à Paris aussi pendant l'hiver un grand Camail noir avec la Chappe comme les Chanoines de la Cathedrale; mais ils ne se sont pas conformes à eux pour l'Annuce pendant l'esté; car ils en ont prises de blanches moucherées de noir & doublées d'une fourrure noire mouchetée de blanc. Ils ont confervé dans d'autres Maisons, & mesme dans l'Abbaïe de saint Antoine chef de l'Ordre, leur ancien habillement, d'Eglise qui consiste dans une Chappe noire seulement, & un bonnet quarré qu'ils portent au Chœur tant l'hiver que l'esté. Quant à leurs Oblervances, ils mangent de la viande quatre fois la femaine, & font abstinence tous les Mercredis de l'année. Outre les jeunes de l'Eglise, ils jeunent encore pendam l'Avem & les veilles de certaines Festes dans le cours de l'année. Leur General est perpetuel, le Chapitre General le tient tous les trois ans, & on y élit les Superieurs des Maisons, qui la plûpart ont titre de Commandeurs.

> Aymar Falcon, Hift. Antonian. Penot, Hift. tripart. Cunonicor. Regul. lib. 2. cap. 70. le Paige, Biblioth. Pramonst. Bolland. Act. SS. Tom. 1. Januarii. Naral. Alexand. Hift. Ecclef. Sacul. XI. &-XII. Sammarth. Gal. Christ. Tom. 4. pag:5. Hermant, Hift. des Ord. Relig. Tom. 1. & Philip. Bonanni, Catalog. Ord. Relig. part. 1.

# CHAPIT'RE XVII.

Des Chanoines Reguliers, & des Chanoinesses Regulieres de l'Ordre du Saim-Sepulore.

Es Historiens de l'Ordre des Chanoines Reguliers pré rendent que lorsque Godefroy de Boüillon eut conqui la Terre Sainte, & qu'il se fut rendu maître de la ville de Jeru salem le 15. Juillet 1099. il mit peu de tems après dans l'Eglise Patriarchale du saint Sepulcre des Chanoines Regu-

de l'Ordre du Saint Sépulore en Allemagno, et en Flandres, 20. en habit de Chœur.

. . 

SECONDE PARTIE, CHAP. X V I I.

liers. Le Pere du Moulinet dit mesme que ce Prince en CHANOIavoit amenés avec lui, & qu'il ne les mir pas seulement dans LIFR; DU S. cette Eglise du saint Sepulcre; mais encore dans toutes les SEPULCRE. autres où il rétablit le culte Divin, comme dans celles du Temple de Salomon, du Mont de Sion, du Mont des Olives, de Gethsemani, de Bethléem, d'Hebron, de Nazareth & de plusieurs autres Villes de la Palestine. Mais les Chanoines que ce Prince mit dans quelques-unes de ces Eglises, (n'aïant pas vescu assez long-tems après son élection à la Roïauté, pour avoir retabli le culte Divin dans toutes les Eglises que le Pere du Mouliner nomme ) n'estoient que des Chanoines Seculiers, & nous aprenons d'un Carmlaire de l'Eglise du saint Sepulcre, quelle a esté l'origine des Chanoines Reguliers qui ont pris le nom decente Eglise, lequel Cartulaire le trouvoit dans la Bibliotheque de M. Petau Conseiller au Parlement de Paris, & avoit appartenu auparavant à Philippe de Mazieres Chancelier de Chypre, lorsque M. André du Chesne en tira une copie écrite de sa main, que l'on peut voir Ms. de Du. à la Bibliotheque du Roi.

Il est vrai que Godefroy de Bouillon, quelques jours après Bibliotheque avoir esté proclamé Roi de Jerusalem, mit des Chanoines 10. dans l'Eglise du saint Sepulcre, ausquels il assigna, comme dit Guillaume de Tyr, des revenus pour leur entretien. Day bert, aïant esté ensuite elû pour premier Parriarche Latin sur la fin de la mesme année, & Godefroy estant mort, l'année suivante 1100. Baudouin qui lui succeda au Roïaume de Jerusalem, ent de gros differends avec le Patriarche Daybert, qui, après avoir gouverné son Eglise pendant près de trois ans au milieu des troubles qui lui furent suscités, fut enfin contraint par la force & la violence de l'abandonner, & vit mettre en la place un Intrus qui fut Evremar que Baudouyn fit élire. Ce faux Patriarche n'eut pas plustost usurpé le siege Patriarchal, qu'il retrancha une partie des Prebendes des Chanoines, & leur donna seulement à chaçun cent, cinquante bizans paran.

Daybert estant allé à Rome pour se plaindre au Pape Paschal II. de l'injustice qu'on lui avoit faite en l'obligeant par force d'abandonner son Siege, & de ce que son Legat avoit declaré ce Siege vacant sans l'avoir écouté, le Pape le retablit dans son Eglise; mais comme il s'en retournoit pour en prendre possession, il mourut à Messine l'an 1107. Gibelin ArcheNFS REGU-

Sepulcre.

Histoire Des Ordres Religieux,

vesque d'Arles que le mesme Pape envoïa à Jerusalem dans LIERS DU S. le mesme tems en qualité de Legat pour pacifier les troubles de cette Eglise, fut lui-mesme Patriarche de Jerusalem, & Evremar qui avoit esté intrus sur ce Siege, fut fait Evesque de Celarée. La Lettre que le Patriarche Gibelin écrivit au Roi Baudouin quelques jours avant sa mort qui arriva l'an 1111. fait encore connoistre que les Chanoines du saint Sepulcre n'estoient pas Chanoines Reguliers; car dans cette Lettre il remoigne au Roi qu'il auroit bien souhaité lui parler avant sa mort; mais que n'aïant pas pû, il le prie d'appuier de son autorité ce qu'il avoit ordonné à ses Chanoines, qui estoit de manger en commun suivant la coustume des Chanoines de plusieurs Eglises, principalement de celles de Lyon & de Rheims. Arnoul Archidiacre de l'Eglise de Jerusalem, que Guillaume de Tyrappelle, primogenitus satana & filius perdizionis, s'estoit deja fait élire Patriarche avant Daybert, & avoit esté obligé de se demettre de cette dignité qu'il avoit eue par de mauvaises voies; mais après la mort de Gibelin, il fut mis à la place par la faveur du Roi; & quoi que reveltu de cette dignité, il ne laissa pas de continuer une vie scandaleuse qui obligea le Legat du Pape Paschal II. à le deposer l'an 1115. Il appella de la Sentence du Legat, & alla trouver à Rome le Pape, qui pour le bien de la paix le rétablit l'an 1117. après qu'il eut juré sur les saints Evangiles qu'il estoit innocent des crimes dont on l'accusoit, comme il est porté par la Bulle de ce Pape. Ce fut cet Arnoul qui obligea l'an 1114. les Chanoines de son Eglise d'imiter les Apostres en vivant en commun & d'observer la Regle de saint Augustin. Pour leur entretien, il leur abandonna la moitié de toutes les offrandes qui se feroient au saint Sepulcre & entierement celles de la vraïe Croix qu'ils avoient en leur garde, excepté celles qui se feroient le jour du Vendredi Saint, ou lorsque le Patriarche porteroit la vraïe Croix pour quelque necessité. Il leur ceda aussi les deux tiers de la cire, toutes les decimes de la Ville & des environs, excepté des terres qui appartenoient au Patriarche, & tour ce que le Roi avoit donné au saint Sepulcre, pour dedommager cette Eglife Patriarchale de la jurisdiction qu'elle avoit sur Bethléem avant que cette Ville eust esté erigée en Evesché, & outre cela il leur donna encore les Eglises de saint Pierre de Joppen & de saint Lazare, avec toutes leurs SECONDE PARTIE, CHAP. XVII.

dependances, comme il paroist par les Lettres de ce Patriarche CHANOI-NES REGU-

que nous rapporterons tout au long, où il affecte un grand zele LIERS DU S. à reformer les mœurs corrompues de ces Chanoines, quoiqu'il SEPULCRE. fust le premier à leur donner mauvais exemple.

In nomine sancte & individue Trinitatis, ego Arnulfus Dei gratia Patriarcha Hyerosolimitanus servus servorum Divinitatis ejuschem minimus, Balduino Dei nutu Hyerosolimorum Rege gloriosissimo imperante, & nobu cum omni bono, tota virtute animi consentiente, cunctis per orbem Christum colentibus notifico Privilegium quòd anno Incarnationis Dominica MCXIV. nostri vero Patriarchatus III. Regni autem pradicti Regis X IV. Indictione VII. Epacta XII. de renovatione Ecclesia sancti Sepulchri ipsius Regis Consilio à nobisest institutum & confirmatum. Cum Dominus noster fesus-Christus Dei vivi Filius Ecclesiam suam in tantum dilexit, ut pro ea homo factus, eamdem preciosissimo sanguine suo redimere dignatus sit, Passionis ac glorisissima Resurrectionis sua locum in finem sua ineffabili misericordia, adeo dignatus est diligere; ut eam de manu Turcorum & Saracenorum eripere, ac Christianis sidelibus suis innumeris laboribus affectis pro ejusdem loci liberatione, sua sola divina virtute placuerit tradere. Nihil enim humana virtus, nihil sapientia, nihil exercitus nostri multitudo proficeret, nisi divina Virtus inexpugnabiliter pugnaret pro nobis, nisi & nos in loco pascua sua misericorditer collocaret, nist etiam nos indignos paganis abolitis hereditatis sua misericordius heredes efficeret. Sed antiqui hostis nequitia dolens se vasa ira perdidisse, qui ovile dominicum, ut leo rugiens, millenis artibus molitur irrumpere, machinari cæpit qualiter vasa disperderet misericordia. Novos quippe incolas Dominici oblitos pracepti, de die in diem plus & plus corripit qui minores nihili reputans, ad Clerum etiam transcendit, & suis etiam prastigiis agitans sibi mancipavit. Quem enim decebat ut devotior existeret, & bonum de se exemplum minoribus praberet, prob dolor! voluptati carnis magis servivit, & honorem suum medis incredibilibus polluere non dubitavit. Et pius Dominus qui sepultura sua locum oculo misericordie benignèrespicit, nostris temporibus illorum nequitias sua severitate correxit. Defuncto enim pradecessore nostro domno \* Gi-. lilino, ego Arnulfus omnium Hyerosolimorum humillimus à Rege,

<sup>\*</sup> Dans la copie de cet Acte escrite de la main de M. du Chesne ily a à la marge Guilleine, mais on doit lire Gibeline, car il est certain que le Patriarche Arnoul succeda à Gibelin.

Cleto, & Populo in Pastorem electus, Patriarchali honore subli-Liers Du & matus, anima mea periculum metuens, eorumque animabus me-Sepulcre dere capiens, criminibus eorum diariàs consentire nolui, quos correctione paterna, ut vitam suam corrigerent, multoties ammonui. Monebam enim, at communiter viventes, vitam Apostolorum sequerentur, & Regula Beati Augustini vita corum regeretur, ut Domino Jesu-Christo corum devotius placeret servitium, & nos cum eis in aterna gloria reciperemus præmiam. Cum autem quidam eorum Deo inspirante salutifera amplecterensur monita, quidam vero corum abdicarent instigatione diabolica, hos ut Christi famulos in sancti Sepulchri Ecclesia decenter ordinavi, illos autem ut inobedientes & regularibus praceptis inobedientes, ab eadem Ecclesia penitus eliminavi. Prasentium igitur sancta conversationi consulens, & futurorum bono proposito providens consilio Regis incliti Balduini, & affensu Cleri, & Populi Patriarchatus nostri, eis partem constitui, & ut sufficienter victum & vestitum. habeant, Dei gratia ordinavi. De cunctis namque oblationibus qua ad Sepulchrum Domini venient, in omnibus medietatem accipient; de cera vero, Ecclesia duas partes ad luminaria, terciam habebit Patriarcha; de cruce vero Domini quam Canonici custodiunt omni tempore oblationes habebont nisi in sola die sancti Parasceve, aut si Patriarcha eam secum detulerit pro aliqua necessitate. Dedi etiam decimas totins sancta civitatis Hyerusalem & locorum adjacentium, exceptis decimis funda qua funt Patriarche. Dimidiam quoque partem illius beneficii quod Rex Sepulchro tradidit pro excambitu Episcopatus Bethleemitici. Concessi etiam eis in Joppen civitate Ecclesiam B. Petri cum suo honore & cum tota dignitate que pertinet matri Ecclesia. Concessi etiam Ecclesiam B. Lazari, cum omnibus appendiciis que adjacent ei, & omnia quecumque possides Ecclesia, & res suás quascumque habens & possident, vel Deus daturus est eis libere habebunt & prout voluerint ordinabunt. Si quis autem hoc Privilegium nostrum violare prasumserit, illi pæna subjaceat quam Deus omnibus maledictis promisit, nisi resipuerit. Gratia autem & Pax à Deo Patre & Domino Tesu-Christo sit ista custodienti, & sancta Ecclesia jura tenenti. Amen.

Cet Acte fut confirmé par une Bulle du Pape Calixte H. de l'an 1122, adressée à Gerard Prieur, & aux Chanoines du faint Sepulcre. Gerardo Priori de jus fratribus in Ecclesia suncti Sepulgri regularem vitam professis. Honorius II. confirma encore touSECONDE PARTIE, CHAP. XVII.

res leurs possessions par une autre Bulle de l'an 1128. Tous les Chanot-Monasteres qu'ils avoient tant dans la Terre sainte qu'en plufieurs endroits de l'Europe, sont énoncés dans une autre Bulle Servicer. du Pape Celestin II. de l'an 1143, adressée à Pierre Prieur du saint Sepulcre & aux autres Chanoines, & non pas de l'an 1163. Herman, comme dit M. Herman dans son Histoire des Ordres Reli- ord. Relig. gieux; puisque le Pape Celestin II. mourur l'an 1144. & qu'en 11. 11. 1163. il avoit déja eu cinq Successeurs qui estoient Lucius II. Eugene III. Anastase IV. Adrien IV. & Alexandre III. mais il ne paroist pas par cette Bulle que ces Chanoines demeuras. sent au Temple de Salomon, au Mont de Sion, au Mont des Olives, à Gethlemani, à Bethleem, à Hebron & à Nazareth, comme dit le P. du Moulinet. Les Maisons que ces Chanoines avoient dans la Terre sainte & qui sont énoncées dans la Bulle de Celestin II. sont celles du saint Sepulcre de Jerusalem, de saint Pierre de Joppen, du saint Sepulcre d'Acre, de sainte Marie de Numaz dans le territoire de la mesme ville, du saint Sepulcre sur le Mont Peregrin, sainte Marie de Tyr, & la quarantaine, c'est-à-dire le lieu où Notre Seigneur Jesus-Christ avoit jeuné pendant quarante jours & quarante nuits. Il y avoit à la verité des Chanoines au Mont des Olives, & qui eftoient mesme Reguliers, mais ils n'estoient pas de la Congregation du faint Sepulcre. Ceux de l'Eglise Patriarchale, aïant esté le jour de l'Asoension de l'an 1196 en Procession chez ceux du Montides Olives en l'absence du Patriarche qui estoit allé à Rome pour quelques affaires, ils refuserent aux Chanoines du saint Sepulcre l'entrée de leur Eglise, prétendant qu'ils ne devoient y entrer qu'avec le Patriarche; mais au retour de ce Prelat, dans une Assemblée de plusieurs Archevesques & Evelques, des Abbés du Temple, de la vallée de Josaphat, de samte Marie de la Latine, de saint Samuel, & de saint Abacuc., & des Prieurs du Mont de Sion & du Temple, les Chanoines du Mont des Olives furent condamnés à aller nuds pieds depuis leur Eglise jusqu'à celle du saint Sepulcre, pour deman der pardon de leur rebellion aux Chanoines du saint Sepulcre; ce qu'ils firent dans leur Chapitre, & les Prelats avec les Abbés & les Prieurs qui composerent l'Assemblée dont nous venons de parler, reconnurent que les Chanoines du saint Sepulcre avoient droit d'allet en Procession le jour de la Purification, au Temple; le jour de l'Ascension, au Mont

Histoire des Ordres Religieux,

des Olives; le jour de la Pentecoste, au Mont de Sion; & le LIPRS DUS. jour de l'Assomption, à la vallée de Josaphat; & que dans ces Eglises en l'absence du Patriarche le Prieur du saint Sepulcre devoit dire la Messe solemnelle, & faire la Predication ou commettre quelqu'autre à sa place, comme il paroist par l'Acte de cette rebellion & de la satisfaction faite par les Chanoines du Mont des Olives à ceux du saint Sepulcre, qui se trouve aussi dans le Cartulaire dont nous avons parlé, & où l'on trouve encore plusieurs donations faites à ces Chanoines, tant par les Patriarches de Jerusalem, que par plusieurs autres personnes. Il y a aussi un Acte par lequel Baudouin Seigneur de saint Eloy, & sa femme Estiennette, en presence de Roard Chastelain de Jerusalem, leur gendre, confirment l'acquisition que les Chanoines du saint Sepulcre firent l'an 1175, de plusieurs maisons, vignes & terres à saint Eloy, qui leur furent venduës par l'Abbé & les Moines du Mont Thabor, mais ces Chanoines n'en jouirent pas long-tems; car les Sarasins s'estant encore rendus Maistres de la Terre sainte l'an 1187. sous le regne de Guy de Lusignan, ils furent contraints d'abandonner leurs Monasteres pour se retirer dans ceux qu'ils avoient en Europe; car leur Congregation s'estoit étendue en France, en Espagne, en Pologne, en Italie, & dans d'autres païs. Plusieurs Princes qui avoient esté dans la Terre sainte en avoient amené avec eux, & entre les autres Louis le jeune Roi de France, à son retour en mit dans l'Eglise de saint Samson d'Orleans: c'est pourquoi Estienne de Tournay dans l'une de ses Epitres appelle cette Eglise filia Sion.

> Les Comtes de Flandres en sirent de mesme, & un Gentilhomme de Pologne nommé Jaxa en aïant aussi amenés de Jerusalem en ce Roiaume l'an 1162. il leur fonda un Monastere à Miekou à huit lieuës de Cracoyie, qui en a produit plusseurs autres, & est à present Chef d'une Congregation qui comprend une vingtaine de Maisons, tant en Pologne que dans la Silesie, la Moravie & la Boheme, & est gouvernée par un General, qui se dit General de tout l'Ordre du saint Sepulcre, quoique les Chanoinesses de cet Ordre tant en France, qu'en Allemagne & en Espagne, ne le reconnoissent pas pour Superieur. Ces Chanoines & ces Chanoinesses prétendent une antiquité bien plus éloignée que celle que nous leur avons donnée, & ilsfont remonter leur origine jusqu'au tems de l'Apostre S.

T. II. P. 120.

Chanoine Regulier du S. Sepulcre en Pologne

Jacques premier Evesque de Jerusalem qu'ils regardent com- Chanorme leur Pere & leur Instituteur. Les Memoires qui m'ont esté LIPAS DU S. communiques par les Chanoinesses de cet Ordre du Couvent Sepulcar de Belle-Chasse à Paris, portent qu'il y a un ancien manuscrit à la Bibliotheque du Roi escrit en Hebreu, en Grec, & en Latin, d'un Catalogue des Evesques & Patriarches de Jerusalem, adressé par le Patriarche Daibert, dont nous avons déja parlé, à Guy Grand Prieur du Couvent de saint Luc de Perouse & Vicaire General de tout l'Ordre du saint Sepulcre, lequel Catalogue commence ainsi: An nom de Nostre Seigneur Jesus-Christ, voici un abregé de l'origine & progrés de l'Ordre des Chanoines Reguliers du saint Sepulcre de Nostre Seigneur & Redempteur Jesus-Christ, tiré d'un livre trouvé chez le Patriarche Simeon XIII. Moi Frere Daibert par la Providence Divine Profés de l'Ordre des Chanoines du saint Sepulsre, & par la grace de Dien 👉 du saint Siege Apostolique Patriarche du mesme lieu, à nos bien aimés Fils Guy Grand Prieur & Vicaire General de nostre Ordre & Maison de saint Luc à Perouse, & tous nos Freres Chanoines du mesme Ordre tant en Italie que par tout l'Univers, à vous & à sons les Profés de l'Ordre Canonial, Salut, de la part de celui qui pour la Redemption du genre humain a voulu estre crucifié à Ferusalem & resusciter le troisiéme jour. Il faut donc pour respondre à ce que vous souhaitez, vous dire que nous autres qui sommes les premiers des Ordres gemissans, nous devons jetter les yeux sur nostre saint Pere saint facques le juste, frere du Seigneur, sacré Evesque de Ferusalem par saint Pierre dans le College des Apostres. C'est lui que nous devons imiter, d'est lui qui est le premier Instituteur de nostre Ordre Canonial &c.

Mais je n'ai pù trouver ce manuscrit à la Bibliotheque du Roi, & quand je l'aurois trouvé, je l'aurois toujours regardé comme une piece faussement attribuée au Patriarche Daibert. Le Cartulaire de l'Eglise Patriarchale de Jerusalem dont nous avons ci-devant parlé, & que j'ai trouvé dans la mesme Bibliotheque, a bien plus l'air de verité, & ne s'accorde guere avec ce Catalogue des Evesques & Patriarches de Jerusalem attribué au Patriarche Daibert. Si ce Daibert avoit esté Religieux de l'Ordre du saint Sepulcre, comment n'auroit-il pas establi des Chanoines de cet Ordre dans son Eglise Patriarchale, où il est certain que les Chanoines qui y estoient de son tems n'estoient pas Religieux, puisque Evremar qui fut in-

Tome II.

Histoire des Ordres Religieux, 111

CHAROL stale à la place de Daibert retrancha une partie de leurs reve-LIERS DUS. nus, & leur affigna seulement à chacun cent-cinquante bezans Sepulcre par an dont ils jouissoient en particulier; que Gibelin avant sa mort escrivit au Roi Baudoüin pour le prier d'appuier de son autorité ce qu'il avoit ordonné à ses Chanoines, qui estoit de manger en commun suivant la coustume de plusieurs Eglises, principalement de celles de Lyon & de Rheims; qu'Arnout contraignit de sortir de son Eglise ceux qui ne voulurent pas imiter les Apostres en embrassant la vie commune, & qu'il donna la Regle de saint Augustin à ceux qui s'y soumirent, comme nous avons déja dit? D'ailleurs, s'il estoit vrai que saint Jacques eust esté l'Instituteur des Chanoines Reguliers du saint Sepulcre, & que l'on eust esté dans cette pensée dans le douziéme siècle, comment ce Patriarche Arnoul dans ses Lettres de l'an 1114 par lesquelles il oblige ses Chanoines de vivre en commun, ne leur auroit-il pas propolé l'exemple de leur Pere & Instituteur l'Apostre saint Jacques : Enfin, s'il estoit vrai que le Parriarche Daibert eust adressé ce pretendu Catalogue des Evelques de Jerusalem à Guy Grand Prieur de la Maison de faint Luc de Perouse & Vicaire General de l'Ordre du saint Sepulcre, comment le Pape Celestin II. dans une Bulle de l'an 1143. où tous les Monasteres que les Chanoines de cet Ordre avoient tant dans la Terre sainte, qu'en Europe sont enoncés, auroit-il pu oublier le Couvent de Peroule, où estoit la residence du Vicaire General de l'Ordre, & dont il ne fait point de mention? Les mesines Memoires qui m'ont esté donnés par les Religieuses de Belle-Chasse ajoûtent, que l'an 1680 le General de cet Ordre en Pologne vint à Paris, & qu'il leur montra un manuscrit qu'il disoit estre de quatorze cens ans, où l'onvoïoit une image de l'Apostre saint Jacques habillé comme les Chanoines Reguliers de l'Ordre du saint Sepulcre, scavoir d'une foutane noire, d'un rochet, un manteler pardellus, & dessus le manuelet un grand manteau noir trainant à terre avec un grand cordon double de couleur de feu, aïant cinq neuds & deux houpes, & la croix Patriarchale du costé gauche du manteau; mais il ne faut point d'autres preuves de la supposirion de ce manuscrit, que cet habillement que l'on a donné à l'Apostre saint Jacques, & qui effectivement est l'habillement des Chanoines & des Chanoinesses du saint Sepulcre, mais qui est un habillement moderne. Celui d'un de ces Chanoines que

, ,} -• .

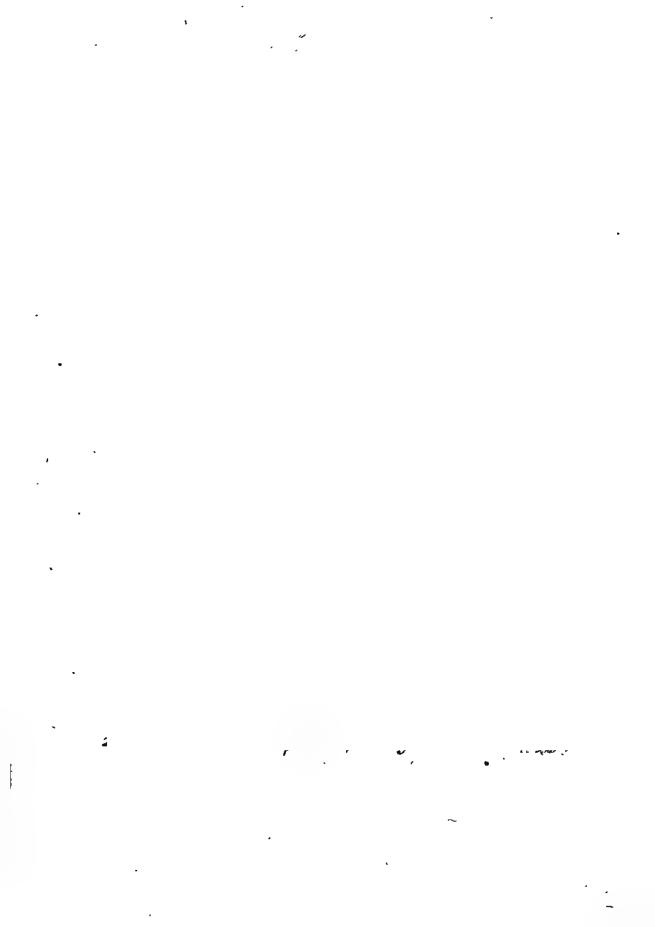

SECONDE PARTIE, CHAP. XVII.

Hous avons fait graver avec le manteau trainant à terre, a esté CHANOIdessiné sur une image du B. André, auquel on donne le titre LIERS DU S., de Prince d'Antioche, d'Archi-Prieur de l'Eglise Patriarchale Spulces. du saint Sepulcre, & de General de tout l'Ordre, & c'est l'habillement que portoient les Chanoines de cet Ordre en Allemagne & en Flandres. Dans la figure que le P. du Moulinet a fait graver d'un de ces Chanoines en Pologne, il lui a donné un rocher comme on le voit sur une image qui est au commencement du Propre des Saints de cet Ordre, imprimé en Pologne en 1663. mais à celle que j'ai fait graver aussi, je ne lui ai point donné ce rochet; car dans les Memoires que j'ai reçus de Pologne en 1704, il est marqué que très rarement, mesme dans les fonctions Ecclesiastiques, ils seservent de rochet & desurplis, qu'il n'y a que quelques endroits où dans les fonctions Ecclesiastiques ils mettent un surplis avec une mozette ou camail. Ceux d'Italie & d'Angleterre n'estoient pas habillés comme ceux d'Allemagne, de Pologne & de Flandres: il y avoic melme encore de la différence entre ces Chanques d'Italie & d'Angleterre; car les premiers avoient une soutane noire avec un rochet pardessus, & une chappe à laquelle estoit attaché un capuce, & ils portoient sur le costé gauche une croix rouge un peu grande, accompagnée de quatre petites: ceux d'Angleterre avoient une chappe semblable, sur laquelle il n'y avoit qu'une croix Patriarchale, & leur soutane estoit blanche. Les uns & les autres avoient la barbe longue, & portoient aussi un bonnet quarré sur leurs tostes. Silvestre Maurolic fait mention de deux Prieurés de cet Ordre en Sicile, dont l'un hors des murs de Piazza, qui ne sont que des Benefices simples à la nomination du Roi, & dont les Prieurs portent sur leurs habits la croix rouge cantonée de quatre autres petites. Cet Ordre n'aïant commencé qu'en 1114, les Chanoines du saint Sepulcre ne peuvent pas avoir passéen Angleterre l'an 1119. comme quelques Historiens disent. Ils furent d'abord establis à Warvick, & ce premier Monastere devine Chef de plusieurs autres en ce Roïaume, en Ecosse, & en Irlande. Il y a eu parmi ceux de Pologne des personnes distinguées par leur science & les emplois qu'ils ont eus, comme Mathias Libienski General de cet Ordre en Pologne, qui a esté Archevesque de Gnesne & Primat de ce Roïaume. Tous les Chanoines du saint Sepulcre estoient habillés de blanc lorsqu'ils estoient en possession des Saints

CHANOI-NESSES RE-PULCRE.

Histoire des Ordres Religieux, lieux de Jerusalem. Le Pere du Moulinet dit qu'il a trouvé la raison pour laquelle ils ont quitté le blanc pour prendre le DU S. Sz- noir, dans une epistre Latine d'un bon Religieux qui vivoit dans les Païs-bas, il y a plus de deux cens cinquante ans: c'est, dit-il, qu'ils portent l'habit noir en signe de deuil de ce que l'Eglise du saint Sepulcre de Jerusalem est possedée par les Infidelles. Cet Ordre fut supprimé l'an 1484. & ses biens furent unis à celui des Chevaliers de saint Jean de Jerusalems comme nous dirons dans le Chapitre suivant; mais cette suppression & cette union n'eurent point de lieu en Pologne & en quelques Provinces d'Allemagne, & il n'y a pas long-tems qu'il

y avoit encore de ces Chanoines en Flandres.

Quant aux Chanoinesses Regulieres de cet Ordre, il y a long-tems qu'elles ont des Monasteres en Espagne, en Allemagne & en d'autres Provinces. Elles ne sont en France que depuis l'an 1620, que la Comtesse de Chaligny, Claude de Mouy, fille de Charles Marquis de Mouy, & veuve d'un Prince de la Maison de Lorraine, sit venir de ces Religieuses du Païs de Liege pour les établir à Charleville. A peine cette Dame fut-elle née, que plusieurs Seigneurs de la Cour, charmés de sa beauté, la voulurent avoir pour Epouse. Estant encore fort jeune, elle fut promise & fiancée au Duc d'Epernon. Ce mariage ne se sit pas néanmoins; elle épousa à l'âge de onze ans George de Joyeuse l'un des fils de Guillaume Vicomte de Joyeuse Mareschal de France. Quinze mois après son mariage elle demeura veuve, & épousa en secondes nôces l'an 1585. Henry de Lorraine Comte de Chaligny, dont elle eut quatre enfans. Elle resta encore veuve de co Prince à l'âge de vingt-sept ans, & demeura dans le monde jusqu'à ce que ses enfans fussent pourveus, s'emploiant à toutes sortes d'œuvres de charité. Elle prit enfin la resolution de te retirer dans un Cloistre, & sit choix de l'Ordre dusaint Sepulcre qui estoit peu connu. Il y en avoit quelques Maisons à Aix-la-Chapelle, à saint Leonard près de Ruremonde, à sainte Croix proche de Lymborch, à la Cavée, deux à Liege, & à Viseit au Pais de Liege; mais elle en voulut fonder encore une à Charleville : ce fut l'an 1622, qu'elle fir venir des Religieuses de Viseit pour commencer ce nouveau Monastere; & après que les lieux Reguliers eurens esté achevés & les Observances establies, elle y prit l'habit &

de l'Ordre du Saint Sépulcre, en habit ordinaire

SECONDE PARTIE, CHAP. XVII.

sit Profession sous le nom de Sœur Marie de saint François, le Chanonvingt-cinq Mars 1624. mais elle ne vescut qu'un an & neuf gulleres mois après avoir prononcé ses Vœux; car elle mourut le pus S. Sevingt-six Octobre 1617. estant âgée de cinquante cinq ans. Son fils aîné Charles de Lorraine Evelque de Verdun, & sa fille unique la Princesse de Ligne, Louisse de Lorraine, voulurent imiter leur sainte Mere dans la retraite. Le Prince Charles entra dans la Compagnie de Jesus, & la Princesse de Ligne se sit Religieuse du Tiers Ordre de saint François à Doüai. Pluheurs Dames & personnes de distinction imiterent aussi la Comtesse de Chaligny en entrant dans l'Ordre du saint Sepulcre; de sorte que l'on vit en peu de tems les Monasteres de cet Ordre augmentés. Il y en eut de nouveaux à Mastric, à Mariembourg, à Malmedy, deux à Liege, outre les deux qui y estoient déja; d'autres à Hasque, à Tongre, à Paris, à Vierzon en Berry, & à Luynes en Touraine. Ce fut en 1635, que le Monastere de Paris fur fondé, quelques Religieuses y furent conduites de Charleville, & on les établit au Fauxbourg faint Germain au Pré-aux-Clercs en un lieu appellé communément Belle-Chasse, dont il en est sorti d'autres pour faire l'établissement de la Maison de Luynes. Et d'autres Religieuses venuës de Flandres firent un quatriéme establissement en France à Vierzon dans le Berry. Leurs Constitutions, aprèsavoir esté de nouveau corrigées, & revûes par l'Evesque de Tricarico Nonce Apostolique en la basse Allemagne, avoienc esté approuvées en 1631, par le Pape Urbain VIII. & elles furent imprimées en François à Charleville l'an 1637.

Conformément à ces Constitutions, les Religieuses du faint Sepulcre sont obligées de reciter le grand Office de l'Eglise Romaine, qu'elles commencent en tout tems à cinq heures du marin après avoir fair une demi-heure de Meditation. Elles font abstinence tout le tems de l'Avent & tous les Mereredis de l'année, elles jeunent tous les Vendredis, excepté depuis Pâques jusqu'à la Pentecoste, & les Mercredis de l'Avent elles jeunent aussi. Une fois la semaine elles prennent la disciplineen particulier, ou doivent porter le cilice en memoire de la Passion de nostre Seigneur Jesus-Christ. Pendant l'Avent & le Caresme, elles pratiquent cette mortification les Lundis & Wendredis, & dans la semaine Sainte elles y ajoustent le Mercredi. La pauvreté est exactement observée entr'elles.

Q'iii

CHANOL-NESSES RI GULIERES DU S. SE-BULCEL \*\*ELIGIEUX, & afin de garder par tout l'uniformité jusques dans les bâtimens des Couvens, il doit y avoir dans chaque Maison un modelle de toute la clôture & du bâtiment, sur lequel doit estre fait le nouveau Monastere que les Religieuses de cette Maison pourroient fonder. Ce nouveau Monastere est soumis à la jurisdiction de la Prieure de celui qui lui a donné naissance; elle y peut changer les Religieuses quand bon lui semble, jusqu'à ce qu'il y ait douze Religieuses Professes de ce nouveau Monastere, & tous les Monasteres de cet Ordre entretiennent l'union & la correspondance entr'eux par Lettres, en se donnant les uns aux autres avis de tout ce qui se passe chés-eux & qui peut edifier.

Il y a dans leur Cloistre phusieurs Chapelles qui representent les Saints lieux qui sont les plus frequentés par les Chrétiens qui vont en Peterinage à Jerusalem, comme le mont de Calvaire, le jardin des Olives, la montagne de Sion, la vallée de Josaphat, &c. C'est pourquoi tous les Vendredis de chaque semaine elles vont en Procession après la Meditation du soir, faire toutes ces Stations, à chacune desquelles elles s'arrestent pour prier; elles les terminent au mont-Calvaire, &

tous les jours il y a une Station particuliere.

Quant à leur habillement il consiste en une robe noire & un surplis de toile blanche par-dessus, auquel il n'y a point de manches, & auquel est attachée, du costé du cœur, une Croix double de tassetas cramoiss. Leurs robes sont ceintes d'une ceinture de cuir pendante en bas sur le devant, avec cinq clouds de cuivre en memoire des cinq plaïes de nostre Seigneur Jesus-Christ, Au Chœur & dans les Ceremonies, elles mettent un grand manteau noir, auquel, outre la Croix double, sont attachés pardevant deux cordons cramoiss de laine, qui trainent à terre avec cinq nœuds & deux houpes aux extrêmités. Elles portent encore au quatriéme doigt un anneau d'or où est gravé le nom de Jesus avec la Croix double. Les Sœurs Converses n'ont que des surplis de toile noire avec des manches un peu longues & largés, un voile blanc pour couvrir leur teste, & n'ont ni manteau ni anneau.

Les Constitutions seur permettent de recevoir des Dames sous le titre de Données, lesquelles doivent demeurer dans un quartier separé des Religieuses. Elles doivent estre habillées modestement, & porter un voile de taffetas ou coësse de

ţ : : 4

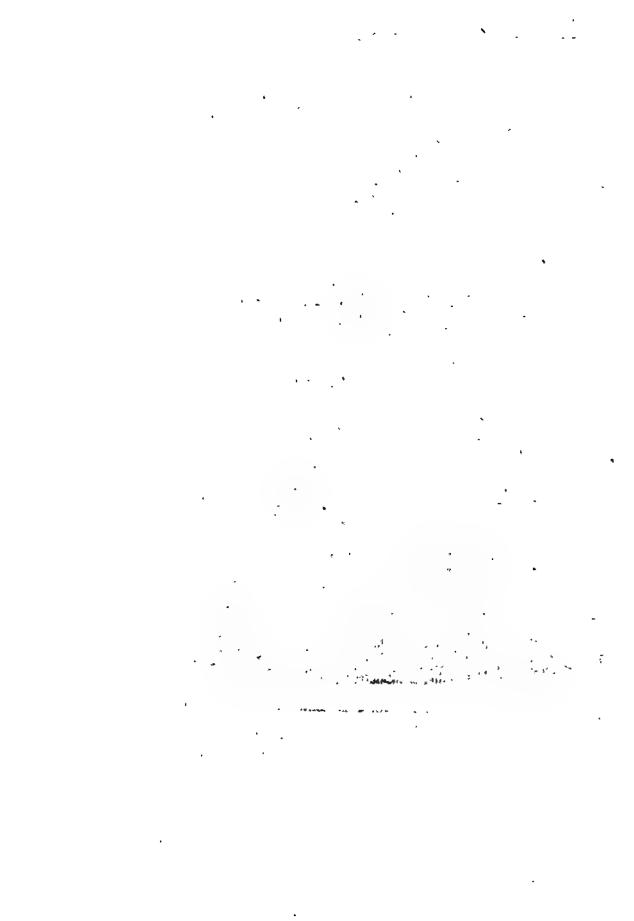

de l'Ordre des Chanoinesses Régulieres du St Sépulore

crepe noir sur leur coëffure, avec une Croix double sur Charles leurs habits. Les Tourieres du dehors doivent aussi porter eulieres cette Croix, & sont obligées à faire des Vœux simples. Les pu S. Sa-Prieures de cet Ordre sont perpetuelles, & les autres Officieres sont changées tous les cinq ans 3 cependant dans le Monastere de Belle-Chasse à Paris la Superieure est triennalle depuis quelques années. Les Religieuses de Flandres & d'Allemagne ont néanmoins des Constitutions differentes de celles de France. Quelques - unes de ces Religieuses d'Allemagne disent le Breviaire de l'Eglise de Jerusalem. Les Ceremonies qui s'observent à la vesture & à la Profession des Religieuses de France & d'Allemagne sont aussi differentes. En France la Novice sort seule de la Closture magnifiquement vestuë pour aller dans l'Eglise entendre la Predication, & est ensuite conduite par le Celebrant & ses assistans à la porte du Monastere, où elle est reçuë par la Superieure & les Religieuses, qui la menent processionnellement au Chœur où on luf donne l'habit de Religion, & à la Profession elle ne sort point de la Closture, mais elle prononce ses Vœux à la grille aïant les mains liées avec une serviette, qui a esté preparée pour cet effet sur un carreau. Dans les autres Païs sa Ceremonie tant de la vesture que de la Profession se fait au dehors de la Clostu-

SECONDE PARTIE, CHAP. XVII.

des Religieuses de France. Penot, Hist. tripart. Canonic. Reg. lib. z. Silvestr. Maurol. Mar. Ocean. ditus. gl. Relig. du Moulinet, figures des differens habits de Chan. Regul. Hilarion de Coste, Elog. des Dames Illustres, Tom. I. dans la vie de la Marquise de Mony, pag. 4550 les Constitutions de ces Religieuses imprimées à Charleville em 1637. & Memoires donnés en 1713, par les Religionses de Bolle-

re, d'où la Novice sort accompagnée de deux Religieuses & ne rentre dans le Monastere que lorsqu'elle a esté revestuë des habits de Religion, & à la Profession elle est accompagnée de la Superieure, de la Maistresse des Novices & de deux autres Religieuses. Elle n'entre dans l'Eglise que les pieds nuds, & les prieres qui se disent dans ces sortes de Ceremonies ne sont pas les mesmes que celles qui se disent à la vesture & à la Profession

Chaffe.

Chevaliers du S. Sepulcre.

## CHAPITRE XVIII.

## Des Chevaliers de l'Ordre du saint Sepulcre.

RESQUE tous les Escrivains qui ont parlé des Ordres Militaires, font remonter l'origine des Chevaliers du saint Sepulcre jusqu'au tems de l'Apostre saint Jacques premier Evesque de Jerusalem, ou au moins à celui de l'Empereur Constantin le Grand, & pretendent que Godefroy de Boüillon premier Roi de Jerusalem, ou Baudouin premier son Successeur, n'ont esté que les Restaurateurs de cet Ordre. Mais cette antiquité est chimerique; puisque les Ordres Militaires n'ont commencé à paroistre que dans le douzième siècle. Il n'est pas mesme certain que Godefroy de Bouillon, ou Baudouin son Successeur, en aïent esté les Fondateurs. Ceux qui disent que ce fut Godefroy de Bouillon qui en fut le Restaurateur, rapportent les Statuts de cet Ordre qui ont pour titre: Statuta & leges à Carolo magno Imper. Ludovico VI. Philippo Sapiente, Ludovico sancto Francia Regibus & Godefrido Buillonio , summu Ordinis Equestris sanctiff. Sepulchri Dom. nost. Je su-Christi Principibus & Magistris lata, qua etiamnum in Archiviis ejusdem Ordinis Jerosolymitana in urbe adservantur, Villamont dans la Relation de ses voiages, où il a aussi inseré ces Statuts en Latin & en François, leur donne cet autre titre: Extrait des Ordonnances des Empereurs, Rois & Princes de la France, qui ont esté Souverains & Chefs de l'Ordre des Chevaliers du saint Sepulcre de Fesus-Christ, pris & copié sur l'Original és presences de Frere Jean-Baptiste Gardien & Commissaire General du Pape en la Terre Sainte.

L'Abbé Giustiniani croit que ces Statuts sont supposés, parce que la date qui est du 1. Janvier 1029, ne convient ni au tems de la prise de Jerusalem, ini au tems où vivoient les Princes ausquels on les attribuë. La premiere raison n'est pas recevable, & l'Abbé Giustiniani s'est trompé en cela; puisque les Statuts de cet Ordre ont pu estre faits le premier Janvier 1099, après la prise de la ville de Jerusalem, quoique ce fust le 17. Juillet de la mesme année que les Chrétiens se rendirent maistres de cette Ville. Cet Auteur n'a pas fait restexion que Godefroy

de l'Ordre du Saint Sépulcre.

comme co

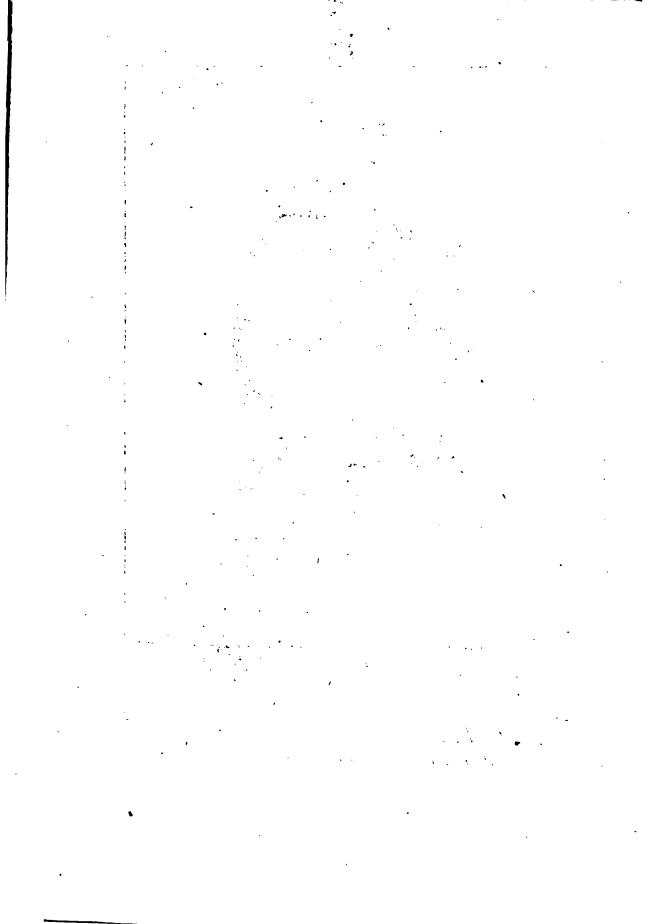

SECONDE PARTIE, CHAP. XVIII. 129 idefroy de Boüillon qui estoit François, suivoit l'usage de ChevaFrance où l'on ne commençoit à compter les années qu'à SEPULCEE.

Pasques, & qu'ainsi la ville de Jerusalem aïant esté prise le 17.

Juillet 1099. ces Statuts quoique datés du premier Janvier de la mesme année, estoient néanmoins posterieurs de près de six mois à la prise de Jerusalem.

Quant à ce qu'il ajoute que ces mesmes Statuts ne peuvent pas convenir au tems où vivoient les Princes ausquels on les attribue, il a raison; & l'on est surpris de voir dans l'article second de ces Statuts, qu'il y est parlé des Rois de France Louis VI. Philippe II. & saint Louis qui ne commencerent à regner, Louis VI. que l'an 1108. Philippe II. l'an 1180. & faint Louis l'an 1226. Dans le mesme article on met l'Empereur Charlemagne au nombre des Princes qui firent Vœu d'exposer leurs personnes & leurs biens & de passer les Mers pouraller delivrer la Terre Sainte du joug des Sarasins, & dans l'article suivanton les fait parler tous ensemble aïant accompli leur Vœu, s'estant rendus maistres du Roïaume de Jerusalem,chaslé les Sarasins de tout ce qu'ils occupoient dans la Terre Sainte; ce qui leur avoit fait donner le titre de Très-Chrétien. Mais Charlemagne ne fur point en Terre Sainte, & l'Histoire nous apprend seulement qu'Aaron Roi de Perse, qui meprisoit tous les Princes de la terre , failoit cas de l'amitié de Charlemagne, Mezeray qu'il lui envoïa plusieurs presens & que sçachant la devotion Hist de qu'il avoit pour la Terre Sainte & pour la ville de Jerusa- son. sons lem, il les lui donna en propre, se reservant seulement le charlemat fure de son Lieutenant dans ce Païs-là; mais qu'à dire le vrai, " ce n'estoit qu'un compliment.

Dans l'article 4. tous ces Princes, quoiqu'aïant vescu dans des tems si éloignés les uns des autres, se réunissent pour fonder l'Ordre Militaire, du saint Sepulcre. : Insuper inspeximus atque deliberavimus fundare Ordinem santissimi Sepulchri nostra vivitatis serosolymitana in honorem & reverentiam santissima Resurrectionis: nomini nostro Christianssimo dignitatem primariam dicti Ordinis adjunximus, & dictas quinque cruces rubeas, eas-dem etiam in honorem quinque plagarum Domino nostro inslictarum, deferre voluimus milites dicti Ordinis. Qu'am plurimos creavimus, illosque dictis crucibus contra dictos insideles insignivimus, qui fugitivi ob id remanserunt, nec non exercitu resistere nequiverunt. Nous pourrions encore apporter d'autres preuves,

R

Tome II.

30 Histoire des Ordres Religieux,

CHENA- de la supposition de ces Statuts; mais ce que nous avons die,

SEPULCAL suffira pour en convaincre le Lecteur.

Ce n'est donc point sur ces Statuts supposés qu'il se faut. fonder pour attribuer à Godefroy de Bouillon l'institution ou le retablissement de l'Ordre des Chevaliers du saint Sepulcre l'an 1099. en effet ce n'est point à ce Prince que de Belloy & Favin l'attribuent; mais à Baudouin premier son Successeur l'an 1103. Ils disent que les Sarasins aïant conquis la ville de Jerusalem sur les Empereurs d'Orient, ils laisserent la garde du S. Sepulcre à des Chanoines Reguliers; que Godefroy de Bouillon s'estant rendu maistre de cette Ville, il sit de grands biens à ces Chanoines, & que Baudoüin les fit Chevaliers du saint Sepulcre. Favin ajouste que ce Prince ordonna qu'ils retiendroient leur habit blanc sur lequel ils porteroient une Croix d'or potencée & cantonée de croisettes sans email, telle que les Rois de Jerusalem la portoient en leurs armes; & du Breuil dans ses Antiquités de Paris rapporte le commencement des Lettres de ce Prince pour l'Institution de ces Chevaliers: elles sont en François, ce qui en fait voir la fausseté; car le langage est moderne & ne se ressent point de l'antiquité. Voici la teneur de ces Lettres telles qu'elles se trouvent dans du Breüil.

Bandonin par la grace de Dieu Roi de Jernsalom, à tous Chrépiens présens & venir, Salut en nostre Seigneur Jesus Christ souveraim Roi du ciel & de la terre. Nous avons pour l'exaltation de notre sainte Foi, honneur & reverence que nons portons au très-saint Sepulcre de nostre Seigneur, institué & mis su, l'Ordre du saint Sepulcre, duquel nous & nos successeurs Rois à l'avenir seront Chess maîtres Souverains, & en nostre absence le Patriarche de Jernsalem, en memoire & souvenance de la Resurrection de nostre Seigneur Jesus-Christ, par la grace daquel nous sommes parvenus à la Couronne & gagné plusieurs Batailles contre

les Sarasins ennemis de nostre sainte Foi.

Avons, pour la singulière devotion des Chanoines de l'Egliso Patriarchale de cette sainte Cité, donné la garde & tuition du saint Sepulcre de nostre Seigneur ausdits Chanoines: pour icelui d'oresnavant garder tant de jour que de nuit, y entretenir le Divin Service ainsi qu'ils ont fait si-devant. Pour reconnoistre leur soin & diligence, les avons nommés, creés & establis Soldats on Jesus-Christ de l'Ordre dudit S. Sepulore. Ordonnons qu'à l'avenir ils porteront sur leur robe blanche à l'endroit de l'estomac ou autre

lien apparent d'icelle, la Croix & armes qui nous ont effé donnés CHEVA-. par l'avis des Princes & Seigneurs Chrétiens, après la conqueste Sepulcre. de cette sainte Cité. Recevront lesdits nauveaux Chevaliers à L'avenir les marques dudis Ordre de nos mains & de nos Successeurs Rois, & en cas d'absence ou d'empêchement, par celles du Reverend Patriarche de cette sainte Cité & ses Successeurs, ausquels les dits Chevaliers feront les Væux accoustumés d'Obedience, pauvieté & de chasteté conformément aux Statuts de leur Regle.

Mais quand ces Lettres seroient en Latin ou d'un stile qui le ressentist de celui du douzième siècle, elles n'en seroient pas moins supposées, autilibien que les Statuts dont nous avons parlé qui sont de l'an 1099, car nous avons fait voir dans le Chapitre précedent qu'il n'y a eu dans l'Eglise du S. Sepulcre que des Chanoines Seculiers jusqu'en l'an 1114, que le Patriarche Arnoul les obligea de faire des Vœux & d'embrasser la Regle de S. Augustin, & il y a bien de l'apparence que les Chevaliers du S. Sepulcre ne se sont élevés que près de quarre cens ans après sur les ruines des Chanoines qui portoient le melme nom, & dont les biens furent unis & incorporés à l'Ordre des Chevaliers de saint Jean de Jerusalem. Ces Chanoines, comme nous avons dit ailleurs, aïant esté contrains d'abandonner les Maisons qu'ils avoient dans la Terre Sainte lorsque les Chrétiens en furent chassés par les Sarasins, se retirerent dans celles qu'ils avoient en plusieurs Provinces de l'Europe, où dans la plûpart ils exerçoient l'hospitalité envers les Pelerins qui alloient visiter les Saints lieux de la Palestine. Le Pape Pie II. aïant institué l'an 1459, un Ordre Militaire sous le nom de nostre Dame de Berhléem, supprima quelques autres Ordres Militaires & Hospitaliers, du nombre desquels furent les Chanoines du faint Sepulcre, dont il unit les biens à ce nouvel Ordre de nostre Dame de Bethléem. Dès lors ces Chanoines Reguliers du saint Sepulcre s'opposerent à cette union, & on ne songea plus à leur suppression, l'Ordre de nostre Dame de Bethleem n'aïant pas subsisté; mais l'an 1484. le Pape Innocent VIII. les unit derechef & les incorpora à l'Ordre des Chevaliers de saint Jean de Jerusalem ou de Rhodes, comme on les nommoit pour lors, parce qu'ils possedoient encore cette place dont ils avoient pris le nom, & par la mesme Bulle le Pape unit aussi à cet Ordre celui des Chevaliers de saint Lazare. Il est à remarquer que dans cette Bulle le Pape ne parle CHEVA-LIERS DU S.

HISTOIRE DES ORDRES RELIGIEUX. point de l'Ordre du saint Sepulere comme d'un Ordre du Chevalerie, titre néanmoins qu'il donne à celui de saint Lazare: Sancti Sepulcri Domnici Hyerosolymitani, ac militia sancti Lazari Bethleem & Nazareth etiam Hyerofoiymitani, nec non Domus Dei de Montmorillon . . . . & corumdem Ordinum & Militia Archiprioratum, Prioratus & Magistratus generales..... omnino supprimimus & extinguimus. Si les Chanoines du saint Sepulcre avoient esté Chevaliers, il auroit donné le titre de Milice à leur Ordre comme il le donna à celui de saint Lazare; ainsi il y a de l'apparence que l'on ne parloit pas encore des Chevaliers du saint Sepulere qui ne se sont élevés que sur les ruines des Chanoines, qui en effet furent supprimés en Italie, en France & en Flandres, & leurs biens furent veritablement unis à l'Ordre des Chevaliers de saint Jean de Jerusalem, exceptéen Pologne où ces Chanoines ont toûjours subsisté; & il y eut aussi deux ou trois Maisons en Sicile quin'entrerent point dans l'union, & qui ne sont presentement que des Prieurés en Commende à la nomination des Rois de Sicile. Pie IV. aïant confirmé cette union par une Bulle de l'an 1560, ne parle point non plus de l'Ordre du saint Sepulcre comme d'un Ordre Militaire: Et Innocentius VIII. ex certis canfis tunc express, inten alia sancti Sepulchri Domini Hyerosolomitani Ordinis sancti Augustini & Militia sancti Lazari in Bethleem & Nazareth, nes non Domum de Montemorillon disti Ordinis sancti Augustini Pictaviensis Diæcesis nuncupatum & alia ab eis dependentia membra cum suis pertinentiis, ac coramdem Ordinam & Militia Archiprioratum, Prioratus & Magistratus generales . . . . . Suppresseras & extinxerar, &c. C'est donc à tort que plusieurs Ecrivains disent que le Pape Innocent VIII. supprima les Chevaliers du saint Sepulcre, & qu'il unit leur Ordre à celui des Chevaliers de Rhodes II y a bien de l'apparence que les Chevaliers du saint Sepulcre ne se sont élevés que sur les rvines des Chanoines qui portoient ce nom, ou plustost que le Pape Alexandre VI pour exciter les personnes Nobles & riches à visiter les Saints lieux de la Palestine, Et pour les recompenser en quelque façon des peines & des fatigues qu'ils essuioient dans un filong & penible voinge, voulut qu'il y en cust qui fussent honnorés de la qualité de Chevalier du saint Sepulcre en instituant un Ordre Militaire sous ce nom dont il prit la qualité de Grand-Maistre pour lui & ses Euccesseurs, attribuant au faint

SECONDE PARTIE, CHAP. XVIII. Siege le pouvoir de faire de ces sortes de Chevaliers, comme LIERS DU S.

disent tous les Auteurs qui ont parlé de cet Ordre, mais qui servicere. ne rapportent point la Bulle de ce Pape, assurant seulement qu'elle est de l'an 1496. & que comme les Religieux de l'Ordre de saine François one la garde du saint Sepulere, & que leur Gardien est Commissaire Apostolique en ces quartiers, ce Pape lui donna aussi pouvoir de faire ces sortes de Chevaliers. C'est dequoi neanmoins les principaux Historiens de l'Ordre de saint François ne parlent point, & le P. Quaresmo, qui a esté Gardien du Couvent du saint Sepulcre, ne le rapporte que sur le témoignage de Favin. Il avouë seulement qu'il a trouvé à la sin du Livre des privileges accordés au Gardien des Religieux de saint François en Terre sainte, une permission qui lui a esté donnée de vive voix l'an 1516, par le Pape Leon X. pour faire des Chevaliers du saint Sepulere, comme avoient fait ses predecesseurs; ce que Clement VII. accorda aussi de vive voix l'an 1525. & Pie IV. confirma par une Bulle de l'an 1561, tous les privileges qui avoient esté accordés à ces Religieux & au P. Gardien de Terre sainte par les Souverains

Pontifes tant par escrit que de vive voix.

Il est certain que le Gardien des Religieux de saint François en Terre sainte, est en possession de faire des Chevaliers du saint Sepulcre; & quoique ces Chevaliers doivent estre no bles, neanmoins la pluspart ne sont que roturiers & Marchands, qui entrent dans cet Ordre par un fauxserment, car on leur demande s'ils font nobles d'extraction, & s'ils ont suffisamment du bien pour vivre sans faire trafic, c'est ce qu'ils ne nient jamais, & on les en croit à leur parole; on leur fait ensuite jurer d'observer les loix & les coustumes de l'Ordre, qui consistent principalement à entendre tous les jours la Messe quand ils n'ont point d'empeschement legitime, d'exposer leur vie pour la defense de la Religion, lorsque les Chrestiens sont en guerreavec les Infidelles, ou d'y envoier une personne à leur place, de deffendre la sainte Eglise & ses Ministres contre ses Persecuteurs, d'éviter toute guerre injuste, les querelles, les gains fordides, & les duels, de procurer la paix entre les fidéles Chrestiens, de maintenir & proteger les veuves & les orphelins, d'observer exactement les Commandemens de l'Eglise, de ne point jurer ni blasphemer, de s'abstenir de tout exces de vin, d'impurerés, & autres pechés enormes.

4 Histoire des Ordres Religieux,

CHEVA-PIERS DU S. SEPULCRE.

Après cerre ceremonie le Gardien aïant beni l'épée & les éperons dorés, met ses mains sur la teste du Chevalier, l'exhorte d'estre fidéle, bon & vaillant Chevalier de Jesus-Christ & du saint Sepulcre; & lui aïant attaché les éperons, il tire l'épée du fourreau, qu'il lui met en main afin qu'il s'en serve pour la propre defense & celle de l'Eglise, & pour confondre les ennemis de la croix de Jesus-Christ. Le Chevalier la remer dans le fourreau; le Gardien la luiaïant ceint au costé, la regire du fourreau, & en donne trois coups sur les épaules du Chevalier qui a la teste panchée sur le saint Sepulcre: & en faisant grois fois le signe de la croix, il prononce ces paroles: Ego te constituo & ordino N. militere sanctissimi Sepulchri Domini nofri fesu-Christi, in namine Patris, & Filis, & Spiritus sancti. Il lui met ensuite une chaisne d'or au cou. L'on voit cependant plusieurs portraits d'anciens Chevaliers qui portente un ruban rouge, ou pendu au cou, ou passé en écharpe de l'épaule gauche à la hanche droite, où est attachée la croix de Jerusalem en or, & qui portent aussi sur leurs manteaux du costé gauche, la mesme croix en broderie rouge; & il y a presentement des Chevaliers qui pour marque de cet Ordre, ont une croix d'or émaillée de rouge cantonée de quatre croisettes de mesme, qu'ils portent attachée à un ruban noir. L'habillement que Schoonebeck & le P. Bonanni ont fair graver d'un Chevalier de cet Ordre, est supposé.

L'an 1558. ces Chevaliers du saint Sepulcre en Flandres voulant donner quelque hastre à leur Ordre, & le faire fleurir sous la protection d'un grand Prince, élurentpour Grand-Maistre Philippes II. Roi d'Espagne, & deserrent aussi cette dignité à Charles son sils & à ses successeurs, par un Acte signé de plusieurs de ces Chevaliers à Hooctrast au Diocese de Cambray le 28. Mars de la mesme année. Mais le Grand-Maistre des Chevaliers de saint Jean de Jerusalem, qui apprehendoit que les Chevaliers du saint Sepulcre estant appuiés & autorisés par le Roi d'Espagne leur Grand-Maistre, ne voulussent rentrer dans la possession des biens qui avoient appartenu à l'Ordre du saint Sepulcre, & qui avoient esté unis à celui de saint Jean de Jerusalem, sit tant d'instances auprès du Roi d'Espagne, qu'il renonça à cette Grande-Maitrise, & l'an 1560. Pie IV. consirma l'union qui avoit esté faite par Innocent VIII, de l'Ordre

du Saint Sepulcre à celui de saint Jean de Jerusalem.

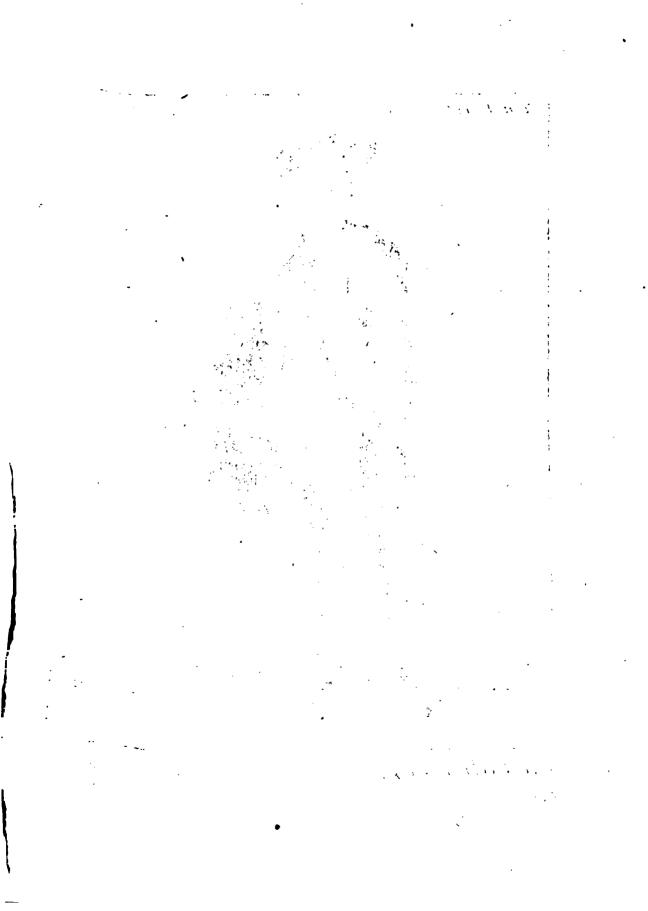

Chevalier supposé de l'Ordre du Saint Sépulcre, en Angleterre. SECONDE PARTIE, CHAP. XVIII.

L'an 1615. Charles de Gonzagues de Cleves, Duc de Nevers CATVIII & de Rethelois, voulur aussi se declarer Grand-Maistre des Services Chevaliers du saint Sepulcre en France, & mesme avoit fait faire un nouveau colier d'une forme particuliere pour donner à chaque Chevalier; mais pendant qu'il poursuivoit à Rome auprès du Pape Paul V. les permissions necessaires, le Grand-Maistre de Malte Alof de Vignacourt envoia un Ambassadeur vers le Roi Louis XIII. pour lui representer que le Pape Innocent VIII. avoit uni l'Ordre du faint Sepulcte à celui de faint Jean de Jerusalem, & que sur les remontrances que le Grand-Maistre de Malte avoit faites à Philippes II. Roi d'Espagne, qu'il avoit accepté la Grande-Maistrise que les Chevaliers du saine Sepulcre en Flandres lui avoient offerte, ce Prince s'en estole non seulement deporté, mais avoit encore sollicité auprès du Pape Paul IV, la confirmation de l'union de l'Ordre du saint Sepulcre avec celui de saint Jean de Jerusalem; qu'ainsse il prioit la Majeste d'en faire de mesme. Louis XIII. accorda au Grand-Maistre de Malte sa demande, & escrivit au Mar-

quis de Trenel son Ambassadeur à Rome de poursuivre auprès du Pape Paul V. une Bulle pour la confirmation de l'union de l'Ordre du saint Sepulcre avec celhi de saint Jean de Jerusa-

lem: ainfi le Duc de Nevers ne put executer son dessein. Le P. Mendo, l'Abbé Giustiniani, M. Herman, Schoones beck & quelques autres Historiens, disent que Henry II. Roi d'Angleterre dans le vollage qu'il fit en Terre sainte fut si édisié des services que les Chevaliers du saint Sepulcre rendoient aux Chrestiens qui alloient vister les Saints lieux, qu'il resolut de faire un pareil establissement lorsqu'il seroit de retour dans son Roiaume; & qu'en effet il ne fut pas plûtost arrivé en Angleterre qu'il songea à executer son dessein, aiant institué cer Ordre l'an 1174. ou 1177. mais Henry II. Roi d'Angleterre n'entreprit point le volage de Terre sainte, il prit à la verité la croix pour la troisième Croisade à laquelle il n'eut aucune part, aiant differé trop long-tems à cause de la guerre qu'il cut contre le Roi de France Philippes Auguste, & mesme contre son propre Fils Richard Comte de Poitiers & Disc de Guyenne, Ces pretendus Chevaliers estétent l'ans doute les Chanomes du saine Sepulcio qui furent ellablis en Angleterre fous le regne de ce Prince, ou qui estant déja en ce Rojanme avoient obtenu de lui quelque nouvel establissement, d'autant plus

Histoire des Ordres Religieux.

que Schoonebeck dit que ces pretendus Chevaliers avoient LURSD'AN- une soutane blanche & un manteau noir sur lequel il y avoit une Croix Patriarchale, ce qui estoit effectivement l'habillement des Chanoines du saint Sepulcre en Angleterre, comme on a pu voir dans le Chapitre précedent. Le P. Philippes Bonanni de la Compagnie de Jesus, a donné la figure d'un de ces prétendus Chevaliers telle que nous l'avons fait aussi graver. Il prétend que leur Institut fut aprouvé par le Pape Innocent III, sous la Regle de S. Basile, & qu'ils portoient une Croix verte. Youez Favin, Theatne d'honneur & de Chevalerie. De Belloy, Oris gine de Chevalerie chap. 4. Du Breuil, Antiquités de Paris. Francisc. quaresmo, Elucid. Terra santia. T. I. lib. 1. Mennenius, Delicia equofir. Ord, Bernard Giustiniani, Hift. di tutti gl. ord, militari. Herman, & Schoonebeck, dans leurs Hift. des Ord. Relig. & Villamont, la Relation de ses vaïages liv. 2. chap. 20.

## CHAPITRE XIX.

Des Chanoines Reguliers en Angleserre & de teur reforme par le Cardinal de Volsey.

L paroist par le grand nombre des Monasteres de Chanoines Reguliers dont Dod worth & Dugdale nous ont conferyé la memoire dans l'Histoire Monastique d'Angleterre, que cet Ordre estoit beaucoup puissant en ce Roïaume. Les Chanoines Reguliers prétendent que leur Ordre n'y est pas moins ancien que la Religion Catholique, qui fut annoncée aux Anglois par saint Augustin que le Pape saint Gregoire y envoïa avec plusieurs Religieux qui établirent, à ce qu'ils disent, des Chanoines Reguliers dans la pluspare des Eglises qu'ils fonderent; mais les Benedictins n'en demeurent pas d'accord, & prétendent que saint Augustin Apostre d'Angleterre avoit esté Prieur du Monastere de saint André de Rome, que ceux qui Thomasin, lui furent associés estoient aussi Religieux du mesme Monas-Discol. Be tere, & que ce Saint qui fut le premier Archevesque de Cantorbery fit de sa Cathedrale un veritable Monastere où il éta-Fife Boolef. blir la vie Monastique. Le P. Thomassin, M. l'Abbé Fleuri & 8 guelques autres celebres Escrivains ont decidé en faveur des Beel gentie Moines Benedictins, & prétendent que saint Augustin establie des

Anglicana.

28.

en Angleterre .

Bullet A

. • • . • • •

SECONDE PARTIE, CHAP. XIX. des Moines dans sa Cathedrale. M. Smith Evesque de Calce-Chanor-

doine est favorable aux Chanoines Reguliers, & dit, que c'e- LIERSD'ANstoit des Chanoines Reguliers que saint Augustin mit dans son GLETERRE. Eglise. Il avoue neanmoins que sous son Successeur saint Laurent, on les en osta pour y mettre des Moines à leur place, & que le Roi Ethelbert en demanda la permission au Pape Boniface IV. il devoit plûtost dire que ce Prince demanda à Boniface la confirmation de ce qu'avoit fait saint Augustin. Il auroit deu auparavant prouver qu'il y avoit dans l'Eglise des Chanoines Reguliers au commencement du septiéme siécle, & c'est une mauvaile raison que de dire que si l'on n'a guéres parlé de Chanoines Reguliers en Angleterre avant que les Normans eussent conquis ce Roiaume; c'est parce que les Chanoines Reguliers n'ont rien laissé par escrit, ou que leurs escrits ont esté perdus lorsque les Danois ruinerent presque tous les Monasteres de ce Roïaume.

Il n'y a pas d'apparence d'en croire les Chanoines Reguliers sur leur bonne-foi, lorsqu'ils n'apporteront point de titres pour prouver leur antiquité en Angleterre: on ne pourra leur accorder tout au plus qu'une antiquité de six cens ans ou environ dans ce païs, aussi-bien que partout ailleurs: & on reconnoist qu'ils furent introduits à Clocester vers l'an 1109. & ensuite à Londres. On les appelloit les Chanoines noirs pour les distinguer de ceux des Congregations de saint Victor, d'Arouaise, & de Premontré. Nous ne sçavons pas si depuis ce tems-là, jusqu'au commencement du seizième siècle ils avoient toujours mené une vie reglée & conforme à leur état. Mais l'an 1519. le Cardinal de Volsey, entreprit la reforme de tous les Monasteres en vertu d'une Bulle de Leon X. qu'il avoit obtenue la mesme année, soit veritablement qu'il y eust beaucoup de desordre parmi eux, ou que ce Cardinal ambitieux, qui de très bas lieu estoit devenu Archevesque d'York, Ministre d'Etat, Chancelier, & Legat à Latere du saint Siege en Angleterre, eut voulu profiter des biens de quelques-uns de ces Mo-Alleman nasteres en les faisant supprimer, & par ce moien satisfaire sa Hist. Mevanité & son ambition, comme escrit un Anteur moderne. naste d'in-Il commença par la Reforme des Chanoines Reguliers, & land. pagi dans les Reglemens on Statuts qu'il drolla à cot effet, il affe- trodutte &a un grand zele pour le retablissement de la discipline Reguliere.

Il ordonna entr'autres choses que tous les Chanoines Regu-LIERS D'An. liers d'Anglererre, mesme des Congregations de saint Victor. currente d'Arounse, de Premonté, & de quelque nom qu'ils s'appellassent, s'assembleroient tous les trois ans dans un Chapitre General conformément au Decret du Pape Honorius III. & aux Costitutions de Benoist XII. Il prescrivit la formule des Vœux & les conditions que devoient avoir ceux qui se presentoient pour elère reçus parmi eux, les molens d'extreper le vice deproprieté, la manière de reciter l'Office divin, & les heures du filence. Il enjoignit sous des peines de ne point manger sions les Monasteres, de n'y point laisser encrer les femmes, de meleur point donner à layer leurs habits, dont la couleur devoit estre blanche, brune, noire ou presque noire; & afin que ves Regienens pullent eltre executés dans le melme tems. & que tous les Monalteres de Chanoines Reguliers ne les pusfent pas ignorer, il ordonna qu'ils n'auroient lieu qu'après la Feste de la Trinspé de l'appée 1/11.

Mais ces besux Reglement ne purent pas estre pratiqués pendant un long-terms à cause du malheureux Schisme, donc ce Cardinal fut le premier Auteur par le pernicieux conseil qu'il donna au Roi Henry VIII de repudier la femme la Reine Carherine, ce qui actira tous les malheurs dont l'Anglecerre fur affligée, & dont le changement de Religion fut une suite. Quelques Abbés & Religieux par un esptit de libertinage remirent leurs Monaltores entre les mains du Roi, d'autres y furest contraints par la force, quelques uns timeent bon jesqu'à la sin, & ne rederent qu'en 1530, que le Paclement acheva de supprimet nous les Monalteres, & il y en eut qui aimerent mieux soustrit un glorieux mareure que d'avoir fair paroistre le moindre consentement & la moindre formission aux Ordres imples & sacrificaes de ce malhenreux Prince.

- Les Chanoines Regthiers d'Ecoffe & d'Islande forement veloppés dans le mollucios il hour, auth-bien que les aurres Religieux. Ils estiment sur tour très puillants en Irlande où ils avoient deux Abbés & hint Prieurs qui efficient Lords Ecdesialtiques & qui en deud, qualité avoient séance dans la Chambre Plane du Padelinent. Ils avoient que suits auch ne de Mailuns que trois les aurres Otdres ensomble. Ils mossedoione presque toutes les Cures & les Benefices, occupoient presque Tous les Chapitres des Cathedrales & Collegiales; il falloit ef-Chanoire les Chapitres des Cathedrales & Collegiales; il falloit ef-Chanoire Chanoire Regulier pour estre bientost Evelque, & de tout suns Reguliers ce grand nombre de Monastenes de Chanoires Reguliers d'Anglererre, d'Ecosse & d'Irlande, il n'en reste plus presentement que la memoire. Nous donnoires les figure d'un des de Chanoires telle que Dodworth & Dugdale l'ont representée dans leur Histoire Monastique d'Angleterre, où ils rapportent une assez plaisante fondation, qui s'executoir encore sous le regne de Flenry VIII. dans le Prieure de Dunmon au angement

ce qui ne re longue, ce qui ne qui vouloit

r les épaudu Prieuré nes, & de, ioir ensuite falé, com-

qan , *Hift.* 

Angiens Ordres B'Irlande

## CHAFITRE XX.

De quelques anciens Ordres d'Irlande unis à celui des Chanoines Reguliers.

A vie Monastique est aussi ancienne en Irlande que la , Religion Chrestienne; puisque ceux qui ont travaillé a y planter la foi estoient engagés dans la vie Monastique, & qu'ils bastirent un grand nombre de Monasteres qui furent remplis d'un si grand nombre de Religieux qui se sont rendus recommandables par la sainteté de leur vie, que l'on a donné par excellence à l'Irlande, le nom d'Isle des Saints. Les Chanoines Reguliers prétendent avoir fourni les premiers Peres de la vie Monastique; mais c'est sans aucun fondement qu'ils ont mis au nombre des Saints de leur Ordre saint Patrice Parron & Apostre de l'Irlande, puisque ce Saint avoit appris les Observances Regulieres dans les Monasteres de Marmoutier & de Lerins, avant que de passer en Irlande, & que ces Monasteres n'ont jamais appartent aux Chanoines Reguliers, qu'on ne connoissoit pas mesme du tems de saint l'atrice. Il en est de meline des autres Fondateurs de la vie Monastique en cette Isle, dont il y en a quelques-uns que les Benedictins reclament, mais ils n'ont jamais esté ni Benedictins ni Chanoines. Reguliers; & a nous en parlons ici, ce n'est qu'à cause que ces Ordres differens d'Irlande, au moins la plus grande partie, ont esté confondus dans la suite dans celui des Chanoines Requliers, & que ces anciens Monasteres au tems du malheureux Schismedont nous avons parlé dans le Chapitre precedent estoient possedés par des Chanoines Reguliers.

Usserius Archevesque d'Armach dans son Histoire de l'antiquité des Eglises de la Grande Bretagne, sait mention d'un ancien manuscrit, où l'on voit que les anciens Saints d'Irlande estoient partagés dès le commencement en trois Ordres Reguliers; que le premier estoit appellé très saint, & estoit du tems de saint Parrice qui en estoit reconnu comme Chef; que cet Ordre estoit composé de trois cens cinquante Evesques de differences nations tous saints, qui n'avoient tous qu'une mes-

SECONDE PARTIE, CHAP. X X. 141
me tonsure & une mesme Liturgie; qu'ils convenoient dans ANCIENT
le tems de la celebration de la Pâques; qu'ils parloient aux d'Islandes
femmes, & que cet Ordre dura sous le regne de quatre Rois
d'Irlande.

Le second Ordre n'estoit pas si saint que le premier. Les Moines qui en dependoient estoient presque tous Prestres, au nombre d'environ trois cens. Il y avoit peu d'Evesques dans cet Ordre où il y avoit differentes Liturgies; ainsi ils celebroient la Messe à l'Ossice divin differentent les uns des autres; c'est-à-dire (selon le sentiment de M. Alleman) qu'ils suivoient differences Regles, ou qu'ils formoient plusieurs Congregations. Il les compare aux differentes Congregations de l'Ordre de saint Augustin, on de saint Benoist, qui par la diverse té de leurs habits, & la difference de leurs manieres de vivre, semblent estre des Ordres separés, quoiqu'il soit vrai de dire qu'ils sont de l'Ordre de saint Benoist ou de saint Augustin,

Ce second Ordre avoit cela de commun qu'il celebroit la Pâques comme le premier. Il y avoit une mesme tonsure, on n'y parloit jamais aux femmes, & il dura encore pendant qua-

tre regnes.

Enfin le troisième Ordre estoit saint aussi; mais il l'estoit moins que les deux autres. Il comprenois ensore plusieurs saines Moines au nombre de cent, qui estoient presque tous Prestres, dont il y en avoit aussi quelques uns d'Evesques. Leurs Couvens estoient bastis dans des bois & dans des Deserts. Ils ne but voient que de l'eau, & ne mangeoient que des herbages qu'ils cultivoient eux-mesmes. Ils suivoient encore des Regles disserentes qui avoient chacune leur Linurgie & leur tonsure; car les uns avoient des couronnes, & les autres laissoient croître leurs cheveux. Ils disseroient encore dans la Pâques; car les uns la celebroient le quatorzième jour de la lune, les autres le trei-

me. Les uns la celebroient en let Ordre dura encore sous le

ondentre des rrois Ordres, est imms ordo erat sanctissimaté, se-Primus ficut sot oriens, secunles de tems de ces douze régnes

parler funt reconnus pour les

Siii

Mistoire dus Ordres Religieux, Fondateurs de ces Ordres parciculiers qui avoient des Regles, a lacarne. & nous fuivronele rang que M. Alleman leur a donné; à l'ex-

ception de faint Patrice, qui doit passer le premier pour avoir esté l'Apoltre d'Irlande, n'estant pas certain que saint Ailbe, faint Moctée, faint Kieran & quelques-autres y atent presché l'Evangile avant lui, comme ont prétendu quelques Histo-

rions Irlandois.

Tout les Auteurs me recommissere pas faint l'atrice pour S. PAYRICE. estre le Fondamund'un Ondre particulier, quoiqu'il le soit de plusseurs Monasteres ; mais ec qui a fait peut - estre que quelques-uns lui one donné cerre qualicé, c'est à cause de ce manuscric rapporté par Usterius, où il est qualissé Chef de cet Ordre três-Saint, dont nous avons parlé. M. Alleman prétend qu'il oft l'inftituteur d'un Ordre particulier, dont la principale Abbaic estoit à Sabal. M. Bultoau semble estre aussi de cer avis, lorsqu'il dit, qu'outre Sabal, il fonda plufleurs aurres Monafteres & y albabit une faince Observance: que les Movices faisoient leurs Votan à l'âge de vingt-ans : qu'il introduise panni cuix la tenture Romaine en forme de cercle: qu'il portoit un scapulaire blanc; & qu'à son imitaation les autres Religioux Irlandois se revestoient de robe de laine de couleur maturelle st fans teintime, & qu'enfin il mourys dans fon Monastere de Sabal vers l'an 460.

6. Cotous. L'Ordre de saint Colomb, que Bede appelle aussi Colomi han , estoit un des plus étendus ; car il avoit plus de cent Abbaïes ou Monasteres qui en dépendoient dans toures les Isles Britanniques. La principale Mailon ou Chef de l'Ordre, estoir, selon quelques-uns, à Dairmag, selon d'autres à Derry sujourd'hui Londondery; & lelon la plus commune opinion dans l'Isse de Hu, Hi, ou de Jona, qui depuis a esté appellée du nom de ce saint Ycolmkil, & est struée au Nord de l'Irlande & peu distance d'Ecosse. Co Saint aiant offé proscher la Foi aux Pictes, en convergit un grand nombre & bastic des Eglises : il fut en si grande veneration comme Apostre de ce Pais; que du terns de Bede, c'esbà-dire vers l'an 931, par une dif-

> cipline toute extraordinaire, to des Pictes estoient sous la jurisd stre qui estoir Abbé du Monas faint Colomb Apostre de la Na fire & Religioux, Samost arri

SECONDE PARTLE, CHAP. IX. tine Régle en vers Hybernois qu'il avoit dicte, & qui fut en Anente usage non seulement dans l'Iste de Hi; ma dans les autres s'income. Monasteres d'Ecosse qu'il fonda, ou qui furnt bastis par ses Disciples. Saint Colomb portoit une Tunique blanche & une consure faire en demi-cercle. Cet Ordre elbit compris dans celui qu'on appelloit Saintier, dom nous avers parlé ci-dellus; mais le nombre des Moines de saint Colord devoit exceder celui du second Ordre en general; punqu'i est marqué dans ce manufcrit que le nombre des Moines de ce second Ordre n'estoù que decrois cons, presque rous Patres. Il y avoit plus de cent Montalteres de celui de laint Otomb, & nous verrons dans li fince plus de trois mille Moins fous la conduité de faire Congali. C'est une difficulté qui Ulerius, Colgan & les autres Historiens d'Irlande n'ont point poin en one parlé : L'on pourroit dire que ce samufait à a seulement emendu parler par ce nonibre de tois cens, que des Abbés ou Superieurs des Monafteres au composeient ce second Ordhe qu'il appelle Santtier.

Après l'Ordre particulier de S. Colomb, uit celui de S. Albée S. Alm's ou Ailbe, au moins selon le rang que la donnent Usserius & ou Ailes. M. Aileman lorsqu'ils our parlé de ces Ordres, equoique faint Albee foic comprisidansile premier rang de Saints d'Irlande, c'ell-a-dice dans le premier Ordre appell Junthiffmus; auflibien que sant Declar, saint Moctée & saint Kieran dont nous parlerons oi après. Quoign'il en sit, l'Ordre de saint Allton, quolque des plus ànciens; esconde moins étender. Sa :. principale Abhaisectoit celle d'Entely das le Conné de Triperani en Momonie, de verrora bhate a de depuis erigée en Evelché qui est uni à l'apochevelché de Callhel. Usiernis fait mention d'une Regle en vers Iplandois ju'il composa pour ses

Di ciples.

. S. Deolan folian Galgan avolvasiff sould un Ordine particulier S. Deceate dont la principale Abbaile estoit à Ardribre fan les eostes de Momonie, & ilebbir peweltenchi.

L'Ordre de faint Congail entoit plut confiderable. Ce Saint S. Conmenoit une vie h austere avec ses Disciples, qu'il y en euc sept qui mounirent dessains le de froid. On this conseilla de moderer cette millerité; il suivit et avis permettant à ses Disciples de vivre comme le commen des Religieux'; mais patir lui il ne aliminata rieni de la peniente. Il bastit le celebres

: 3

Hisbire des Ordres Religieux.

Monastere de Bachor dans le Comté de Doune, & on die qu'it PIRLANDE eut soussa conduce jusqu'à rrois mille Religieux. Il mourur dans cette Abbail'an 601. Il composa aussi une Regle pour

ses Disciples, quie trouve en vers Hybernois.

S.CARTAGE

Saint Mochule qui a esté appellé Cartage, excella en sainteré & bastit | Monastere de Rathen dans la Medie Occidentale ou Welmeath, où il eur plus de huit cens Religieux qui vivoien fort austerement. Il fonda aussi l'Eglise de Lismor en Moronie, dont il fut le premier Evesque. Sa Regle le trouve engre écrite en très ancien langage Hybernois. Une des praques de ses Religieux estoit que ceux qui avoient esté envoiéhors le Monastere, alloient à leur retour se mettre à genoui devant l'Abbé, & lui marquoient qu'ils

avoient tâché d'exeuter ses Ordres.

S. Luan ou MOLUA.

Saint Luan, ou comme quelques autres l'appellent, saint Molua, avoit esté lisciple de saint Congall. Il estoit si exact à observer les devoit de l'obéissance, qu'elle fur souvent honorée de plusieurs mracles pour relever le merite de ce saint Religieux; car pour executer plus promtement les ordres de faint Congall, il mana un fer ardent sans se bruler, & s'estane prosterné le long de la Mer parce qu'on l'avoit repris d'une faute, l'eau montait dans le tems du reflux, n'inonda point la place ou il estoit. I fonda un grand nombre de Monasteres, & mesme jusqu'à cer, seton le rémoignage des Irlandois rapporté par saint Bernad. Le principai fut celui de Cluainfert lach. cap. 6. dans la Lagenie, ou elon d'autres Clonfert dans le Comité de

Galway en Connaciqui est aujourd'hui un Evelché. Chi dit que l'Abbé Dagan allat à Rome, presenta à saint Gregoire la Regle qu'il avoit donnée à ses Disciples, & que ce faint Pape l'aïant lûë, dit en prefence de tout le monde, que le saint Abbé qui l'avoit compsée, avoit environné sa Communauté d'une haie qui s'élevoitjusqu'au Ciel. Il ne laissoir point entrer de femmes dans louMonastere; & se se voiant près de mourir, il exhorta ses Discipes à la perseverance dans le service de Dieu, leur recommanlant entr'autres choses la stabilité & le silence; & après aroir reçu la sainte Communion des mains de saint Cronan qui l'estoit venu voir, il mourur proche de la cellule de sinc Stellan son Disciple l'an 612.

S. MOCTEL. L'Ordre de saint Mocée n'estoit pas des moins considerables au rapport de Colgan, Ce Saint fonda plusieurs Abbaïes.

SECONDE PARTIE, CHAP. XX.

dont la principale estoit celle de Fernes où il residoit, & dont Anciens il fut ensuite Evesque, lorsque Fernes sut erigée en Evesché. D'IRLANDE.

S. Finian, ou Finnen nâquit dans la Lagenie & fut baptisépar s. Finian. S. Alban estant en âge d'étudier, il se retira auprès de saint Forchene Abbé de Roscur qui lui apprit les devoirs de l'estat Religieux. A l'âge de trente ans il passa en France & alla à Tours pour v continuer ses études. Estant de retour en Irlande, il enseigna les Lettres saintes dans une des Maisons dont il fut le Fondareur, & ensuite dans l'Abbaïe de Clonard qui est reconnue pour avoir esté le Chef de cet Ordre. Il eur plusieurs Disciples qui furent depuis illustres par leurs vertus & par leurs emplois. Sa nourriture ordinaire n'estoit que du pain, des legumes, & de l'eau. Aux jours de Festes il mangeoit un peu de poisson & benvoit du petit lait ou de la biere. La terre lui servoit de lit & une pierre de chevet. Enfin une maladie contagieuse qui affligea le Païs l'an 548. l'emporta avec plusieurs autres, & le fit passer dans la gloire des Bienheureux.

Saint Kiaran ou Keran avoit eu pour Maistre dans l'étude S. KIARAN. des Lettres saint Finian. Usserius dit que son Ordre reçut l'approbation des Papes. Les deux principales Maisons de cet Ordre estoient Seir-Keiran en Estmeath ou Medie Orientale. & Cluan-Micnois, Clunes ou Kiloom en Westmeath ou Medie Occidentale, qui a esté erigé en Evesché, & est presentement uni à celui de Medie. Colgan dit que cette Abbaïe fut comblée de bienfaits par les Princes d'Irlande, & qu'elle eut quansité d'autres Eglises ou Prieurés sous sa dépendance : ce Saint mourut l'an 549, estant âgé seulement de trente trois ans. Il est different d'un autre saint Keiran Evesque de Sagir, qui mourut vers l'an 520.

Enfin l'Ordre de saint Brendan avoit pour sa principale S. BREN-Maison l'Abbaïe de Port-Pur dans la ville de Clonfert au Comté de Galway en Connacie qui depuis a esté erigée en Cathedrale. On dit qu'un Ange lui dicta la Regle qu'il prescrivit à ses Disciples & qu'il en eut deux ou trois mille sous sa conduite. Il mourut fort âgé, selon quelques-uns vers l'an 577. d'autres mettent sa mort dix ans après.

Les Historiens Irlandois mettent encore l'Ordre de saint Colomban & celui de sainte Birgitte; mais comme le premier regarde l'Ordre de saint Benoist dans lequel il a esté incorporé,

S. Bened. Tom. 1.

Histoire Des Ordres Religieux. Ordre pe nous nous reservons à en parler dans la quatrième Partie de

cette Histoire, outre qu'il n'a point sondé de Maisons en Ir-Vunez lande : nous parlerons dans le Chapitre suivant de celui de seinte Birgitte.

· Voien Userius, de antiquit, Eccles. Britanicar. Colgan, Vit. SS. Hibernia. Bulteau, Hift. de l'Ordre de saint Benoift. Alleman, Hift. Monastique d'Irlande, & Joan, Mabil. Annal. Ord.

## CHAPITRE XXI.

Des Religienses de l'Ordre de sainte Birgitte Vierge, avec la vie de cette Sainte Fondatrice.

Penot Hift. trip. Canonic. Reg. lib. 3. EAP. 49.

FE mets aux rang des Chanoinelles Regulieres les Religieuses J de l'Ordre de sainte Birgitte que les Chanoines Reguliers reclament comme leur devant appartenir, d'autant plus que les Auteurs de l'Histoire Monastique d'Angleterre ont confondu ensemble les Monasteres de ces deux Ordres; ce qui fait qu'on ne peut scavoir veritablement quels estoient ceux qui appartenoient à celui de sainte Birgitte, lorsque le changement de Religion s'est fait dans les trois Roiaumes de la Grande Bretagne. M. Alleman dans son Histoire Monastique d'Irlande avoue qu'il a esté très puissant dans cette Isle; mais que quelque recherche qu'il ait faite, il n'a psi en découvrir que deux; sçavoir un à Kildar qui estoit l'Abbaïe Chef de cet Ordre, l'autre à Armag en Ultonie, qui estoit une autre Abbaïe qu'on nommoit le Temple de sainte Birgitte. Il dit aussi que lors que la Reine Marie fut élevée sur le Trône d'Angleterre, & quelle voulur rétablir la Religion Catholique dans ses Roiaumes & restituer aux Religieux les Monasteres qui leur avoient esté enlevés, un de sespremiers soins fur de faire rebastir en 1556, celui des filles de Sion proche de Brainford de l'Ordre de fainte Birgine l'une des premieres Communautés qu'Henri VIII. avoit supprimées. Mais ces Religieuses estoient de l'Ordre fondé par sainte Birgitte Princesse de Suede, & non pas par notre sainte Birgitte Vierge d'Irlande.

Cette Sainte qui a esté un des plus grands ornemens de ce

Id'Irlande.

29.

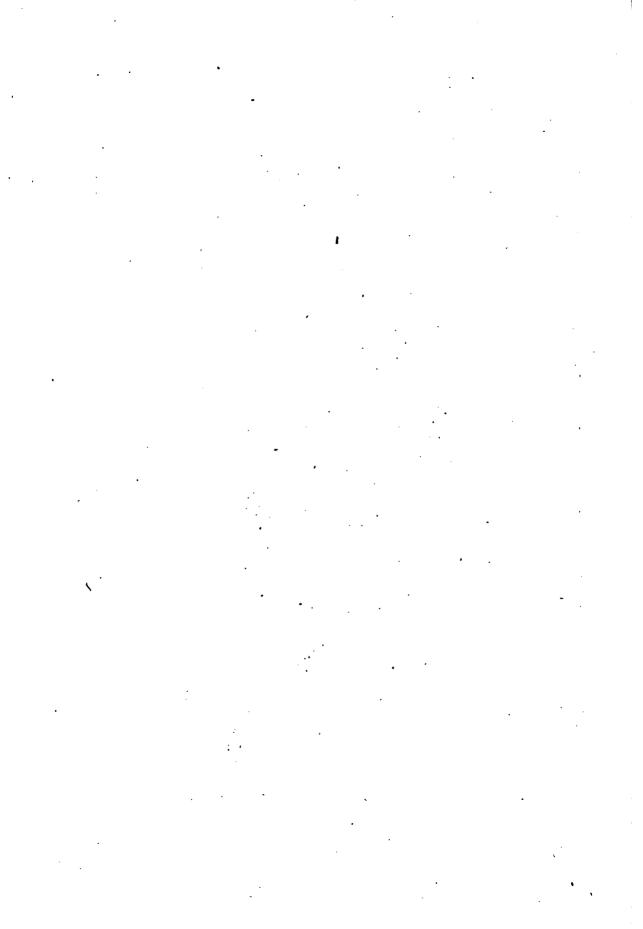

. SECOND'E PARTIE, CHAP. XXI.

Rosaume, & qui par la multitude de ses miracles sut surnom-SAINTE mée Thaumaturge, naquit vers le milieu du cinquième siècle BIRESTES dans le Village de Fochart au Diocese d'Armag, siege de la VIERGE. Primatie d'Irlande dans les siècles posterieurs. Elle sust le fruit d'un adultere que son Pese Dubrach commit avec une esclave qu'il sur contraine de chasser de sa maison pour complaire à sa leghime Epouse, avant qu'elle eust mis au monde notre Sainre, qui sut consiée à une semme Chrétienne qui eut soin de l'élever peu à peu dans la crainte de Dieu & l'amour

de la virginité.

Son pere qui estoit: un des principaux Seigneurs du Païs, voiant qu'elle avançoit en âge, la fit venir chez lui, & la micaul nombre de ses autres enfans qu'il avoit eus de sa femme. Elle ne se servit de cet avantage que pour s'affermir dans la resolution qu'elle avoit prise de consacrer sa virginice à Dieu. Un jeune hommie estant venu ensuite la demander en mariage, elle pria nostre Seigneur de la rendre si difforme, on on ne songeast plus à elle. Sa priere fur exaucée, & un mal qui lui vint à l'œil & qui l'obsourcit entierement, la délivra des poursuites du jeune homme qui la recherchoix en mariage; ce qui obligen son pere de lui permettre qu'elle se sist Religieuse. Trois aucres filles du Païs le joignirent à elle dans le dessein de se donner aussi à Dieu par les mesmes voies, & aïant ditadieu à leurs Parens, elles allerent trouver l'Evesque saint Mel Disciple de faint Patrice dans la Province de Mear ou Medie, qui leur donna le voile avec un habit particulier, & reçut la Profession qu'elles firent d'une virginité petperuelle.

Birgitte aïant fait une Communauté Religieuse de ses Compagnes, ne sur pas long-tems sans la voir accroîstre par un grand nombre d'autres Saintes filles qui demanderent à vivre sous sa conduite. C'est ce qui l'obligea de sonder plusieurs Monasteres en disserentes Provinces de l'Irlande. Le plus considerable & celui où elle residoit ordinairement, estoit à Kildar eloigné de Dublin de sept ou huit lieuës, dans la Province de Lagenie aujourd'hui Leinster. La reputation de sa sainteté & de ses miracles, rendirent ce lieu si celebre & si frequenté, que le grand nombre des Edisses qu'on bâtit de son vivant mesme, autour du Monastere, y forma une Ville qui devint assez considerable dans la suite pour y faire transferer le

siege Metropolitain de la Province.

T ij

148. Histoire des Ordres Religieux,

Oadre de Sainte Birgitte Vierge

L'Inspection qu'elle sur obligée d'avoir sur toutes les Maisons Religieuses qui la regardoient comme leur Institutrice &
leur mere, lui sit faire de frequens voiages qui occuperent une
grande partie de sa vie, & qui surent toujours d'une si grande
utilité, qu'on peut dire qu'elle ne cessa point jusqu'à la sin de ses
jours de sonder toujours quelque nouveau Monastere par la
pieté des personnes de qualité qui sui donnoient des sonds; de
forte que l'Irlande se vir peuplée en peu de tems de Religiouses
desainte Birgitte. Elle avoit un grand détachement de toutes les
creatures, & beaucoup de charité pour les pauvres. Ces deux
vertus semblent avoir esté éminentes en elle & comme son
caractere. Elle mourut sur la sin du cinquiéme siècle ou au
commencement du sixième, les Historiens estant partagés
sur l'année de son deceds, quelques-uns mesme le mettant
dans le septième.

Son corps sus enterré à Kildar, où les Religieuses pour honorer plus particulierement sa memoire, inventerent un seu
sacré & perpetuel, appellé le seu de sainte Birgitte, qui sit
donner au Monastere le nom de la Maison du seu. Elles l'y
entretinrent par la tolerance des Evesques jusqu'en 1220. qu'Henry Loundres Archevesque de Dublin, le sit éteindre pour
ôter tout lieu à la superstition. Son corps sut transferé de ce
Monastere dans la ville de Doun au Païs d'Ultonie, où on
avoit perdu le souvenir de cette Sainte lorsqu'on retrouva ce
precieux Corps en 1185. avec celui de saint Patrice & de sainte

Colomb.

L'on prétend que l'habillement des Religieuses de cet Ordre: consistoit en une robe blanche & un manteau noir, & qu'elles avoient un voile noir pour couvrir leur teste. En effet tous les Historiens disent que sainte Birgitte reçut le voile des mains de saint Nel, & qu'il lui donna un habit blanc.

Voien Colgan, Vit. S.S. Hibernia I. Febru. Baillet, & Giry,. Vies des S.S. Bulteau, Hift. de l'Ordre de saint Beneift, Tom. I.

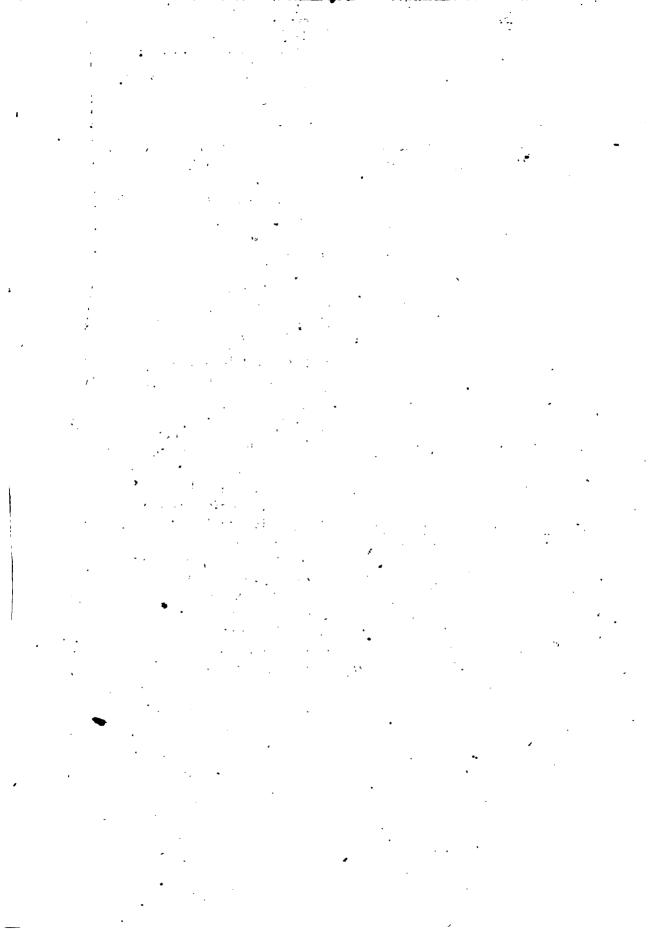

T.H. P. 149

Chanoine Régulier de S. Victor,

CHANOR-NES REGU-LIER; DE S./ VICTOR-

## CHAPITRE XXII.

## Des Chanoines Reguliers de saine Victor.

A celebre Abbaïe de faim Victor à Pariseltoit autrefois. Chef d'une Congregation très florislame, qui n'eltoit passeulement renfermée dans la France; mais qui s'estendoit dans les Païs les plus éloignez. Cette Abbaïe sur bastie par la magnificence de Loüis, surnommé le Gros, Roi de France; environ l'an 1113, proché des murs de Paris, dans un lieu appellé Cella Vetas, où demeuroit une Rochuse nominée Basilia. Elle sur dediée en l'honneur de saine Viller, qui soussir le martyre à Marseille, sous l'Empire de Marseille; ce qui a donné le nom à cette fameuse Congregation qui continunça la mestre année par la retraite; de Guillaume de Champeaux dit de

où il enfeignoip de fes principatse l & d'une grande u fous les Regles dont ils prirent

Champeaux d'y témoigne Pierre acesse qui a esté e soujours donné re Maison. L'on Fhomus de faine fur sué encre les roir Penjerneier, anchidiacre de Ce. Bianheureux rommé de saino ur Namerus, le

prefende eradiindicient recomn augmenta biom pluneurs Eglifes

T iij

150 Histoire Des Ordrus Ruligieux,

CHANOI- Collegiales & plusieurs Communautés Religieuses desirerent NES RECO- CONTROL NES RECO- CONTROL CONTROL

Les premieres Maisons qui s'y joignirent, furent les Abbaïes de saint Vincent & de la Viskoire de Senlis, qui surent suivies par plusieurs autres, non seulement en France, mais aussi hors du Roiausie; et après que les Chanoines Seculiers qui estolem à sainte Genevieve en surent esté chasses pour les raisons que nous dirons en parlant de la Congregation de France, Suger qui estoimpour livis Regent du Roiaume, mit en leur

place des Chanoines declara Mictor.

Les Statuts & Comfitmions quion observoir pour lors dans gette Congregation, & ildm les Originaux sont en cette Abbaie de saint Victor, one pour tiere, liber Ordinis. On y remarque, qu'ils ne mangéoient point autrefois de viande dans le Refectoire un 'ilimparailloieur de leurs mains ; qu'ils gardoient un silence se estroit, qu'ils de parloient que par signes: que leur constume eston done point accorder à leurs Abbés ni la Crosse, ni la Micre; & qu'il ne leur estoir pas permis de frequencer les Cours des Princes. Mais Hobert septiéme Abbe de sainte Geneviere du Mont à Paris obtint du Pape Gregoire Lix la pelmission de porter la Miere & la Crosse avec les autres ornemens Pontificaux. D'autres l'imiterent dans la suite & crurent estre autant d'Evelques indépendans les uns d's autres, ce que reconnoillant l'Abbé & les Religieux de saint Yidar, &voiant qu'il n'y avoit plus de progrés à faire avec eux, lile les abandonne com entierement : aliss la Congregation se démembra. La guerre des Anglois & la bataille de Poiciers, où le Roi Jean fut fait prisonnier y contribuerent beaucoup; car les troubles du Rosaume empêchant la tenuë des Chapitres Provinciant ordonnés par Benoist XII. le relaschement s'inmoduifit dans toutes les Maisons, à l'exception de celle de faint Victor qui de innaintint toujours dans l'observance exacte de les Regles & du ses Constitutions,

Et l'an 1914. comme il se trouva quelques Religieux qui desiroient vivre dans la vraïe Observance des Chanoines Reguliers de szint Augustin dans certains Monasteres du Roïaume de France, l'Abbé Jean Bordier & le Convent de saint Victor à Paris les sommement de se joindre à eux; ce qui sut fait en presence de l'Evesque de Paris, & de son consentement le qua-



Chanoine Régulier de S. Victor, en habit de Chœur l'ête.

. • • . • .. . . . , . . • .

Chanoine Régulier de S. Victor

2. 000-5

|   |   |   |   | , |  |
|---|---|---|---|---|--|
|   |   |   |   | • |  |
|   |   |   | • |   |  |
|   |   |   |   |   |  |
|   | - |   | • |   |  |
|   | - |   |   |   |  |
|   |   |   |   |   |  |
|   |   |   | • |   |  |
|   |   |   |   |   |  |
|   |   | • |   |   |  |
|   |   |   |   |   |  |
|   |   |   |   | • |  |
|   |   |   |   |   |  |
|   |   |   |   |   |  |
|   |   |   |   |   |  |
|   |   |   |   |   |  |
|   |   |   |   |   |  |
|   | · |   |   |   |  |
|   |   |   |   |   |  |
| • | • |   |   |   |  |

. . . . . •

Chanoine Regulier de S. Victor

32.

Histoire des Ordres Religieux,

CHANOI-

demission que sit ce General de sa Charge, & ilsut resolu LIERS DE S. que la Maison de saint Victor renonceroit à tous les droits Victor, qu'elle nouvoir avoir & named de saint sur les droits qu'elle pouvoit avoir, & pretendre sur les autres, & les abandonneroit entierement.

> Avant que de parler de quelques-uns des Abbés de cette Illustre Abbaïe, Il faut dire un mot de Guillaume de Champeaux, qui a esté le premier Instituteur de l'Observance Roguliere dans cette Mailon, quoi qu'il n'ait pas eu le titre d'Abbé; car il y resta propoeu de tems, aïant rempli l'année suivante de sa Fondation, le Siege Episcopal de Châlons sur . Marne.

> Il estoit natif du Bourg de Champeaux en Brie au Diocese de Paris, à trois lieuës de Melun. Ce Bourg est recommandable par une infigne Collegiale, dont il y a une Prebende annexée à l'Abbaie de saint Victor. Il prit le nom du lieu de sa naissance, & son grand merite y sit ajouter celui de Vene-

rable.

Nous apprenons du fameux Pierre Abaylard, qui avoir esté fon Disciple, qu'il fit ses études sous Anselme Doien de l'Eglise de Laon qui estoit pour lors en grande veneration, & il sit un si grand progrès sous un si habile maistre; qu'aïant esté fait Archidiacre de l'Eglise de Paris, il y enseigna la Dialectique avec applaudissement passant pour le premier homme de son tems en cette science, suivant le temoignage du mesme

Abaylard,

La grande familiarité qu'il avoit avec S. Bernard & qui en faisoit une si grande estime qu'il voulut estre beni de sa main Abbé de Clairyaux pendant la vacance du siege de Langres, montre affés que ce n'estoit pas l'ambition qui l'avoit porté à se retirer du monde, comme Abaylard semble nous le vouloir persuader lorsqu'il dit, qu'il ne prit l'habit de Chanoine Regulier que pour monter plus aisément à la Prelature, aïant estéfair Evelque de Châlons sur Marne en 1112. ou 1113. Mais c'est une calomnie d'Abaylard qui s'estoit declaré pour lors ennemi de se grand homme. Guillaume, à la sollicitation d'Hildebert Evesque du Mans, continua ses leçons de Dialectique après sa retraite. Non seulement ce Prelat lui donna. de grandes louanges; mais Yves de Chartres en parle avec éloge aussi-bien que saint Bernard, Othon de Frise & plusieurs autres. Il fonda l'Abbaje de Trois-Fontaine de l'Ordre de Cisteaux



Ancien Habillement des Chanoines Réguliere de la Congrégation de S'Victor, avec le surplis sur le Rochet.

**33**.

P.Offa. 1

• . ٠٠, • \ • • • -



Ancien babillement des Chanoines Réguliers de La Congrégation de S. Victor, avec l'Aumuce sur la teste.

|        | 1 |
|--------|---|
|        |   |
|        | • |
| •      |   |
|        |   |
|        | • |
| •      | • |
|        |   |
| •      |   |
|        | • |
|        |   |
|        |   |
|        |   |
|        | • |
| •      | • |
|        |   |
|        |   |
| •      | _ |
|        | • |
| ,      |   |
| · ·    |   |
| ^      | • |
| ·<br>· | , |
|        |   |
|        |   |
|        | · |
|        |   |
|        |   |
|        |   |
|        |   |
|        |   |
|        |   |
|        |   |
|        |   |
|        |   |
|        |   |
| •      |   |
|        |   |
|        |   |
|        | • |
| • •    |   |
|        |   |
| •      |   |
|        | • |
|        | • |
|        | , |
|        |   |
| ,      |   |
|        | • |
|        |   |
|        |   |
| •      | - |
|        | • |
|        |   |
|        | • |
|        |   |
| •      |   |
| •      |   |
| ·      |   |
|        |   |

fleaux l'an trij de deix ans après il dilittà l'Épiteopar pour Chânor, endre l'habit de l'ét Ordfé. Il molitur au commencement frants s. l'an 1121. Et furenterré dans l'Abbaie de Clairvaux.

Gilduin l'un de ses Disciples lui succeda dans le gouvernement de l'Abbaie de saint Victor's ch surpremier Abbé. Il se muit recommandable par sa vertur et par la sainteré de sa , qui sui ont autant acquis de louzinges qu'Amoine Caractolo dernier Abbé Regulièr a menté de blâme par son sostaire à l'Épise. Celui-ci estoit fils de Jean Prince de

lovembre 1551. l'an 1565, il abandonna aussi son Evesché pour rendre une semme après avoir embrassé le Calvinismes & par n juste jugement de Dieu, la mort le surprit dans ce misera-le estat à Chasteau-neus au Diocese d'Orleans.

HISTOIRE, DES PARCES RELISIEUX,

CHANOI-

Pierre Lizer Premier Prelident au Parlement de Paris ajout MES REGIL. Olé choquer le Cardinal de Horraine, en ne vouisire pas lou-Vieros. frir que son Awogariui domnait la qualité de Brince, fur privé de la Charge par le credit deice Cardinal qui avoit beaucoup de possinit für l'esprir du Roi; & Lizer aunt elle contraint enwith a shall recontred ton intercettion both optenir dreffere Benefice pour la subultance, il lui fit donner l'Abbaie de saint Victor, dont son frere n'avoir pas engore abrenu les Bulles; de sorte qu'il sur le premier Abbé Commendataire & en prit pollession le huir Aouth 1550, ce qui la continue jusqu'à preemone, Hobein du Roi par adreife la r<del>dust</del>

\_ Elle's toujours joui de grands privileges: Le Cardinal Jacques de Galla de Bichieris Legas en France en 1208 declara que les Egoliers & Suppostr de l'Université de Paris ne pourroient estre absous des cas reserves que par l'Abbé de saint Victor on be Chancelier de l'Université Il yangir pour lors, comme il y a cu depuis ne cement des Religieux de cerre maison commis alternativement pour Penitenciers de l'Université de Paris.

Quire les performes illustres dont nous avons déja parté qui ont este Beligieux de sesse Constagation, il y a encore eu Yyes springmye de laine Victor Cardinal & Livrat en France. que lon grand menite élega à perre dignités Pierre Commoltor, ani avoit esté auparagant. Doien de l'Eplife de Troyes & a compile l'Histoire Errichaftique, Jean de Montholon frece du Sagrae de Scente de Branca de cenosos Jean Pastonsesus President en la Chambre des Compses, le Profident le Maistre, %; up tiès-grand nombre de perfonnes diffinguées qui y unt pris l'habit de Chapoiner Reguliers parmi desquelles on gone the lest Cardinaux, donx Archenclques, hx Evalques, & cinquante quatre Abbés en plusieurs endroiss. Nous ne devons ipps Applifier to Pride Backerid anti- est more depuis Appliques années, acqui s'altapadut racommundable par les belles. Poches. Co qui rend encore cense Abbatic residence auprès des Etrangers wit la fameule Bipliokhague, qui conflite principalement dans in nombre linfini de matrustrits area sares & qui elt outers Trais faisda fembine à pous les Benyaus.

De tous les Monaltementhiographicales seus Congregation. il y en g-prosentament phiseurs qui sont unis à celle de France ou de sainte Genevieve des surses sont demourés sous les

de la Congrégation des Chanoines Réguliers de St Victor.

>

Chanoinesse Reguliere, de l'Ancienne Congregation de s'Victor.

AND SHE PAGE

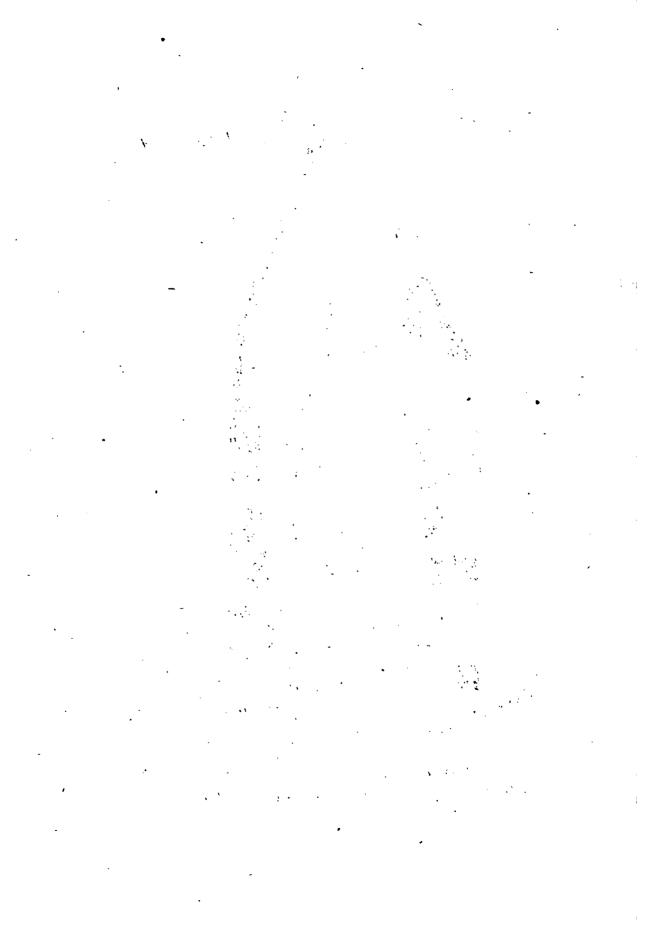

Ordinalisation de L'Abbaile de Victoire près Schlis Si quel l'Engre de suit du le la pres avoir auffren Anglerense Schlis Si quel l'Engre de suit suite de la pres avoir auffren Anglerense Schlis Si quel l'Engre de suit suite de la president de la preside

Cance dans les Chambres Mantes des Parleinents de ces deux Roïsumes de la Tanta de la Alancia de la Company de la

Augustine de Parie de Jean Mailburgus se sont rompes lors, qui ils ne la consultation de sur le sur la baile de parte vingu. Prévoltés à puisqu'elle avoir se le leurent en France quarante quatre Abbaïes, ce qui se consume par les Testament de Louis VIII. pere de saint Louis qui donna à quarante Abbaïes de cette Congregation, estant en son Rosaume, quatre mille livres à celle de la Victoire de Senlis. Il ordonna encore que l'originale de la Victoire de Senlis. Il ordonna encore que l'originale de la Victoire de Senlis. Il ordonna encore que l'originale de la Victoire de Senlis. Il ordonna encore que l'originale de la Victoire de Senlis. Il ordonna encore que l'originale de la la sainte Vierge qu'il voulut estre annexée à cette Congrégation visit promuné pour le reconsum de son l'estat mont l'Abbé de saint Victor conjointement avec les lives quel de Paris & de Chardred d'un l'acture a respecté.

Cès Chanoines sont habillés de serge blanche avec un roches pardessus leur soutane et un manteau neur comme les Eccle-siassagues quand ils sortens; au Choeur pendans l'esté ils portent un surplis pardessus leur roches avec une authent roires sur les épantes; et l'hyver une gravide chappe moire avec un grand cannil. Anciennement ils portoient la courone monadenale, comme on peur voir dans la sigure que mous avons fait graver d'un de ces anciens Chanoines qui avoient pour habie ordinaire une authé descendant jusqu'arrois doigts du bord de la robe, de sur Cherur ils portoient sur la teste une aumitée de drap noir doublée de peaux de mêsme couleur. Ils ne recoivent plus de freres Convers, & l'habillement de ces freres Convers estoit de couleur tannée. Leurs armés sont d'azur au rais poinmeté & seuronnée d'or, l'écu timbré d'une couronnée ducale, orné d'une mittre & d'une crosse.

Il y a encore en Flandres plusieurs Chanoinesses Regulieres qui estoient de la Congregation de saint Victor, scavoir Aubente
celles de Ter-Nonnen à Anvers, de Blisinderbech à Malines, de mas, balgecreuen-Briel à Gand, de saint-Tendon à Bruges, de Roefbra-life e dans
ge à Ipresy de Nieucloofter à Berg-saint-Wittele, de Victimuister, de Boarton le faite à Donay, Be de Belem proche Mons!

Chanoimes Premontre's.

Leur habillement confiste en une robe & scapulaire de serge blanche, le scapulaire serné d'une ceimurel de fil blanc de la largeur de ribis doigns : & an Chemicelles une un manreau noir.

Voicz Penot, Hiff. fripart. Caldwir. Regul. lib. 1. cap 57. le: Paige, Bibliotheq. Premonft. lib. 1. sett. 15. Tambur, de fut-Abb. Tomera: disposaramastical/Jacob de Virriaco, Hiff. Occident, lib. 2: neg. 24. Sammarh, Galls Christistem. 4. Du Breuild & Malingro. Antiquiste de l'aris liv. 21 du Moulinet, Habil. des Chan. Regul.

on of a launarila et dagung 100 eddood faktionet. -dagung geber 'Ca**ng kan banda in Kantil L**ore e.

read to the Toronto and the court and the

Des Chanoines Reguliers Premontrés

De Ut de sema après que la France ent produit deux Ordress celebres qui le four répandus par soite la terre, que la Province de Dauphiné eut donné à l'un le Desert de Charmeuse, se que celle de Bourgogne eut donné à l'autre celui de Cifteaux, dont ils ont pris leurs nome, austi-bien que celui que saint Estienné anois sondé Murar, qui que le que requi prit le nom de Grandmone il d'un lieu inhabité dans les monstagnes du Limousin il la Province de Champagne ent aussi le bonheur de recevoir stint Norbert dans un lieu appellé Premontré, se auparavant le Desert de Vosge dans la forest de Coucy

Plusieurs Auteurs ont cruique admont de Premontné venouties es que Engueran le premier de Lilustre Maison des Conceraiants esté pour combatre un Lion qui devorbit béaucoup de mondes dans cette forest, il se trouve inopinément dévant lui, aqu'il en eut une se grande fraieur, qu'il-s'étais, saine frant me Las de prés mentré s'mais qu'éstant révenu de se peur sit avoir tué ce Lion, & qu'en-memoire de cemandion it avoir fait bas-tir dans ce lieu-un Monastere qu'il avoir hommé Premontré.

Il y en a d'autres qui one prétendu qu'il a ptis ce nom à caufed'un pré qui avoir esté découverr de moneré par les Religieuxo Benedictins de saint Vincent de Laons, mais le Pule Paige qui rapporte ces apinions les maltes des substantes su contine en estes elles le sont; & dir que, la plus pertaine, est à cause que le lieu

Le Paige, Biblioth.Pr ment. lib, Lean. 2.



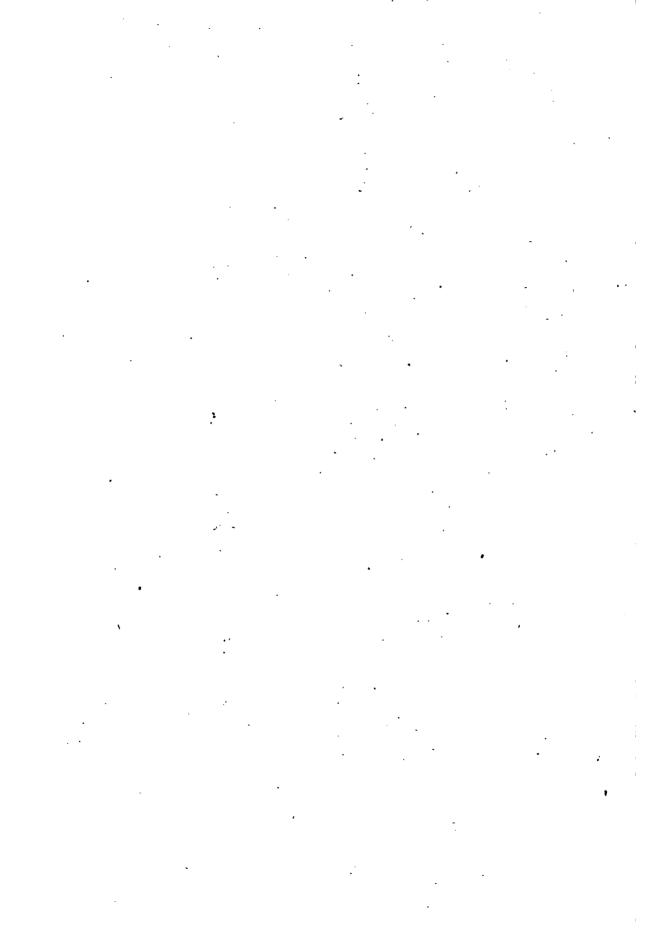

SECONDE PARTIÈ, CMAP. XXIII.

THE CHANGE PREqui est presement la fameuse Abbase qui porte ce nom, & CHANGE PREqui est le Chef de tout cet Ordre, sut montré à saint Norbert montres par la sainte Vierge, lorsqu'estant une nuit en Oraison il

vit aussi plusieurs personnes vêtues de blanc qui alloient en procession autour de celieu avec des croix & des lumieres, Gependant le P. Hugo dans la vie de saint Norbert qu'il a donnée en
1704 pretend que le nom de Premontré est sans mystère & l'essen du pur hazard, & traire cette vision de pieuse sable, ce
qui n'a pas plu à un de ses consreres, comme il paroit par les
Dissertations saites à ce sujet par le P. Gautier, & que le P.
Hugo avec ses responses aux Dissertations, du P. Gautier & à
l'Auteur des sables pieuses, a inserées dans son Journal Litteraire de l'an 1705, plus commi sous le nom de Journal de Soileure, imprimé néanmoins à Nancy.

Ce fut l'an 1119, sous le Pontificat de Calixte II. & sous le regne de Louis furnommé le Gros Roi de France, que commenga eer Ordre. Ce qui y donna lieu fut le relachement ou efvoient tombés la plûpart des Monasteres de Chanoines Reguliers. Celui de faint Martin de Laon estoit de ce nombre. Barthelemy Evelque de cette ville voulant y apporter remede & eouper cours aux défordresqui augmentoient de jour en jour, erut que le meilleur moïen eston de demander au Pape Calixtè II. faint Norbert (qui se trouvoir pour fors dans son Diocese,) pour reformer cerre Abbaïe. Le Pape y confentit ; mais on eut bien de la peine à faire resoudre ce Saine à prendre le gouvermement de cette Maison. Il se soumit néanmoins par obeissance à ce qu'on demandoir de lui; mais ce fur à condition que les Charloines recevroient les loix qu'il leur prescriroit.-Cette condition l'exempta bientost du gouvernement de cette Abbaies car il ne trouva point dans seurs esprits une disposition à recevoir la Reforme qu'il y vouloit introduire; ainsi il lesquinta:

l'apprehension de le perdre lui proposa de bastir un nouveaus Monastère dans quelque solitude voisine où il pourroit recevoir des Disciples & establir un nouvel Ordre conforme à la vie austère & penirente dont il donnoit l'exemple. Le Saint y consentit, & ils surent ensemble dans un lieu appellé Foigny où rien ne manquoit pour la commodité d'une maison Religieuses mais le Saint s'estanc mis en prieres, connut par revelu-

V iij

Montre's.

Histoire des Ordres Religieux,

tion que ce lieu n'estou pas pour lui, & qu'il estoit destiné pour MES PRE- les Religieux de Cisteaux qui y som encose à present.

Ils furent enluite dans un autre lieu appelle Thenailles ou Tenelle qui lai auroit esté aussi fort propre 5 mais s'estant mis encore en Oraison. Dieu lui sit connailere que ce n'estoit pas le lieu qu'il lui avoit preparé, (quoique dans la fune on y a basti un Monastere de cet Ordre): Einfin ils vinvent dans la forest de Coucy dans un endroit appellé Vois, out il y avoit un vali lon oui dans la faire apris le nom de Promoneré, & il v avoir - auffi une Chapelle dedice à fains Jean Baptiste que les Religieux de saine Vincent de Lusaravoient abandonnée.

Il n'eut pas phinost apperçu ce Delerz, qu'il s'écria c'est ici le lieu que le Seigneur a choisi. Il prin l'Evesque de trouver bon qu'il y passat la nuit en Oraison avec son compagnon. Ce fut durant cette mit que quelques Historiens prétendent qu'il eur la vision dont nous avons parlé ci-dessus. Ce Prelat lui acregreta la demande avec beaucoup de juie. Il s'en accommoda, avec l'Abbé & les Religieux de saint Vincent, & le donna en propre à S. Norbert avec trois vallées voilines pour la subhitance & de ceux qui se devoient joindre à lui, ce qui fut confirmé

par les Leures Paremes de Louis le Gros.

Pen de jours après, le 24. Janvier de l'an 1320, ce Prelat ofta à saine Norbere & à son Compagnon les habits de penitence qu'ils portoient, &les revêtit d'un habit blanc que la sainte Vierge avoir monere à ce saint Fondateur, selon ce que disent les mes. mes Historiens qui ajoucent que saint Augustin lui estant aussi apparu tenant une Regle escrite en leures d'or, il lui dir qu'il estoit le celebre Evesque d'Hippone, & que la volonté de Dieu Estoit qu'il suivit sa Regle, & qu'il y ajoutat des Constitutions pour le maintien de la discipline reguliere. Ainsi aïanteu quelque tems après jusqu'au nombre de treize Disciples, il leur donna la Regle de saint Augustin, les sit Chanoines Reguliers, & ils en firent profession le jour de Noel de l'année 1122.

Quatre ans après il encreprit le vollage de Rome pour obtenir la confirmation de son Ordre, ce que le Pape Honorius II. lui accorda l'an 1116. & dans la suite ses Successeurs Honorius III. & IV. Adrien II. & IV. & un grand nombre de Souverains Pontifes ont aussi accordé à cet Ordre beaucoup

de privileges.

Les Religeux estoient si pauvres dans le commencement, qu'ils

T. II . P. 150.



Chanoine Régulier Premontré, en habit ordinaire dans la maison.

38.

. • . . . 

SECONDE PARTIE CHAP XXIII n'avoient rien en propre, ils m'avoient qu'un seul afne qui lour Camor appartenoit, & qui leur servoit à porter le bois qu'ils alloient nos Partous les matins couper dans la forest, & qu'ils alloiest ensuire vendre à Laon pour avoir du pain, les Religieux attendant quelquesfois pour manger julqu'à None, que ce pain fust vemis mais Dieu pour recompenser leur charité & l'hospitaliné au'ils exerçoiene, tulaire plusieurs personnes de piete qui en veu de tems leur firent de signands dons, & fondernet mos de Monasteres, que trente ansaprès la sondation de cet Ordre ilse trouva déja au Chapiere General presque sem Abbét, non seulement des Monasteres de France, mais entence d'Allemagne.

L'on remarque que dans le cents de sa premiere servantaine les Religieux aïant demande gomme à l'envi des privileges à Innocent III, qui les aggordoit facilement, les Premonurés fus rent des leuls qui n'an rechercherent paint, destitant leidement que le Pape appropyar le Decres qu'ils avoient fait de indocine le servir de mirres ni de gands en faisant le service divin de bent due ja santie de le chigge gane jent ecent? ce due jent, aïant accorde, alleur donna d'autres privileges comme à des performes qui choient l'exemple de la vie Religieule & qui r'est toiens aftine l'estime de rouse l'Eglise. Il les honoroit & ches rissoiren partigulier aussi-bien que ceux de Cisbeaux. Il se rel commanda louvent par Leures à leurs prieres, & le foruit d'eux pour la conversion des Albigeois.

C'estoit aussi dans ce temp de serven qui dura une de sixa vinges ans, one see Religious regardoient comme un grand crime d'avoir seulement mangé des peutes, du fromage & del laitage; car leur Fondageur leur avoit entierement defendu l'ulage de la viande, à moins qu'ils ne sussent malades a & il appir aloggià cesso aufterist un issue perpunat. Maid sous le Pontificat d'Ignocent LY numiton l'an 1145, quelques Religieux s'éloignant de l'asprit de leur Fondateur et combant insenfiblement dans le relâchement, se dispenserent de certe: abstinence. Le Pape en giant esté averti en escrivit à l'Abbés Conon & aux augres Abbéxallemblés dans le Chapiere General; il les reprit severement du peu dessoin lou'ils avoient à faire oblerger la regulance and emorganic pour penisence aux Abbés qui estant en sancé avoient mangé de leviande & avoient permis aux Religieux d'en manger de ichnerau pain st à l'eaus 160 Histoire des Ordres Réligieux,

GRANOT- trois Vendredis de suite pour chaque transgression; & il ori-

pareille faute.

L'abstinence fut donc religieusement observée dans cot Ordre jusqu'en l'an 1245. Dès l'an 1210. il y avoit déja quelques Maisons qui s'estoient rélachées de cette sainte pratique; mais en 1288, le General Guillaume, à la priere des Abbés de l'Ordre, demanda & obtint du Pape Nicolas IV. la permission pour que les Religieux voïageurs pussent manger de la viande. Tous ces adoucissemens ne suffirent pas à la delicatesse humaine. On fir d'un privilege une loi commune; les sedentaires voulurent avoir part aux graces accordées aux voiageurs. Le General Simon de Peronne, à la sofficitation des Abbes, representa en 1460, au Pape Pio II, que le malheur des tems aïant produit dans le Cloistre l'usage de la viande sans esperance de pouvoir la suppriment il supplioie sa Sainteré de vouloir dispenser l'Ordre de l'observance d'un article dont le violement paroissoit sans remede: le Pape y consensie, & ajoûta à cette grace la clause par laquelle il obligeoir les Religieux de garder l'abstinence tous les Mercredis & Samedis de l'année pendant l'Avent, & dequis le Dimanche de la Septuagefime jusqu'à Pâques, qu'outre cela ils jeuneroient tous les Vendredis, & que si quelqu'un estoit convaince d'avoir rompu l'abstinence les jours defendus, il feroit condamné à jeuner trois Vendredis au pain & à l'eau pour chaque transgression. Cependant ils ne s'accommoderent pas de l'abstinence depuis la Septuagesime jusqu'au jour des Cendres, leGeneral Hubert prix Sixte IV. de la transferer au tems qui precede la Toussaines. Mais cette difcipline ne fut pas universellement suivie; ce qui obligea Alexandre IV. de remettre l'abstinence de la Septuagesime. Jules 11. en renouvella le Statut, & c'est à cette Bulle que se conforment les Religieux Premontrés de l'observance commune.

Non seulement les Papes ont accordé beaucoup de Privileges à cet Ordre; mais nos Rois de France l'ont aussi enrichi par plusieurs liberalités, aussi-bien que Bela Roi de Hongrie & plusieurs Comtes de Flandres. Louis XIII. par ses Lettres patentes du mois de Juillet 1617. ordonna à tous les Abbés de cet Ordre en France, d'envoier un ou plusieurs Religieux au Prieuré & College de Premontré à Paris pour y estre instruits & éleyés dans la pieté & aux saintes Lettres, & que tous ces Ab-

bés



Chanoine Régulier Prémontré, en habit de Chœur l'hyver.

39

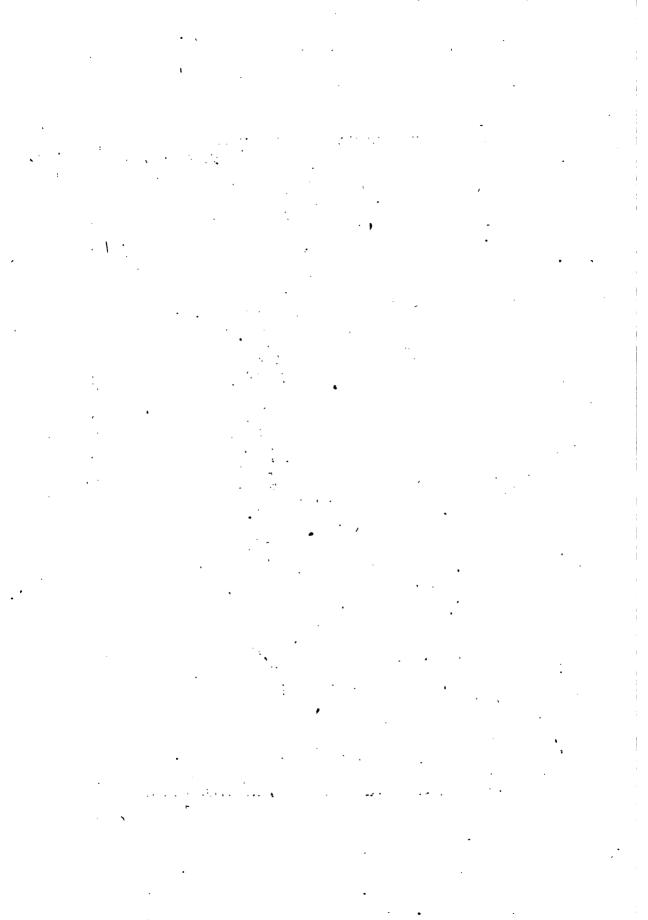

SECONDE PARTIE, CHAP. XXIII. bes feroient à ces Religieux une pension congrue, qu'il lais- Chanosfoit à limiter au Parlement de Paris, aussi bien que le nombre MONTER'S. des Estudians.

Outre un très grand nombre de Saints canonisés qui ont esté de cet Ordre, il y a eu beaucoup de personnes distinguées par leur naissance qui se sont contentées de l'humble condition de Freres Laïcs ou Convers, comme les bienheureux Guy Comte de Brienne, Godefroy Comte de Namur, Henry Comte d'Asneberg, Louis Comte d'Arnesteim, Berenger Baron de Schussenriet, & plusieurs autres dont les Historiens de cet Ordre font mention. Il a aussi donné à l'Eglise un grand nombre d'Archevesques & d'Evesques; & mesme les Evesques de Brandebourg, de Havelberg, & de Ratzebourg, estoient toûjours Religieux de cet Ordre, & estoient élus par les Chanoines de ces Eglises, qui estoient aussi Religieux du mesme Ordre & ne dépendoient point de leurs Evesques, reconnoissant pour Superieur le Prevost de l'Eglise de saince Marie de Magdebourg, qui avoit droit de leur faire des commandemens par sainte Obedience, de les excommunier, de les emprisonner, en un mot qui avoit sur eux toute jurisdictionspirituelle. Ce Prevost estoit aussi Superieur de treize Abbaïes, qui avec ces trois Evelchés, & cette Prevosté de sainte Marie de Magdebourg, formoient la Cyrcarie de Saxe. Ce Prevost se servoit d'ornemens pontificaux, & estoit exemt de la jurisdiction de l'Abbé General de Premontré.

Le P. Hugo dans la vie de saint Norbert, dit que ces Eves-Hugo. Fie ques de Brandebourg, de Havelberg & de Ratzebourg, es- des Nobere toient soumis au Prevost de sainte Marie de Magdebourg pour 412 41 ce qui regardoit la discipline Reguliere; mais il a pû estre mal informé, & nous aimons mieux croire Jean Buschius Chanoine Regulier de la Congregation de Windelem & Prevost de Sult en Saxe, qui aïant esté deputé par le Concile de Basse l'an 1437. pour faire la visite des Monasteres de l'une & de l'autre Saxe en Allemagne, & y reformer les abus qui s'y estoient glissés, fut invité par l'Archevesque de Magdebourg Gunther de Schwarzéborch & par son Successeur Frideric de Bicheling, de venir dans le Monastere de sainte Marie de Magdebourg, pour y obliger les Religieux qui avoient entierement abandonné les observances Regulieres, à embrasser la Reforme qu'il avoit introduite dans d'autres Monasteres. Il composa en-

Tome II.

CHANOI-

Histoire des Ordres Religieux,

suite une Histoire de toutes les Reformes qu'il avoit faites dans NES PREMONTRE'S. differens Monasteres; & parlant de celle qu'il tenta inutilement d'introduire dans la Prevosté de sainte Marie de Magdebourg, il dit que le Prevost de ce Monastere avoit toute iurisdiction sur les Monasteres de la Cyrcarie de Saxe, & sur les Superieurs de ces Monasteres, mais non pas sur les Evesques quoiqu'ils portassent l'habit de l'Ordre: Prapositus autem Magdeburgensis bujus Ordinis mandatum babet super omnes Canonicos prafatorum Monasteriorum & Super Pralatos corum, sed for. Monaft. non super Episcopos illos, quamvis habitum deferant Ordinis. Polib 1. cap. 38. test etiam dictos Canonicos excommunicare, & sub pana excommunicationis eis mandate, incarcerare & absolvere: nous apprenons du mesme Buschius que les Religieux de cette Cyrcarie

a)udLeibnit. script. Brunsvic. Tom. 2.pag. 836,

portoient des chappes bleuës, & qu'il fit prendre des chappes blanches à tous les Religieux du mesme Ordre dans les Monasteres qu'il reforma.

Le P. Hugo ajoûte que dans le tems qu'il escrivoit la vie de saint Norbert, M. Muller, qui estoit actuellement Prevost de fainte Marie de Magdebourg, croïoit pouvoir allier aveç le Schisme & l'erreur, les devoirs d'un Chanoine Premontré. Dans une response qu'il fit à ce Fere qui lui avoit escrit, il disoit que lui & ses confreres vivoient aux termes des Constitutions de l'Ordre de Premontré, il se plaignoit de ce que le P. Hugo ne les avoit pas traités de Religieux & de Reverends; & il lui marquoit qu'il portoit l'habit noir pour ne point faire crier contre lui, mais qu'il prendroit dans peu l'habit blanc dans lequel il pretendoit estre enseveli.

Thibaut Comte de Champagne & de Blois fut un des principaux bienfaicteurs de cet Ordre. Ce Seigneur voulant imiter la ferveur & le zele de Godefroy Comte de Cappenberg, & d'Otton son frere, qui avoient pris l'habit de cet Ordre, voulut aussi embrasser le mesme Institut & s'engager à des Vœux solemnels; mais saint Norbert lui declara que la volonté de Dieu estoit qu'il le servist dans le mariage. Il lui donna seulement un petit scapulaire blanc pour porter sous ses habits en lui prescrivant une Regle pour y vivre saintement & d'une maniere Religieuse au milieu du monde. Il sit ensuite la mesme grace à une infinité de personnes seculieres, c'est ce qui a composé le riers Ordre de Premontré; mais il y a long-tems que cet usage estaboli.

Le P. Papebroch parlant des Paroissiens de l'Eglise de sainte CHANOI-Marie d'Anvers, à qui les Religieux Premontrés de l'Abbaïe MONTRE's. de saint Michel de la mesme ville avoient accoûtumé de donner la Regle & l'habit de Tiefçaire, dit que l'on ne sçait plus ce que contenoit cette Regle: qu'il y a de l'apparence qu'ils portoient d'abord le scapulaire blanc; mais que dans la suite au lieu de scapulaire, ils porterent des medailles de plomb sur lesquelles estoit representée une Custode qui renfermoit le trèssaint Sacrement paroissant au travers d'une vitre: ce qui ne peut estre arrivé qu'après que le Pape Clement V. eust institué la Feste du saint Sacrement l'an 1311. la coustume n'estant pas pour lors de l'exposer à l'adoration du peuple avec une vitre

pardevant.

Il ne faut pas s'estonner si l'Ordre de Premontré a esté si puissant, puisque plusieurs personnes distinguées lui donnoient quantité de Seigneuries & faisoient bastir de superbes Monasteres tant de Religieux que de Religieuses, y en aïant mesme quelques-uns en Allemagne où les Abbés sont Princes Souverains. Il ostoit si fort multiplié, qu'il y avoit des Monasteres jusques dans la Syrie & la Palestine; & quoiqu'il ait eu jusqu'à mille Abbases d'hommes, trois cens Prevostés, plusieurs Prieurés, & cinq cens Abbaïes de filles, qui estoient divisés en trente Cyrcaries ou Provinces, ce nombre est si fort diminué; que de soixante & cinq Abbaïes qu'il avoit en Italie, il n'en reste pas une seule à present, & ce n'est que depuis l'an 1627, que les Religieux de la Cyrcarie de Flandres ont establi un College à Rome proche sainte Marie-Majeure. La pluspart de leurs Monasteres s'estant trouvés en Suede, Norvege, Dannemarc, Angleterre, Ecosse, Irlande, & autres païs qui ont embrassé l'heresie, ont esté ruinés & ont procuré la couronne du martyre à plusieurs Religieux de cet Ordre, qui a eu jusqu'à present cinquante-trois Abbés Generaux, dont il y a eu trois Cardinaux, sçavoir François Pisani Evesque de Padouë, Hippolyte d'Est, & Armand Jean Du Plessis de Richelieu. C'est à present le Reverendissime Pere Lucas qui occupe cette dignité de General & Chef de tout l'Ordre. Il est premier Pere de l'Ordre, le second estoit l'Abbé de saint Martin de Laon, le troisième celui de Floreff, & le quatriéme celui de Cuissy.

Avant que l'Abbaïe de saint Martin de Laon fust tombée en Commende & unie à l'Eyesché de cette ville, l'Abbé, comme Vie de S. Norberi 164 HISTOIRE DES ORDRES RELIGIEUX, second'Pere de l'Ordre, avoit droit de visiter l'Abbaïe de Premontré conjointement avec les Abbés de Floress & de Cuissy, & l'Abbé General de Premontré ne pouvoit faire la visite des autres Monasteres de l'Ordre s'il n'estoit accompagné de l'Abbé de saint Martin; mais presentement il prend en sa compagnie le Prieur de cette Abbaïe. Les Continuateurs de Bollandus ont voulu laisser à la posterité la memoire de la magnificence & de la grandeur de l'Abbaïe de saint Michel d'Anvers & de ses quatre silles, en donnant le plan & le prossil des ces illustres Abbaïes dans leur recuëil des vies des Saints au sixiéme Juin.

Les Religieux Premontrés sont vestus de blanc avec un scapulaire par-dessus leur Soutane. Lors qu'ils sortent ils mettent un manteau comme les Ecclesiastiques & un chapeau blanc; dans la maison ils ont un petit camail; au Chœur pendant l'esté, ils ont seulement un Surplis & une Aumuce blanche, & l'hiver un Rochet avec une Chappe & un grand Camail blanc. Ils ont pour armes d'Azur semé de France à deux. Crosses en sautoir, l'Ecu timbré d'une Couronne Ducale avec

une Mitre & une Crosse.

Voiez le Paige, Bibliotheque Pramonst. Aubert le Mire, Chronic. Pramonst. Maurice Dupré, Annal. Pramonst. Bollandus, Att. SS.6. Jun. Silvest. Maurol, mar. Ocean. di tut. gl. Relig. lib.2. Paul Morigia, Orig. des Relig. Herman, Histoire des Ord. Relig. Tom.2. Natal. Alexand. Hist. Eccles. Sacul. XI. & XII.cap.7. & le Pere Hugo, vie de saint Norbert.

## CHAPITRE XXIV.

Vie de faint Norbert Archevesque de Magdebourg,, & Fondateur de l'Ordre des Premontrés.

SAINT Norbert nâquit à Santen Bourg du Duché de Cleves & du Diocese de Cologne l'an 1082. son pere s'appelloir. Heribert, & sa mere Hadewige, qui joignoient à la Noblesse &, aux richesses une très-grande pieté. Ils l'éleverent avec grands soin, & cette éducation jointe à son esprit vis & tout de seu, le rendit agréable à tout le monde. Les premieres aunées de sa jeunesse s'estant écoulées & se voiant dans un âge assez.

en habit de Lnœur (E.CC).

Buffee . Fr

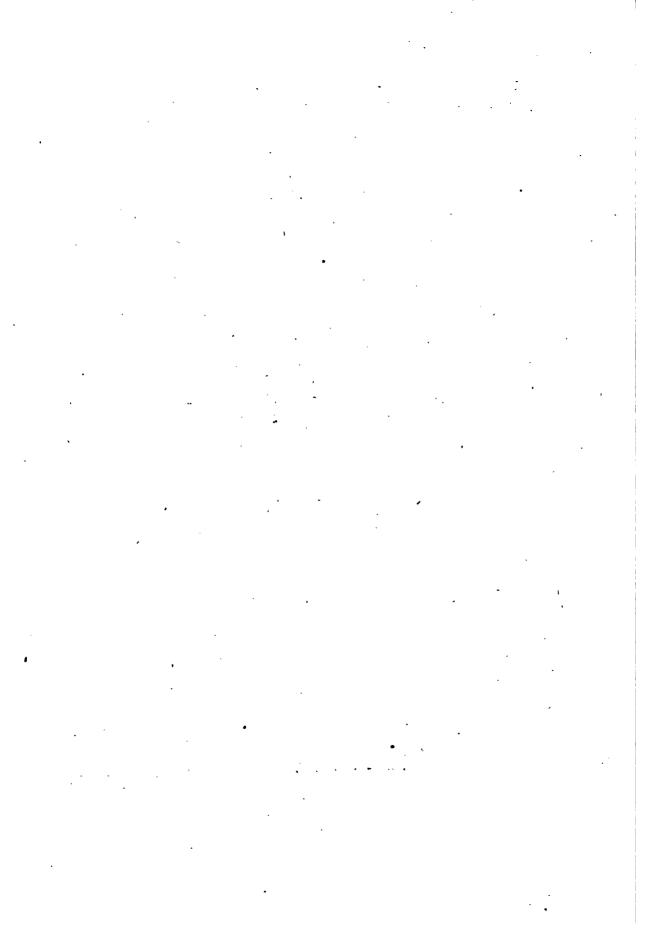

, Seconde Partie, Chap. XXIV. avance pour faire choix d'un establissement, il prit le parti Vie pa S. de l'Eglise ; & aïant accepté un Canonicat dans l'Eglise Imperiale de Santen, lieu de sa maissance, il fut fait Soup diaore.

Les grands biens qu'il possedoit & la fortune qui lui estoie favorable l'empescherent de se bien acquitter de son ministère. Il s'abandonna entierement aux plaisirs & aux vanités du sié ele, qui se rrouvent dans les Cours des Princes; car il suivie celles de l'Empereur Henri V. & de Frideric Archevesque de Cologne, jusqu'à ce que Dieu qui le destinoir pour estre le Chef d'une fainte Congregation qui devoit faire un des plusbeaux ornemens de son Eglise, lui ouvrir les yeux pour voir le danger où il estoit de se perdre au milieu de cette mer orageuse des vanités du fiécle, en permettant que la foudre tombast à sespieds & le renversast par terre, où il demeura evanoui l'espace d'une heure, de forte qu'estant revenu à lui & repailant fur tous les defordres de fa vie paffée, il changea tout! d'un coup de conditire , & aïant pris une ferme resolution de se convertir entierement à Dieu, il alla trouver l'Abbé Conon, depuis Evesque de Ratisbonne, qui estoit pour lors Superieur d'un Monastere de Benedictins à Sigebern à prois lieues de Cologne. Il le prie pour son Directeur, & profita subien de ses conseils, qu'il n'avoir plus d'autre ambition que pour la pauvrete, le mepris du monde, les opprobres & les afflictions. Il ne quitta pas pour cela ses habits precieux; mais il mortifioit sa chair par le cilice , le jeune & l'abstinence, & passoir les jours & les nues en prieres. 4 (5)

Le tems estant venu de conferer les Ordres dit fut treuves le mesme Frideric Archevesque de Cologne, à qui il decouvrit le dessein qu'il avoit de suivre Jesus-Christ. Il le supplia instamment de l'admettre au nombre de ceux qui aspiroient aux Ordres, ce qu'il lui accorda, ce Prince s'estomnant de voir une personne demander avec empressement ee qu'il lui avoit offert plusieurs fois, & qu'il avoit torriours refusé.

Il quitta pour lors ses habits precieux oil l'or & les pierreries paroissoient avec éclat, & se revestit, au grand estonnement de tout le monde, d'une tunique qu'il s'estoit faite lui mesme de peaux d'agneaux, qu'il ceignir d'une corde, & reçur en melme jour avec trop de precipitation le Diaconar & la Prèurife, dont il demanda dans la fuite pardon au Pape. Gelafe: H.: VIP DE S. NORBERIA 76G

Histoire des Ordres Religieux,

Il retourna ensuite à l'Abbaie de Sigebern pour y apprendre toutes les sontions de ses Ordres, ou, après avoir demeuré quarante jours, il vint chez lui pour exercer les mesmes sonctions dans l'Eglise Imperiale de Santen dont il estoit déja-Chanoine, comme nous avons dit.

Le Doyen & les Chanoines de cerre Eglise l'aïant prié de celebrer la sainte Messe un jour de Feste, il sit selon la coustume après la lecture de l'Evangile, un discours si touchant contre les vanirés de ce monde & le peude durée de cette vie, que plusieurs personnes se convertirent. Il continua ensuite à prescher la parole de Dieu, & reprenoit si fortement les vices, & melme exhortoit si puissamment ses confreres à n'avoir point d'autres occupations que celles où il s'agissoit de la gloire de Dien & de leur propre salut, que cela lui attira leur haine, Il y eut mesme un Clerc de cette Eglise qui lui cracha au visage, outrage que Norbert soussirit avec une moderation surprenance. On voulue empescher le fruit de ses Predications en l'accusant auprès de Couon Evesque de Palestrine & Legat du Pape Gelase en Allemagne, de ce qu'il avoit usurpé ce droit qui ne lui appartenoit pas, & qu'il estoit vestu d'un habit extraordinaire qui n'estoit point usité; mais il se justifia & donna de si bonnes raisons au Legat que ses ennemis furent confondus.

Pour ceder à l'envie, il resolut de s'éloigner pour quelque sems. Il alla trouver l'Archevesque de Cologne pour remettre entre les mains tous ses Benefices & ses revenus Ecclesiassiques. Il vendit en mesme tems tout ce qu'il avoit de patrimoines, ilinis il donna l'argent aux pauvres, & vint trouver le Pape à saint Gilles, ville de Provence, de qui il obtint permission d'annoncer la parole de Dieu.

Il accompagnoit ses discours de tant de mortifications & d'austerirés, qu'il convertit beaucoup de monde; car il alloit nuds pieds, marchioit dans la neige jusqu'aux genoux, estoit vestu irès-pauvrement n'aiant que sa tunique de peaux d'agneaux, & gardoit le jeune du Caresme, c'est-à-dire qu'il ne mangeoit qu'une fois le jour sur le soir.

Preschant à Valenciennes, tous les habitans le supplierent de no les point quiver et de continuer chezeux les fonctions de sa misson e il ne voulut point acquiescer à leur demande parce que son invention essoit d'aller à Cologne; mais il sur SECONDE PARTIE, CHAP. XXIV.

167

obligé d'y rester plus long-tems qu'il ne pensoit à cause de la Voi pa 500 maladie dont trois compagnous qui s'estoiene déja joints'à lui

furent attaqués, & dont ils moururent.

Bernard Evefque de Cambray y estant venu pendant de cems-là, Norbert voulut lui parler parce qu'ils avoient esté ensemble à la Cour de l'Empereur, & qu'ils se connoissoient familierement. Lorique ce Prelatio vit made pieds, mal vefful. & dans un estat si different de cette propreté qu'il affectoit autrefois, il l'embrassavec beaucoup de tendresse, & ne put recenir ses larmes. Son Aumonier qui avoit introduit notre Saint, surpris de cet accueil, en demanda le surlet à son maistre. Ce Prelactui dir qu'il ne devoir pas s'eis étériher's que celui qu'il voioir en un fi pauvre équipage, avoir esté un des plus propres; & desplus enjoués de la Cour: qu'il avoir refusé beaucoup d'emplois & mesme l'Evesché de Cambray qu'il n'avoit qu'à son refusi Certe reponse toucha si fort cet Aumonier; que quittant des lors tous les avantages qu'il pouvoir espèrer dans le monde, il fe joignit à faim Norbert, & se fit fon Disciple. C'est le bienheureux Hugues des Fossés qui nous 2 donné la vie de ce saint Fondateur, & qui a esté son Successeur dans le gouvernement de Premontré. ... 12 1

Gelase estant mort & Calixte II. lui aïant succede, il assembla un Concile à Rheims en 1119, pour remedier aux maint dont l'Eglise estoit pour lors assiligée. Saint Norberts'y rendit avec son nouveau Compagnon pour demander au Pape la continuation de la permission que son Predecesseur lui avoit accordée pour préscher par tout l'Evangile. Il n'y eur pérsonne qui n'admirât son zele Apostolique, son austerité de vie & son détachement pour toutes les choses de la verre; ce qui sur cause que Barthelemi Evesque de Laon le retint dans son Diocese, où le Saint-sonda son Ordre à Premontré dans la forest de Coucy, comme mous avons dit dans le Chapitre precedent.

Il auroit fort souhaité ne point quitter ce lieu où il trouvoit son repos & sa consolation; mais il sut obligé d'en sortir
souvent maigré lui pour les affaires de son Ordre qui se multiplioit beaucoup de jour en jour, & l'an 1126, après en avoir
obtenu la constrmation d'Honorius II, qu'il avoit esté trouver à Rome pour ce sujet, à son rétout, il sur sollicité par
l'Evesque de Cambray, qui connoissoit sa charité & son zele,

pour aller secourir la Ville d'Anvers, qui estoir toute cor-Normer rompué des erreurs d'un certain Heretique nommé Thanchelin & de ses Sectareurs qui avoient fair un grand ravage dans les ames.

C'estoit un homme d'esprit, éloquent, magnisque & voluptueux, il enseignoit que le Sacrement de l'Eucharistie estoit inutile pour le salut, & que les Ordres d'Evesque & de Prestre n'estoient qu'une vaine siction. Il estoit ordinairement suivide trois mille hommes qui tuoient ceux qui ne vouloient pas embrasser sa doctrine. Il marchoit en grand Seigneur, porzoit des habits magnifiques, avoir les Cheveux entortillés avec des peries cordons de soie, & tepliés en ctois avec des attaches d'or. Il se servoit de douces paroles pour seduire le peuple & lui faisoit de splendides repas pour gagner ses bonnes graces. Ses Sectateurs buvojent, l'eau dans laquelle il avoit lavé ses mains, & la conservoient dans des reliquaires qu'ils portoient d'un lieu en un autre, aussi-bien que de son urine. Il les avoit si fort abusés qu'il pouvoir corrompre sans honte les femmes à la veue de leurs maris & les filles en presence de leurs

Saint Norbert avec ses Religioux eut bien de la peine à détruire cette abominable Herelie; mais enfin, après plusieurs travaux & beaucoup de fatignes, il tira cette Ville de ce miserable estat, & les Chanoines d'Anyers en reconnoissance lui donnerent leur propre Eglise dediée à saint Michel pour y establir une Communauté de ses Religieux, & se retirerent dans l'Eglise de Nostre-Dame, qui est maintenant la Cathedrale.

Pendant son absence les Religieux de Premontré gardosent si fidellement leur Regle & les Constitutions qu'il leur avoit prescrites, qu'ils allosent mesme au-delà de ce qu'il ent peutestre fair lui-mesmeil cardans une famine ils ne mirent posme de bornes à leurs aumoines; & aïant resolu de nourrir tous les jours cinq cens pauvres, ils le trouverent tellement épuisés qu'ils n'avoient plus d'argent dans leur maison. Saint Norbert en aïant reçu du Comte Thibaud leur en envoïa; & parce qu'il avoit temoigné quelque paine de ce qu'ils s'estoient engagés dans de si grandes aumosaes, il leur ordonna d'ajoûter encore fix-vingts pauvres à ceux qu'ils nourrissoient déja, comme aussi plusieurs autres charités qu'il leur prescrivit.

L'année

SECONDE PARTIE, CHAP. XXIV. 169
L'annéesuivante 1127. il surfait Archevesque de Magdebourg. Norsert.

Afallut un commandement exprès du Cardinal Gerard Legat Apostolique pour l'obliger à consentir à son Sacre. On le conduisir ensuite comme en triomphe à Magdebourg, où il fition entrée nudspieds, monté sur un âne & vestu si pauvrement, que le portier de l'Eglise le méconnoissant ne voulut pas le laisser entrer croïant que ce fust un pauvre qui s'estoit messé dans la presse. Il y souffrit de grandes persecutions; on attenta plusieurs fois à sa vie; mais Dieu le delivra toujours & le signala par un grand nombre de miracles. Il restablit la discipline Ecclesiastique dans son Diocese; & Innocent II. aïant convoqué un Concile à Rheims en 1131, il y assista, & fut d'un grand secours à ce Pape aussi-bien que saint Bernard : ils entreprirent tous deux sa défense contre l'Anti-Pape Anaclet qui fut excommunié dans ce Concile, aussi-bien que dans celui de Pise en l'année 1134, où notre Saint assista aussi. Et après que le Schisme eut cessé, estant de retour à Magdebourg, il y mourur la mesme année le sixième Juin, après avoir tenu le Siege Archiepiscopal huitans.

Dieu sit beaucoup de miracles par son intercession. Saint Bernard, Pierre le Venerable & autres Ecrivains ont dit qu'il avoit esté le plus saint & le plus éloquent de son tems. Son corps sut enterré dans l'Eglise du Monastere de sainte Marie de son Ordre à Magdebourg; mais comme cette Ville a embrassé l'heresse de Luther, l'Empereur Ferdinand II. le sit transporter à Prague en Boheme l'an 1627, il sut reçu à la porte de la Ville par le Cardinal de Harrac qui en estoit Archevesque, accompagné de plusieurs Prelats, de grands Seigneurs & d'une infinité de Peuple qui estoit venu de toutes

lues, qui furent mises dans lé Strahow. Innocent III. le son Pontificat, & Grel'on en feroit la Feste le si-

1. lib.1. in wit. S. Norberti.

y & Baillet; Vies des SS.

Gint Norbert.

PREMON-TRE'SRE-FORME'S.

## CHAPITRE XXV.

# Des Religieux Premontres Reformés, en France en Espagne & en Lorraine.

'Ordre de Premontréestant tombé dans le relaschement. 184 s'estant peu à peu éloigné de l'esprit de son Fondateur. Jes Souverains Pontifes ont de tems en tems fait des Statuts & des Reglemens pour y remedier, & ont mesme mitigé ces anciennes austerités ausquelles saint Norbert avoit engagé ses Religieux. Le Pape Gregoire IX. en 1133. fit des Reglemens pour la Reforme de cet Ordre, & en commit l'execution aux Abbés de laint Michel d'Anvers, & de sainte Marie de Midelbourg du mesme Ordre, & aux Abbes de Foucarmond & de Montfroid de celui de Cisteaux. Alexandre IV. renouvella les mesmes Regiemens en 1266. & Eugene IV. sur les plaintes qu'il avoit reçues de differens Païs, de la conduite peu reglée de plusieurs Abbés & Religieux, adressa un Bref en 1438. à l'Abbé General, & aux aurres Abbés qui devoient s'assembler au Chapitre General, ou il leur commanda de travailler fortement à la Reforme de cet Ordre & de faire executer les Decrets & les Reglemens de ses Predecesseurs.

Ces Decrets & ces Regiemens regardoient tout l'Ordre en general; mais en 1570. la Cyrcarie d'Espagne estant entierement combée dans l'inobservance de la Discipline Reguliere, Pie V. donna, ordre aux Archevesques & Evesques de ce Roïaume, qui avoient des Monasteres de cet Ordre dans leurs Dioceses, de les visiter & les reformer en prenant pour leurs Coadjuneurs dans cette affaire des Religieux de l'Ordre de saint Jerôme. La mort de Pie, V. ajann empesché que cette Reforme ne fust entierement achevée, Gregoire XIII. à l'instance de Philippe II. Roi d'Espagne, donna commission à son Nonce par un Bref de l'an 1973 d'y mettre la derniere main; ce qui fut executé, & cette Reforme a formé une Congregation separée, gouvernée, par un Nicaire General qui ne doit point estre Abbé, & qui a le mesme pouvoir sur toute la Cyrcarie, que le General; à moins qu'il ne soit lui-mesme en Espagne, où pour lors, le Vicaire General n'a point d'autre

pouvoir que celui qu'il lui donne.

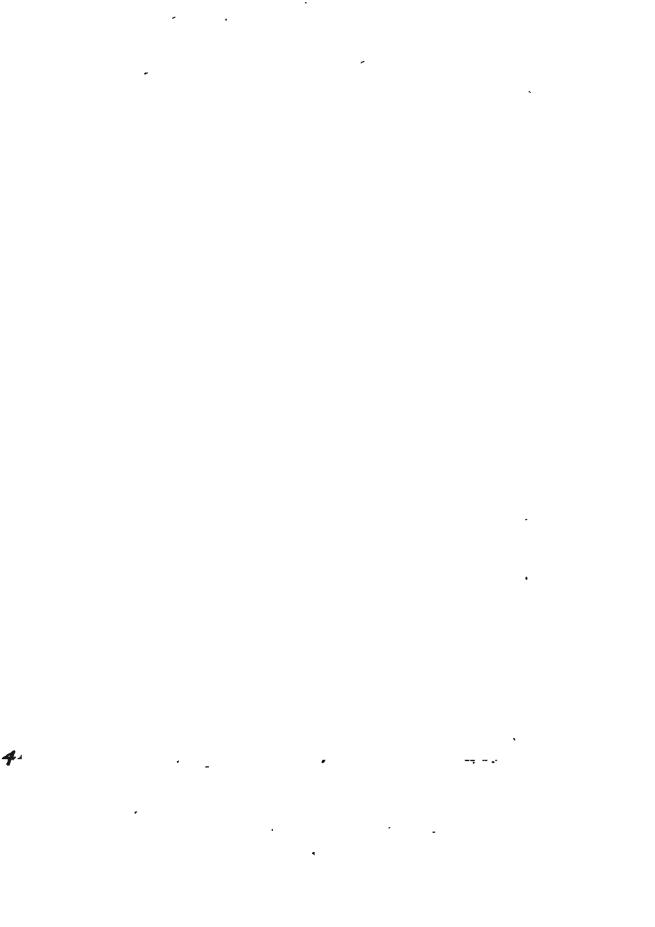

• · : . . . !

Les Abbés & les Abbesses de cette Congregation qui estoient Prinonauparavant perpetuels, doivent estre élus tous les trois ans & FORMA'S. ne peuvent estre continués dans les mesmes Monasteres. Elle a des Reglemens & des Statuts particuliers, qui furent dressés par l'Archevesque de Bossano, ausquels le Reverend Pere de Pruetis Abbé General de tout l'Ordre donna son consentement, & qui furent confirmés par le Pape Gregoire XIII. en 1582. Il est permis au Chapitre Provincial & annuel, de changer, & ajouter des Reglemens tels qu'il croira propres pour le maintien de l'Observance. Cette liberté qui lui fut donnée par des motifs de Religion, & par une précaution de sagesse, est devenuë dans la suite des tems la cause des variations essentielles, que cette Reforme s'est permise. Elle quitta le Breviaire & les usages des Prémontrés; elle altera la forme & la figure de son habit; en un mot elle voulut se soustraire à la discipline de l'Ordre, & à l'autorité de son Chef. Le Pape Clement XI. informé par ses Nonces & par les remontrances du General, des Innovations que ces Reformés d'Espagne avoient faites au préjudice de l'uniformité, les contraignit par un Bref du huit Fevrier 1703. de quitter l'habit Monastique & le Breviaire qu'ils avoient pris.

Le Reverend Pere Didace de Mendieta dernier Abbé perpetuel de saint Michel de Trevino, fut celui qui sollicita fortement cette Reforme, & est reconnu pour Reformateur & Instituteur de cette Congregation, dont il fut deux fois Vicaire General, & Abbé triennal en plusieurs Monasteres: c'estoit un homme d'une vertu admirable, & qui montra surtout, une grande patience & une grande humilité dans plusieurs maladies, dont il fut souvent affligé. Avant que de mourir, aïant toûjours les yeux vers le Ciel, il repetoit sans cesse ces paroles de l'Apostre: cupio dissolvi & ese cum Christo; & ce fut en les prononçant qu'il rendit son ame à Dieu le 10. Novembre 1588. le peuple qui le regardoit comme un Saint, voulut avoir de ses Reliques, chacun s'empressant pour couper un morceau de ses habits, & la foule estoit si grande, qu'on eut bien de la peine à le mettre en terre. Ces Religieux sont habillés comme les anciens, à l'exception qu'ils ont un

chappeau noir & une ceinture de cuir.

Voiez le Pere le Paige, Biblioth. Pramonst. & les Constitutions de cette Reforme imprimées en 1530.

172 Histoire des Ordres Religieux,

Religioux Premontre's Reforme's. Le Reverend Pere Daniel Picart Abbé de sainte Marie-aux-Bois, à deux lieuës de Pont-à-Mousson en Loraine, qui estoit animé du mesme zele que le Pere Didace Mendieta, pour la Discipline Monastique, voïant que son Monastere estoit aecablé de dettes, & que les Religieux qui n'observoient point la vie commune, violoient tous les jours leur Vœu de pauvreré, entreprit de resormer ce Monastere. Ses bons deseins surent d'abord traversés par quelques ennemis de la vie commune & de l'Observance Reguliere qui lui donnerent du poison. Son temperamment sut assez fort pour y resister: il n'en perdit pas la vie sur le champ; mais il lui resta une telle douleur dans tous ses membres, qu'il ne pouvoit marcher & mesme se renir assis.

Cela ne l'empescha pas neanmoins de surmonter, avec une patience & une force d'esprit admirable, toutes les difficultés qui s'opposerent à un si bon dessein. Il en vint heureusement à bout, & après avoir par son œconomie degagé son Monastere, & l'avoir pourveu de tout ce qui estoit necessaire pour maintenir l'Observance de la vie commune, il le resigna au Reverend Pere Servais de Lervelz Docteur de Sorbonne & Abbé de saint Paul de Verdun, que Dieu avoit destiné non seulement pour achever ce que le Reverend Pere Picart avoit commencé en affermissant la Resorme dans cette Abbaïe; mais encore pour l'introduire dans d'autres Monasteres de cet Ordre. De sorte qu'il est regardé comme l'Instituteur d'une nouvelle Congregation, qui a pris le nom d'Ancienne Vigueur, ou plus communément de la Resorme de saint Norbert.

Il nâquit au Bourg de Soignies en Hainault l'an 1580. & estant entré dans l'Ordre de Premontré, il en sit Prosession dans l'Abbaïe de saint Paul de Verdun, d'où il sut envoié à Paris pour y saire ses études de Theologie en Sorbonne, où il prit le degré de Docteur. A son retour de Paris l'Abbé de Premontré l'établit son Vicaire General & Visiteur de son Ordre. Ce sut en cette qualité qu'il visita plusieurs sois les Maisons de l'Ordre, situées en France, en Loraine, aux Païs-Bas, en Baviere, en Boheme, en Suisse, dans l'Autriche, dans la Moravie, dans la Westphalie, &c. Le zele & la pieté avec lesquels il s'aquitta de ces sonctions, le sirent faire Coadjuteur, & ensuite Abbé de sainte Marie-aux-Bois en Loraine, aux

SECONDE PARTIE, CHAP. XXV.

173
Diocese de Toul. Et comme pendant le cours de ses visites, Religieux il avoit reconnu la necessiré qu'il y avoit de restablir la DisTRE'S Recipline Reguliere dans cet Ordre, il en entreprit la Reforme. FORNE'S A

Le Reverend Pere Picart, en avoit jetté les premiers fonde-

Le Reverend Pere Picart, en avoit jetté les premiers fondemens, comme nous avons dit; mais le Reverend Pere de Lervelz y donna la derniere forme. Elle s'estendit par son zele
dans la Loraine, & ensuite en plusieurs Provinces de France,
comme Champagne, Picardie, Normandie & Alsace, &
comprend quarante deux Maisons qui y sont unies, où les Religieux ont renouvellé cette ancienne austerité de ne point
manger de viande que dans leurs maladies. Ils observent un
ieune rigoureux depuis la feste de l'Exaltation de sainte Croix
jusqu'à Pâques, ne portent que des chemises de laine, &
exercent beaucoup d'autres mortifications qui sont marquées
dans leurs Constitutions qui furent approuvées par le Pape
dans leurs Constitutions qui furent approuvées par le Pape
dans leurs Constitutions qui furent approuvées par le Pape
dans leurs Constitutions qui furent approuvées par le Pape
dans leurs Constitutions de cette Congregation.

Le Monastere de sainte Marie-aux-Bois aïant esté transferé par les soins de ce saint Reformateur à Pont-à-Mousson, le mesme Paul V-l'établit pour Chef de cette Congregation, & l'exemta de toute jurisdiction des Circateurs, Visiteurs, & Vicaires de Premontré, excepté de celle de l'Abbé General, qui ne pourroit néanmoins y faire la visite, qu'en presence du President de cette Congregation ou d'un autre Pere qui auroit

esté deputé à ce sujet.

L'an 1621. Gregoire XV. à la priere des mesmes Abbés confirmant ce que son Predecesseur avoit sait, establit un Vicaire General de cette Congregation, & sit plusieurs Reglemens qui la concernent; & Loüis XIII. Roi de France, par ses Lettres Parentes du deux Janvier de la mesme année, à la requisition du sieur de Rebetz Abbé Commendataire de saint Paul de Verdun du mesme Ordre, permit au General & à ses Vicaires Generaux de mettre la Resorme dans tous les Monasteres du Roïaume qui la voudroient recevoir.

Les Reformés aïant presenté le Bref de Gregoire XV. au Chapitre General qui se tint l'an 1625, les anciens en remirent l'examen au prochain Chapitre qui se devoit tenir l'an 1627. & dans ce Chapitre ils le rejetterent comme subreptice d'autant qu'ils disoient qu'il alloit au detriment de l'Ordre. Ils deputerent un Abbé pour en porter leurs plaintes au Page.

¥ iij,

TRE'S RE. FORME'S.

Histoire des Ordres Religieux, Religioux & citerent les Reformés à comparoître devant la Sainteté; mais le Pape aïant nommé pour Juge de leur different M.Amé du Nozet Auditeur de Rote, ce Prelataprès bien des discussions prononça en faveur des Reformés par une Sentence du neuf Fevrier 1629, qui fut confirmée par une autre de l'an 1630. cela n'a pas empesché qu'ils n'aïent encore esté inquiettés dans la suite; mais il y a eu beaucoup d'Arrests du Parlement de Paris, qui les ont maintenus contre les entreprises des Generaux.

Le Vicaire General de cette Congregation en est Superieur & Juge immediat. Il se tient tous les ans un Chapitre, où doivent assister tous les Abbés & les Prieurs: l'on y peut deposer les Officiers, y faire des Statuts, & de trois en trois ans on y

procede à l'élection du Vicaire General.

Quant au R. P. de Lervelz, après avoir gouverné le Monastere de Pont-à-Mousson pendant trente-un an, & avoir restabli la Regularité dans plusieurs Monasteres de cet Ordre. il mourut dans son Abbaïe se 18. Octobre 1631: H a laissé quelques Ouvrages, l'un pour l'éducation des Novices de cette Reforme, intitulé: Catechismus Novitiorum; & un autre pour l'instruction de tous les Religieux de l'Ordre sous le titre d'Optica Regularium in Regul. D. Augustini.

Ces Religieux Reformés sont habillés comme les anciens Premontrés de France, sinon que leur etoffe est plus grossiere, & ils ne portent point de rochet au Chœur sous leur Chappe

pendant l'hiver, comme font les anciens.

L'an 1701. le P. Carbon Prieur de l'Abbaie du Mont-Saint Martin au Diocese de Cambray, dont la Manse Abbatiale est unie à l'Archevesché de Sens, introduise une nouvelle Reforme dans cette Maison, selon le premier Institut de l'Ordre ; car il establit l'abstinence de viande en tout tems, excepté dans les maladies; le jeune continuel, excepté le Dimanche & les Festes; le silence perpetuel, hors une heure de conference l'après-dîné & autant après le soupé; le travail des mains pendant trois heures le matin & autant le soir; & ils ne devoient manger que rarement du poisson, & ne boire que de la biere; mais cette Reforme n'a pas subsisté.

Voiez le Paige, Biblioth. Pramonst. lib. cap. Joan. Midoc. Vendicia communitatis Norbertina antiqui rigoris & Status fri-

Eioris reformat. in Ord. Pramonft.

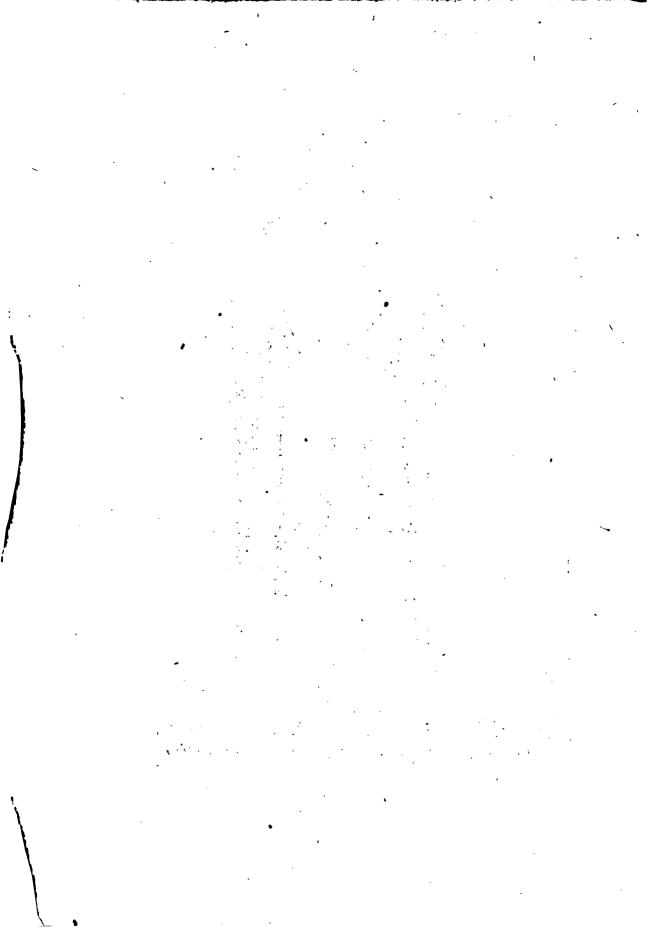

42.

M. 7 m. 6

## CHAPITRE XXVI.

# Des Religieuses Chanoinesses Premontrées.

Ene furent pas des hommes seuls qui voulurent embrasser les Regles étroites de la persection sous la conduite de taint Norbert, il y eucanssi un trés grand nombre de veuves & de files qui suivirent cet exemple. Les premiers Monasteres qu'il establit estoient communs pour les personnes de lun & de l'autre sexe qui n'estoient separés que par un mur de clôture. La Bien-heureuse Ricovere semme d'un Gentilhomme nommé de Clastre, sur la premiere qui reçut le Voile des mains de ce saint Fondateur, & elle sut suivie par un si grand nombre de personnes de son sexe, que du vivant de saint Norbert il y avoit plus de dix mille Religieuses de son Ordre.

Eiles vivoient dans les commencements avec beaucoup d'austerité & gardoient un étroit silence; elles ne chantoient pas au Chœur ni à l'Eglife, mais recitoient en particulier le Pfeautier ou l'Office de la Vierge. Elles ne pouvoient pas fortir du Monastere lorsqu'elles y estoient une fois entrées. Il ne leur estoir pas permis de parler à aucun homme, non pas mesme à leurs plus proches parens, qu'en presence de deux Religieuses & de deux freres Convers qui devoient entendre leur entretien. On leur coupoir les cheveux jusqu'aux oreilles. Un mechane morceau décoffe noire leur servoir de voile, & leurs habits n'estoient que de laine grossière ou de peaux de brebis, ce qui n'empescha pas les Bien-heureuses Anastasie Princesse de Pomeranie, Gertrude fille de Louis Lantgrave de Hesse & de Turinge, Gude Comtelle d'Arnstin, Agnés Contresse de Brienne, & plusieurs autres Dames de melme distinction, d'embraffer cer Institut, & l'an 1219, huit sœurs si le d'un Gentil... homme de Brabant nommé Reinere, prirent en melme tems l'habit de cet Ordre dans le Monastere de Pellebergue proche de Louvain.

Le Bienheureux Hugues des Fossés premier Disciple de saint Spond. Anns.
Norbert qui lui succeda dans le gouvernement de son Ordre, 25 celes. Ans.
roïant que cemessange de personnes de l'un & de l'autre sexe,

Religieuses Premontre's.

Histoire des Ordres Religieux, 176 que ce saint Fondateur avoit non seulement establi dans le Monastère de Premontré, mais encore dans tous les autres de l'Ordre, pouvoit nuire beaucoup à la Regularité, fit ordonner par un Decret du Chapitre General de l'an 1137, qui fut confirmé par le Pape Innocent II. que l'on ne recevroit plus à l'avenir des Religieuses dans les Monasteres d'hommes, & que celles qui y estoient déja, seroient transferées ailleurs. C'est pourquoi Barthelemy Evesque de Laon, dont nous avons déja parlé dans les Chapitres precedens, transfera celles qui estoient à Premontré au Monastere de Fontenelle qui en estoit éloigné d'une lieuë, comme il paroist par ses Lettres de l'an 1181. Les Papes Innocent & Celestin II. Eugene III. & Adrien IV. ordonnerent que les Religieuses qui avoient esté ainsi transserées seroient entretenues aux depens des Monasteres d'hommes dont elles estoient sorties.

Mais ce grand nombre de Religieuses que nous avons dit avoir esté de plus de dix mille du vivant mesme de saint Norbert, est presentement bien diminué; de cinquens Monasteres qu'elles ont eus, il n'en est resté que fort peu par l'avarice de plusieurs Abbés, qui retenant leurs revenus, en les unissant à leurs Abbaïes, dont ils estoient sortis, n'ont plus voulu recevoir de Religieuses dans la suite, ce qui fait qu'en France il n'y a aucun Monastere de ces Religieuses. Il n'estoit resté que celui de la Rochelle sous le nom de sainte Marguerite qui a eu le mesme sort des autres, & est maintenant occupé par les Prestres de l'Oratoire.

Quelques Abbés d'Allemagne voulurent aussi les supprimer en ce païs. Dicteric Abbé de Stingade au Diocese d'Ausbourg en 1281, qui n'avoit alors que le nom de Prevost, resolut du consentement de ses Religieux de ne recevoir plus de Religieus sa sin de supprimer leurs Monasteres. Conrad quatorziéme Abbé ou Prevost de Marchtal au Diocese de Constance, prit la mesme resolution en 1273. & s'engagea par serment avec son Chapitre de n'admettre aucune sille à la Profession Religieuse pendant cinquante ans. Cela n'a pas empesché que la pluspart des Relegieuses d'Allemagne n'y soient toûjours demeurées, & qu'elles n'y aïent des Monasteres très considerables. Il se trouve mesme quelques Monasteres dont les Abbesses sont Princesses Souveraines.

, Il y en a aussi plusieurs dans le Brabant, en Flandres, en Pologne,

\* - etter etter reg sing - rekun 

de la Congregation de S. Croix de Conimbre en Portugal

SECONDE PARTIE, CHAP. XXVII.

177
en Boheme, où elles vivent avec édification, quoi qu'un peu dechuës du premier esprit de severité que saint Norbert leur Inspesses
tituteur leur avoit inspiré. On admire encore en elles un desinteressement toûjours égal, & elles se font un point essentiel de
leurs observances de ne point prendre de dot des filles qu'on
reçoit dans les Monasteres, à ce que dit le P. Hugo dans la vie
de saint Norbert. Dans quelques-uns de leurs Monasteres, elles
portent seulement au Chœur un grand manteau, & dans quelques autres elles ont aussi une aumuce blanche sur le bras avec
leur manteau. Il y a des Religieuses Premontrées en Espagne
qui ont embrassé la Resorme qui a esté introduite dans cette
Cyrcarie, comme nous avons dit dans le Chapitre precedent.

Voiez le Paige, Biblioth. Pramens. Bolland, Tom. 1. Junii.
pag. 818. & le P. Hugo, Vie de saint Norbert.

### CHAPITRE XXVII.

Des Chanoines Reguliers de sainte Croix de Conimbre en Portugal, avec la vie de Dom Tellon leur Fondamer.

ETT E Congregation de Chanoines Reguliers n'a pas à la verité tiré son origine de celle de saint Ruf, mais c'est sur cette Congregation qu'elle s'est entierement conformée: elle en a pris les Constitutions, les Reglemens, la forme & la maniere de gouvernement, & elle y avoit appris cette observance Reguliere dont elle a fait profession pendant un longtems, qui l'a rendu si celebre en Portugal, & dans quelques Provinces d'Espagne, avant qu'elle sust tombée dans le relâchement qui y a fait introduire une Resorme en 1527, qui l'a fait mettre au rang des Ordres les plus austères.

Cette Congregation commença l'an 1131. par le zele d'un Chanoine & Archidiacre de la Cathedrale de Conimbre nommé Tellon, qui fut aidé dans cette entreprise par onze personnes d'une très grande pieré qui avoient resolu de se consacrer à Dieu. Tellon nâquit à Conimbre le trois Mai de l'an 1070. son pere s'appelloit Odoart, & sa mere Eugenie, qui estoient des personnes illustres par leur noblesse, si on en veut croire D. Nicolas de sainte Marie Chanoine de cette Congregation, qui en a fait l'histoire. Cependant selon plusieurs Auteurs ils

Tome II.

Histoire des Ordres Religieux. 178

CHANOI-

n'estoient que bourgeois de Conimbre & d'une fortune medio. LIERSDESTE. cre, mais d'une probité qui les faisoit plus distinguer que beau-

coup d'autres qui possedoient de grands biens.

Dom Paterne Evesque de Conimbre lui donna l'habit de Chanoine Regulier dans sa Cathedrale. Il s'aquit l'estime de l'EvesqueMaurice qui le voulut avoir avec lui dans un voïage qu'il fit en la Terre sainte, & il ne fut pas moins agreable à Gondisalve son successeur aussi-bien qu'au Clergé & à tout le Peuple qui le demanda pour Evesque après la mort de ce Prelat; mais Dieu ne le permit pas,& le reservoit pour retablir l'Ordre Canonique en Portugal; car ce saint homme voiant que parmi les troubles dont l'Eglise estoit pour lors agitée, les Chanoines Reguliers de la Cathedrale de Conimbre & de plusieurs autres Eglises de Portugal estoient tombés dans le relâchement, & que la discipline reguliere en estoit presque bannie, il prit la resolution de la retablir dans sa vigueur en establissant une nouvelle Congregation de Chanoines Reguliers.

L'entreprise lui parut difficile n'aïant personne pour lui donner secours,& n'aïant aucun lieu pour faire l'établissement qu'il fe proposoit; mais il eut recours aux prieres & aux larmes qu'il repandit devant le Seigneur, le suppliant de vouloir lui procurer les moiens de reuffir dans le dessein qu'il entreprenoit

pour la gloire.

Ses prieres furent exaucées, car peu de tems après onze personnes se joignirent à lui. Le premier fut un François nommé Jean Peculiaire qui fut dans la suite Archevesque de Brague & qui estant arrivé depuis quelque tems en ce pais là, avoit déja persuadé à quelques personnes pieuses de bastir un Monastere proche saint Christophle. Tellon qui connoissoit sa vertu & son zele le pria de le vouloir aider dans son entreprise, qui reussit comme il souhaitoit par la pieté d'Alphonse Prince de Portugal qui n'avoit pas encore le titre de Roi qui ne lui fut donné que dans la suite, car il lui accorda les Bains Roïaux situés dans un des faux-bourgs de Conimbre, pour bastir un Monastere. Tellon acheta ensuite de l'Evesque & des Chanoines de la Cathedrale une place qui estoit contigue à ces Bains, ce qui lui donna lieu de bastir une belle Eglise & un Clostre spacieux qui furent achevés l'an 1132. La mesme année le jour de saine Marthieu, Tellon, Peculiaire & quelques autres y allerent demeurer & y prirent habit de Chanoines Reguliers sous la

Seconde Partie, Chap. XXVII.

Regle de saint Augustin, après s'y estre preparés par le jeune Chamos. L'Oraison; & l'année de leur Noviciat expiré, ils sirent leurs NIS REGUETE. Vœux solemnels dans ce mesme Monastere qu'ils dedierent en CROIX DE l'honneur, de la Croix du Sauveur du monde pour mon-CONIMBRE. trer qu'ils vouloient estre crucissés avec lui par les austerités & les mortisseations qu'ils pratiquerent dans ces commencements.

Les Chanoines de la Cathedrale les voulant troubler da ns leurs exercices, ils implorerent la protection du saint Siege qui les exempta de la jurisdiction de l'Evesque. Tellon entreprit le voïage de Rome à ce sujet avec un Compagnon, & sut très bien receu d'Innocent II. de qui il obtint l'approbation de sa Congregation avec des Bress en sa faveur adressés au Prince Alphonse & à Bernard Evesque de Conimbre.

Il voulut en passant visiter les Chanoines Reguliers de saint Ruf qui vivoient pour lors dans une grande Regularité, il demeura quelque tems parmi eux & en reçut un traitement savorable: après quoi il retourna avec son Compagnon en son Monastere, aïant esté preservé dans le chemin par l'assistance divine, de la mort qui lui avoit esté preparée par un mechant

homme qui voulut l'empoisonner.

Enfin comme cinq mois après son retour il s'appliquoit avec beaucoup de soin à establir sa Congregation & à l'augmenter, il tomba malade; & voïant que sa derniere heure approchoit il se munit des Sacremens de l'Eglise après avoir donné des marques d'une vraie penitence, & en presence de ses freres qui ne pouvoient se consoler de la perte qu'ils alloient faire, il rendit son ame à son Createur le neuf Septembre l'an 1136. en prononçant ces paroles. In manus tuas, Domine, commendo spiritum meum; & sut enterré dans le Cloître du Monastere desainte Croix. Dom Michel de saint Augustin estant General en 1630. lui a fait faire dans l'Eglise un magnisique tombeau, dans lequel on transfera son corps le sept Avril de la mesme année.

Après sa mort les Chanoines de sainte Croix consulterent entr'eux sur les moïens que l'on pouvoit prendre pour maintenir leur Congregation naissante dans la regularité; & comme ils n'avoient encore que la seule Regle de saint Augustin, ils resolurent d'un commun consentement d'embrasser les Constitutions & la maniere de vivre des Chanoines Reguliers de saint Ruf; c'est pourquoi ils leur deputerent un Religieux pour les

Z ij

Histoire des Ordres Religieux, ORE

CHANOI- obtenir, lequel demeura quelque tems parmi eux pour appren-MERS DES dre leurs coûtumes.

> Ce qui augmenta cette Congregation & la rendit celebre, fut la protection que lui donna le mesme Prince Alphonse qui l'enrichit beaucoup par ses liberalités. Outre les Bains Roïaux qui servirent à la construction du Monastere de sainte Croix, comme nous avons dit, il lui donna de gros revenus, des villes, des terres, & mesme des forterelles; car aïant pris sur les Sarasins le fort de Leiria, il le ceda au Monastere de sainte Croix avec toute jurisdiction spirituelle & temporelle, & quelque tems après les Sarasins l'aïant repris, saint Theoton premier Prieur de ce Monastere aïant fait prendre les armes à ses Valsaux, entra avec une petite armée dans la Province de Lantejo qui appartenoit à ces Barbares, & prit sur eux la ville d'Aronches.

> Alphonse de son costé aiant repris dans le mesme tems Leiria: le remit entre les mains des Chanoines Reguliers, qui pourtemoigner leur reconnoissance envers leur bienfaicteur, firentun Decrer capitulaire, par lequel, outre les prieres qu'ils s'engagerent de dire pour le repos de l'ame de ce Prince après sa mort & pendant sa vie, ils s'obligerent encore de donner à manger tous les ans le jour de son anniversaire à cent pauvresdans leur Refectoire, qui devoient avoir les mesmes viandes; & estre servis dans les mesmes plats que les Anciens, outre certaines Festes de l'année qu'ils devoient encore nourrir un

pauvre de la mesme maniere.

C'est dant le Couvent de sainte Croix de Conimbre que l'onconserve les corps de saint Berard & de ses compagnons, qui furent les premiers de l'Ordre de saint François qui repandirent leur sang pour la confession de Jesus-Christ à Maroc, & qui aïant esté apportés en Portugal par les soins de l'Infant Pierre fils d'Alphonse II. dans le dessein d'en enrichir la Cathedrale de Conimbre, la mule qui les portoit s'arrêta par une permission de Dieu devant l'Eglise sainte Croix, & ne voulut jamais passer outre, jusqu'à ce que l'on eust ouvert les portes de. cette Eglise. Pour lors elle y entra, & s'estant mis à genoux devant le grand Autel, elle ne se releva point qu'on ne lui eust. osté ces sacrées Reliques qui y sont restées dans des Chasses d'argent garnies de pierres precieuses. C'est ce qui sit que saint. Antoine de Padouë qui estoit pour lors Religieux dans cette

SECONDE PARTIE, CHAP. XXVII.

Maison passa avec la permission de ses Superieurs, dans l'Or-Chanoidre de saint François, où il esperoit trouver occasion de souffrir LIERS DE le martyre à l'imitation de ces Saints qu'on venoit d'apporter STF. CROIX de Maroc.

Mais soit à cause que ce Monastere fut gouverné dans la fuire par des Prieurs Commendataires ou autrement, les Chanoines Reguliers tomberent dans un si grand relâchement, qu'aïant entierement abandonné les Observances regulieres, ils menoient une vie toute seculiere; ce qui fit que Jean II. Roi de Portugal, imitant ses Ancerres qui avoient pris un soin particulier de cette Congregation, voulut la remettre dans l'ancienne observance en reformant les désordres qui s'y estoient glissés. Il en obtint la permission du saint Siege, en aïant eu aussi la commission du Cardinal Henry son frere qui estoit Grand Prieur Commendataire de ce Monastere & sous la Tutelle de ce Roi à cause de sa minorité. Il deputa F. Blaise de Braque Religioux de l'Ordre de saint Jerôme pour y introduire la Reforme qu'il jugeroit necessaire. Elle fut commencée l'an 1527. & entr'autres Statuts qui furent faits pour le maintien de la Discipline reguliere, on prescrivit aux Chanoines un silence aussi rigoureux que celui qui est observé dans l'Ordre des Chartreux, c'est pourquoi ils furent dispensés des Processions publiques, où ils estoient auparavant obligés d'assister. L'on choisit pour perfectionner cette Reforme les jeunesgens qu'on reconnut estre les plus vertueux avec les Novices. qui avoient déja esté reçus à l'habit; & cette Congregation s'est renduë si celebre & si utile à l'Eglise, que par son moien l'Ordre Canonique fut entierement retabli dans sa splendeur dansle Roïaume de Portugal. Ces Chanoines qui s'estoient auparavant attirés un mépris universel par leur vie peu Religieuse devinrent l'admiration de tout le Peuple, & ils furent extrémement cheris de leurs Souverains.

Dans cette Reforme le Gouvernement de cette Congregation fut entierement changé; les Prieurs qui estoient perperuels devinrent triennaux, l'on divisa les biens du Monastere de sainte Croix, l'on assigna des rentes, des terres & des revenus qui furent tirés de la mente du Grand Prieur Commendataire pour l'entretien du Prieur Claustral & de ses Religieux, & le Cardinal Henry estant devenu majeur, voulant contribuer de sa part à ce que la Reforme pust subsister sans que les

Zii

Histoire des Ordres Religieux.

Chanoines eussent dans la suite aucun sujet de tomber dans le relâchement, & afin que la Congregation pust se perfection. STE CROIX ner de plus en plus il se demit du titre de Grand Prieur Commendataire du Monastere de sainte Croix. Il en revêtit le Prieur Claustral qui avoit esté élu selon les nouvelles Constitutions de cette Reforme, & lui abandonna toute jurisdiction, domaine superiorité, pouvoir & correction qui lui appartenoient en cette qualité de Grand Prieur, ce qui fut confirmé & approuvé par le Pape Paul III.

On ne rendit pas néanmoins à ces Religieux tous les biens qui avoient esté possedés par les Grands Prieurs Commendataires & qui avoient esté accordés au Monastere de sainte Croix, principalement par le Roi Alphonse I. car Jean III. fonda l'Université de Conimbre, d'une partie de la mense du Grand Prieur, il fit eriger en Evesché la forteresse de Leiria, & unit à l'Evesché de Portalegre la forteresse d'Aronches que saint Theoton premier Prieur de sainte Croix avoit pris sur les

Sarrasins.

Il y eut dix-neuf Monasteres qui embrasserent la reforme. Il y avoit aussi autrefois des Monasteres de Religieuses qui estoient soumis à cette Congregation, dont le principal avoit esté basti en mesme tems que celui de sainte Croix, où plusieurs Reines & Princesses avoient fait profession de la vie Religieuse; mais au tems de cette Reforme ce Monastere fut détruit, parce qu'il y avoit très peu de Religieuses. Outre les Saints & les Bienheureux qui sont sortis de cette Congregation, il y a eu un Cardinal & vingt Archevesques &

Evesques.

Le Prieur de sainte Croix de Conimbre jouit de plusieurs privileges. 19. Il est Conseiller du Roi 29. Il exerce une jurisdiction presque Episcopale dans plusieurs Eglises de l'Evesché de Leiria, où il a des Vicaires Generaux, & il peut conferer les Ordres Mineurs à ses sujets. 30 Il est Superieur né ( outre le Monastère de sainte Croix de Conimbre), de celui de saint Vincent hors les murs de Lisbonne, de saint George proche Conimbre, & de saint Pierre de Folques, qui sont les filles; & l'estoit aussi de ceux de saint Romain de Cea & de sainte Croix de Cortes à Ciudade-Rodrigo en Castille, qui sont presentement supprimés, & estoient pareillement du nombre de ses filles. 4. Il est Chancelier de l'Université de CoSECONDE PARTIE, CHAP. XXVII.

nimbre, qui est la premiere dignité de cette Université; & en\_ CHANOS fin il est General de tous les Chanoines Reguliers qui sont en LIERS DE

Portugal.

DE CONI

Ces Chanoines sont vestus de blanc, ont un surplis fermé BRE. de toutes parts qui n'est point plissé autour du cou, & portent tant l'esté que l'hyver sur les épaules des Aumuces de drap noir, les Novices ont des Aumuces blanches. Tous les trois ans ils tiennent le Chapitre General dans le Monastere de sainte Croix le second Dimanche d'après Pâques: ils y élisent un General ou confirment celui qui exerce cet office. Ils ont deux heures d'Oraison chaque jour dans chaque Monastere, & pendant ce tems on garde un étroit silence, on ne permet pas mesme aux seculiers d'y parler. Ils ne sortent que très rarement & pour des raisons indispensables. Les Prieurs ne peuvent mesme sortir que pour aller au Chapitre, pour visiter ou reformer quelque Maison de la Congregation ou quelque Eglise de la dépendance de son Monastere, quand ils sont mandés en Cour par le Roi ou les Princes Infants, & lorsqu'ils sont deputés par le Monastère pour solliciter quelques affaires qui le concernent. Outre les jeunes de l'Eglise, ils jeunent encore le Lundi & le Mardi de la Quinquagesime, pendant le tems de l'Avent, la veille de saint Augustin, les veilles des Festes de la sainre Vierge, tous les Vendredis de l'année & le jour du Vendredi Saint au pain & à l'eau tant le matin que le soir. Ils ne mangent jamais de viande le Mercredi, excepté dans l'octave de la Nativité de Notre-Seigneur & le tems Paschal. Ils ne mangent point non plus de viande les deux premiers jours des Rogations, ni le jour de Noel lorsqu'il arrive un Vendredi, & ils prennent la discipline, les Vendredis de l'Avent & du Caresme & les trois derniers jours de la semaine Sainte.

Voiez D. Nicolao de S. Maria, Chronica da ordem dos Conegos Regrantes de S. Agostinho. da congregaçon de S. Cruz de Coimbra. Penot, Hist. trip. Canonic. Regul. lib. 1. cap. 59. & sequent. Roderic à Cunha, Hist. Episcop. Portugal. part. 2. cap. 2. Tambur. de Fur. Abb. Tom. 2. dijp. 24. quast. 14. Hermant, Establissement des Ord. Relig. chap. 28. & Constitutiones dos conegos. Reg. de S. Agostinho dos Remos da Portugal da Congreg. de S. Cruz de

Coimbra.

CHANOI-MESREGU-LIERS DE RONCE-YAUX.

#### XXVIII. CHAPITRE

# Des Chanoines Reguliers de Roncevaux au Rojaume de Navarre, & des Chanoines Reguliers de la Cathedrale de Pampelune.

'Hospital de Roncevaux situé dans les monts-Pirenées, 2& dans le Roïaume de Navarre, reconnoit pour sondateur l'Empereur Charlemagne. Ceux qui ont dit qu'il le fit bâtir en memoire de la bataille qu'il gagna en ce pais, où son neveu Rolland & plusieurs autres grands Capitaines furent tués, se sont trompés; puisque lorsque ce fameux Rolland si France sous recommandable dans nos Histoires fut tué, ce fut plustost Charlema- dans une défaite que dans une Victoire, & cela par la trahifon des Gascons des Pirenées, qui peu reconnoissans des services que l'Empereur leur avoit rendus, l'attendirent dans les Detroits de Roncevaux, comme il s'en retournoit en France vers l'an 778. & accoutumés aux vols & aux brigandages, lui enleverent son bagage qui estoit à l'arriere-garde, & lui tuerent un très-grand nombre de braves Seigneurs. Ce fut plustost pour faire prier Dieu pour eux, qu'il sit bâtir cet Hospital, dont les Rois d'Espagne se sont dit aussi dans la suite Fondateurs.

> Cependant D. Prudence de Sandoual Evesque de Pampelune convient bien que Charlemagne, après la defaite de son Armée, fit bâtir en ce lieu une Chapelle; mais il ne lui attribuë pas la Fondation de l'Hospital que l'on voit presentement, qui, à ce qu'il pretend, fut bâti par Dom Sanchez Evesque de Pampelune vers l'an 1131. Ce Prelat, à ce qu'il dit, touché de compassion de ce qu'une infinité de Pelerins qui alloient à saint Jacques, perissoient dans ce lieu & estoient suffoqués par des courbillons de neiges ou devorés par les Loups, fit bâtir un Hospital attenant cette ancienne Chapelle, pour y recevoir les Pelerins. Il sit ensuite bâtir une magnisique Eglise à un quart de lieuë au-dessous de cet Hospital dans une situation plus agreable par rapport à quelques prairies qui y sont; mais où le froid est si rigoureux & se fait sentir si violemment dans quelques saisons de l'année, que ce lieu paroist inhabitable.

Mezeray,

II

Chanoine Regulier et hospitalier de Ronçevaux

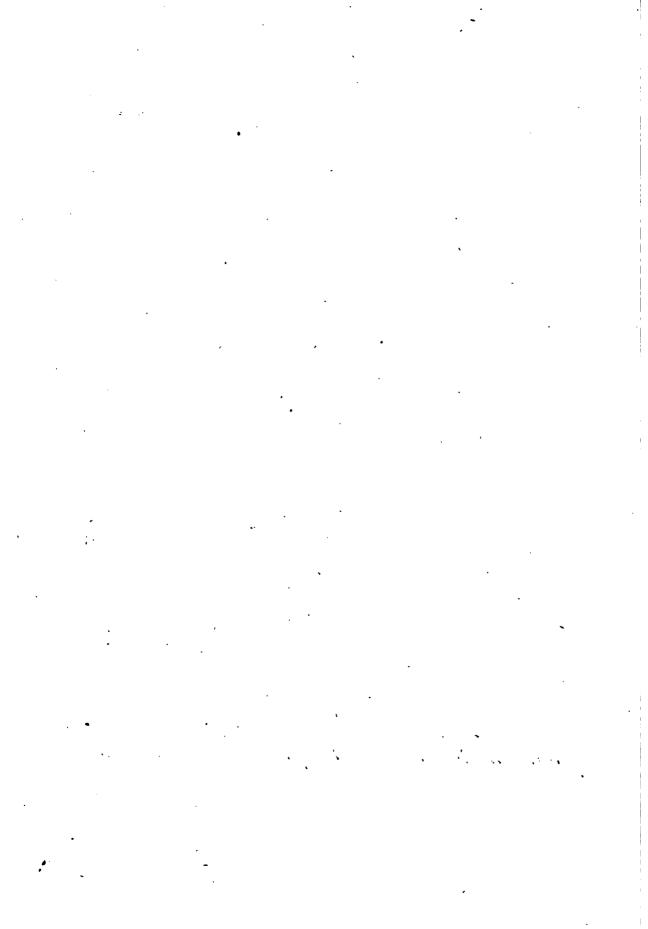

SECONDE PARTIE, CHAP. XXVIII.

Il joignit à cette Eglise une maison pour y loger un Chanoine CHANOIde la Cathedrale de Pampelune, à qui il donna l'administration LIERS DE de cet Hospital, voulant qu'après sa mort, un autre Chanoi-Ronceme de la mesme Cathedrale lui fust substitué, qui auroit aussi la qualité de Prieur des Chanoines qui seroient reçus à Roncevaux.

Nous aimons mieux neanmoins suivre l'opinion du Celebre Docteur Navarre qui estoit Religieux de cet Hospital, & qui en attribuë la Fondation à Charlemagne; & il y a de l'apparence que du tems de l'Evesque Dom Sanchez, l'Hospitalité n'y estoit pas pratiquée, peut-estre parceque les revenus avoient esté dissipés, & que ce Prelat sit restablir cet Hospital qu'il dota de gros revenus, lui aïant donné la plus grande partie des biens qu'il avoit dans le Roïaume de Navarre. Les Princes & les Seigneurs qui ont passé depuis par cet Hospital les ont si fort augmentés par leurs liberalités, qu'on y a fait de superbes bâtimens, & nonobstant les pertes qu'il a souffertes, tant en France où il avoit de gros biens qui ont esté ruinés par les guerres, qu'en Angleterre, où il en avoit aussi de considerables, aussi-bien que quelques Eglises qui en dependoient, & qui lui ont esté enlevés lors du Schisme & de l'Heresie, dont ce Roïaume a esté infecté; on y a reçu dans des années jusqu'à vingt-mille pauvres.

Cet Hospital est principalement establi pour recevoir les Pelerins qui vont de France, d'Allemagne & d'Italie à saint Jacques, & pour ceux d'Espagne qui vont à Rome & en Terre sainte. Ils y sont servis splendidement par les Chanoines Reguliers qui y demeurent; & s'il se trouve quelque personne distinguée, on lui defere cet honneur; comme il arriva à l'égard du Cardinal de Bourbon, qui aïant conduit en Espagne la Reine Isabelle, fille d'Henri II. Roi de France, & femme de Philippe II. Roi d'Espagne, servit les pauvres de cet Hospital qui se trouverent au nombre de trois cens, & leur donna

à chacun trois Reaux d'Espagne.

Le Prince Dom François de Navarre qui a esté dans la suite Archevesque de Valence, estant Prieur de cet Hospital l'an 1531. en divisa les revenus en trois parties, du consentement des Chanoines, dont l'une est pour l'Hospital & les reparations, la deuxième pour le Prieur, & la troisséme pour les Chanoines. Le Pape Clement VII. approuva ce partage Tome II,

CHANOI-NES REGU-LIERS DE RONCZ-VAUX- l'an 1532.mais n'en aïant pas accordé les Lettres d'Approbation à cause de la mort qui le prevint, son successeur Paul III. les sit expedier l'an 1534. à la priere de l'Empereur Charles V. qui y donna aussi son consentement comme Fondateur de cet Hos-

pital en qualité de Roi d'Espagne.

De Crescenze dit que les Chanoines de cet Hospital estoiens Disciples de faint Jean de l'Ortie Fondateur de plusieurs Hospitaux en Espagne sous Alphonse VII. Cela peut estre; car à peu près dans le tems que l'Hospital de Roncevaux sut restabli par l'Evesque Dom Sanchez, saint Jean fonda un Hospital dans un desert affreux des montagnes d'Oca, surnommé de l'Ortie à cause des mauvaises herbes & des orties dont ce desert est tout couvert, & qui aboutit au grand chemin par où passent les Pelerins qui vont à saint Jacques; & ce Saint y aïant mis des Chanoines Reguliers, il se peut faite que Dom Sanchez en ait fait venir à Roncevaux pour desservir cer Hospital, sous la direction d'un Chanoine de la Cathedrale de Pampelune, qui, comme nous avons dit, devoit avoir la qualité de Prieur. L'Hospital de saint Jean de l'Ortie qui a esté ainsi appellé après la mort de ce Saint, qui arriva l'an 1163. fut donné l'an 1431, aux Religieux de saint Jerôme par Paul de sainte Marie Evelque de Burgos, du consentement de trois Chanoines Reguliers qui y restoient; ce qui fut depuis confirmé par le Pape Eugene IV.

Les Chanoines de Roncevaux nous donnent occasion de parler de ceux de la Cathedrale de Pampelune. Le Pere du Moulinez dit, qu'ils furent establis par Pierre Evesque de ce lieu l'an 1106. lequel avoit esté tiré de l'Abbaïe de saint Pons de Tomieres, dont il estoit Religieux. Mais je trouve que cev Evelque y avoit mis des Chanoines Reguliers dès l'an 1087. comme il paroist par l'Acte de cet establissement où l'on voit qu'il prit l'avis & le conseil de l'Abbé de saint Pons de Tomieres, du Prieur de saint Saturnin de Toulouse, de l'Archevesque d'Auche & de quelques autres Evesques, Abbés & personnes Religieuses. Il leur donna de gros revenus & establit autant de Chanoines que ces revenus pouvoient en entretenir. Il y mit douze Dignitez 3 entre autres un Chambrier, qui devoit avoir soin du Vestiaire, un zutre qui avoit soin de donner le necessaire à la Comminanté, un Infirmier, un Tresorier, un Hospitalier; & le Prieur devoit avoir sa place

immediatement après l'Evesque.

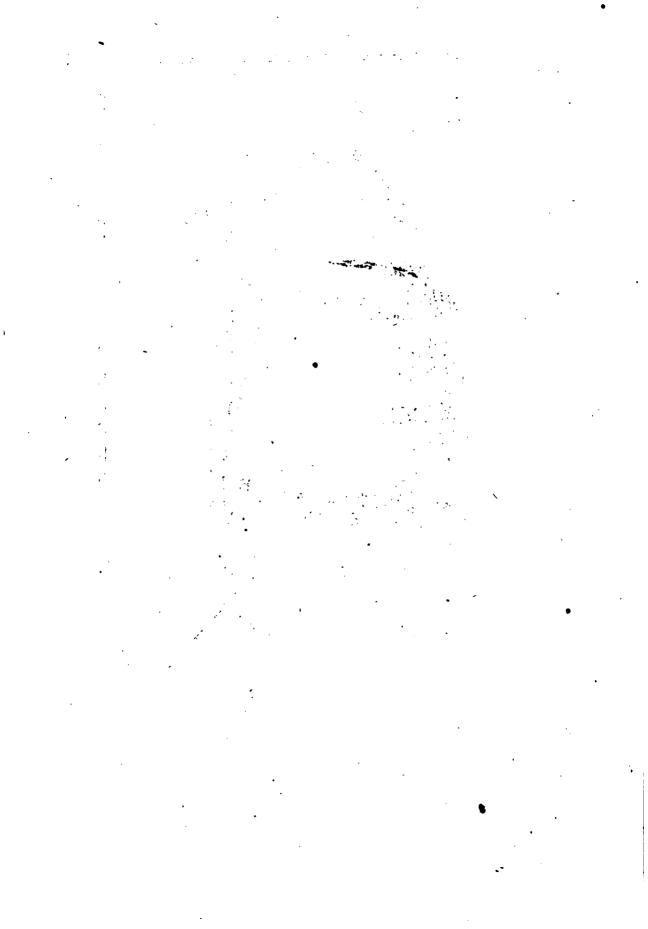

1 • •

Le Roi Dom Sanchez & son fils Dom Pierre confirmerent CHAMOI-NES RICUles donations que leurs Predecesseurs avoient faites à cette Egli-LIERS DE se, & mesme en firent de considerables, à cause dela vie exem-Ronce. plaire de ces Chanoines. Le mesme Dom Sanchez ordonna la mesme année 1087, que tous les Prestres des Eglises voisines qui pourroient voir les Clochers de cette Cathedrale ou entendre le son des cloches y viendroient le jour des Rameaux à la Benediction des Palmes, le Samedi Saint à la Benediction des fonds Baptismaux, & le Mercredides Rogations. Utbain II confirma toutes les donations qui furent faites à cette Eglise, la reçut sous sa protection, & approuva les Reglemens que

l'Evesque Pierre avoit faits.

Je n'accorde pas néanmoins au Pere du Mouliner que ce fut la Regle de saint Augustin que cet Evesque donna à ces Chanoines; car il n'en est point fait mention dans la Profession qu'ils faisoient en ce tems-là, dont la Formule est rapportée par Sandoval Evesque de cette mesme Eglise en ces termes: Ego Fortunius Regulam à Sanctis Patribus constitutam, Deo juwante, servare promitto, & per vita aterna pramium, humilizer militaturum me subjicio in hoc loca, qui est consecratus in honorem S. Dei Genitricis Maria, & aliorum Sanctorum, in prasentia Domini Petri Pampilonensis Episcopi. Promitto & huic sedi, Rectoribusque ejus, semper obedientiam & Rabilitatem & conversionem morum meerum, coram Deo & Angelis ejus, secundum praceptum Canonum. Les Chanoines Reguliers des autres Eglises ne reconnoissoient point aussi d'autre Regle que celle des Canons; car la Formule des Vœux de ceux de la April Ed-Cathedrale de Cuença en Espagne, qui se trouve dans un mund.marancien Pontifical écrit il y a plus de cinq cens ans, est enon- tiq. ritib. cée dans les mesmes termes que celle des Chanoines de Pam-Eccles Tompelune. Le mesme Sandoval dit qu'il y avoit aussi des Moi-3. 102 06. nes dans cette Eglise, à cause qu'il en est fait mention dans une donation que l'Evesque Pierre sit l'an 1101. où il dit, cum Conventu Canonicorum & Monachorum mihi subditorum. 11 ne sçait néanmoins s'ils estoient differens des Chanoines; mais je croi qu'ils pouvoient estre les mesmes, puisque les Chanoines estoient aussi appellés Moines dans les siécles passés. Anastase le Bibliothequaire dans la vie de Gregoire IV. dit que ce Poncifo n'ant fait rétablir la Basilique de sainte Marie au-delà du Tibre, y mit des Chanoines-Moines; & on lit dans un

Histoire des Ordres Religieux.

ORDREDE vieux Pontifical de saint Prudence Evesque de Troyes, que dans le premier Memento de la Messe, on y faisoit mention des PRINGHAM. Chanoines-Moines de cette Eglise: Memento Domine famulorum 1. pag. 531. famularumque tuerum, emnium Canonicerum-Monacherum nostra Ecclesia, parentum nostrorum &c.

Les Chanoines de Roncevaux se sont conformés pour l'habillement à ceux de la Cathedrale de Pampelune, comme à leur mere Eglise, à cause qu'ils estoient renfermés dans ce Diocese. Cet habit consiste en un surplis sans manche avec une aumuce noire sur les épaules pendanc le tems de l'esté; & l'hiver en une grande chappe noire & unCamail avec une fourrure pardevans. Lorsqu'ils sortent, ils ont un petit Scapulaire de toile sur leur Sourane noire & la difference qu'il y a entr'eux, c'est que ceux de Roncevaux portent une F, d'etoffe verte sur le costé gauche comme Hospitaliers, ce que n'ont pas ceux de la Cathedrale.

Voiez Dom Prudencio de Sandoval, Catalogo de los Obisbos de Pampelona, Mart. Navarr. Tom. 1. Comment. Regul. num.7. du Moulinet, Habillem. des Chanoines Regul. Schoonebeck. Hist. des Ord. Relig. Philip. Bonanni, Catalog. Ord. Relig. part. 1.

## CHAPITRE

Des Religieux & des Religieuses de l'Ordre de saint Gilbert de Simpringham en Angleterre.

Es Chanoines Reguliers & les Benedictins ont raison de mettre au rang des Congregations des Ordres de saint Augustin & de saint Benoist. Celle de saint Gilbert de Simpringham; puisqu'il sit observer la Regle de saint Augustin à ses Religieux qu'il appelle des Chanoines, & qu'il donna à ses Religieuses celle de saint Benoist; & c'est à sort que les Religieux de Cisteaux pretendent que cet Ordre doit appar-Capitul. de tenir à eux seuls comme leur aïant esté soumis ; car saine 2018. 471.1. Gilbert dit lui-mesme le contraire dans ses Constitutions, où après avoir rapporté de quelle maniere se sit l'établissement de ses Religieuses, il ajoute que leur nombre se multipliane & que n'aiant point de Religieux Lettrés pour en avoir soin aussi-bien que des Converses, il avoit esté au Chapitre General de Cisteaux où le Pape Eugene estoit en personne, afin de remettre sous la jurisdiction des Religieux de cet Ordre.

, • • · . 

SECONDE PARTIE, CHAP. XXIX.

ses Maisons, les servantes de Jesus-Christ & les Freres Laïcs; ORDRE DE S. GILBERT mais qu'on ne lui accorda pas sa demande; e'est pourquoi il D E S I Mavoit esté contraint par necessité de s'associer des Clercs pour PRINGHAME. avoir soin des Religieuses & des Freres Laïcs, & qu'il leur avoir donné la Regle de saint Augustin.

L'on pourroit néanmoins leur accorder les Freres Laïcs, seifue de parceque saint Gilbert dit dans un autre endroit des mesmes frairibus Constitutions, que dans le tems que l'Ordre des Moinesses de Simpringhan fut commencé, il vint des Religieux de Cisteaux accompagnés de quelques Freres Laics de cet Ordre qui estoient propres pour le travail, pauvres dans leurs habillemens, se contentant de la nourriture des pauvres, preferant les herbes & les legumes aux plus grandes richesses, qui ne beuvoient que de l'eau, qui avoient soin des Fermes & qui n'avoient point d'autres emplois dans l'Ordre. Ce que quelquesuns des siens, du nombre de ceux qui estoient destinés au travail aïant appris, ils desirerent vivre de la mesme maniere & avoir les mesmes Observances; c'est pourquoi voulant satisfaire à leur desir, & pour le salut de leur ame, il ordonna que les Freres Laïcs de son Ordre, tant en l'habillement qu'en la nourriture, suivroient la maniere & l'Observance des Freres de Cisteaux.

Ainsi il y avoit du mélange dans l'Ordre de saint Gilbert, & l'on peut dire que les Religieux, les Religieuses, les Converses & les Freres Laïcs formoient quatre Ordres differens, puisqu'ils faisoient quatre Communautés differentes qui avoient chacune un Refectoire à part où presidoit un Superieur ou Superieure tirés de leur corps, & qu'ils estoient aussi distingués par la forme & la couleur de leurs habillemens, comme nous ferons voir. Nous mettons néanmoins cet Ordre au rang des Chanoines Reguliers, puisqu'on ne peut pas disputer aux Religieux Prestres cette qualité, que saint Gilbert leur Fondateur leur a donnée.

Ce saint nâquit en Angleterre vers l'an 1083, du tems de Guillaume le Conquerant. Son pere estoit un Gentilhomme de Normandie nommé Jocelin Seigneur de Simpringham & de Tyrington, dans le Comté de Lincoln; & sa mere estoit Angloise, qui estant grosse de lui, eut un presage de ce qu'il devoit estre un jour, dans un songe qu'elle eut, où il lui sembla que la lune tomboir dans son sein-

Azij

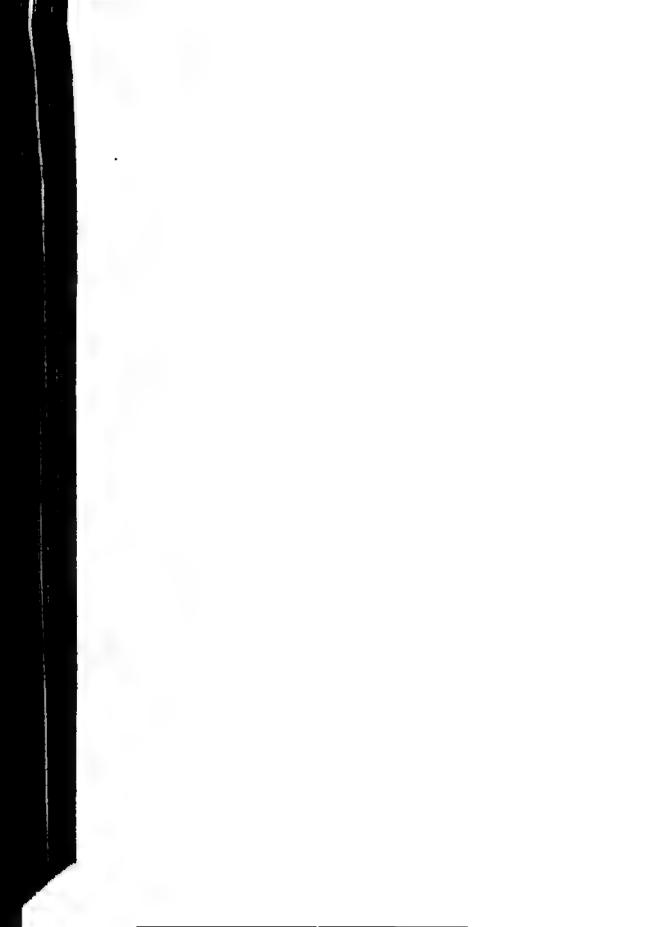

T. 11. P. 190.



Religieuse de l'Ordre de Saint Gilbert

z • 

SECONDE PARTIE, CHAP. XXIX.

Religieuses. Il choisit aussi des hommes pour avoir soin des Ordes su affaires du Monastere & faire valoir les terres qui en dépende DE SING.

doient, & ils furent reçus comme Freres Convers.

Cet establissement eut l'agrément du Roi saint Etienne; des Princes & des grands Seigneurs qui sirent de grands dons à ce Monastere. Saint Gilbert sut contraint par necessité de les accepter en partie; mais il en resusa aussi beaucoup, de peur que les grands biens, comme de méchantes herbes, n'étoussassement le bon grain qu'il avoit semé dans ce champ qui devint si fertile, que des personnes de l'un & de l'autre sexe se rendoient de toutes parts à ce Monastere pour embrasser ces Institut; ce qui l'obligea de faire de nouveaux établissement.

Ce saint Fondateur plein d'humilité voiant un si grand nombre de Disciples, crut qu'il n'avoit pas assez de capacité pour les conduire; c'est pourquoi il vint en France l'an 1148, trouver les Religieux de Cisteaux assemblés dans leur Chapitre general où le Pape Eugene III. assistoit, pour leur mettre entre les mains le soin de ses maisons. Mais ils ne les voulurent pas accepter disant qu'il ne leur estoit pas permis d'avoir la conduite des Moines d'un autre Ordre que le leur & encore moins des Religieuses. Le Pape informé de ses vertus, loin de consentir à sa priere, l'exhorta à ne point abandonner son troupeau, & lui temoigna le regret qu'il avoit de ne l'avoir pas connu plustost, parce qu'il l'auroit encore chargé de l'Archevesché d'York auquel il avoit pourveu depuis peu.

Il consulta ensuite saint Bernard & reçut de lui des avis touchant la conduite qu'il devoit tenir dans le gouvernement de
son Ordre; & estant retourné en Angleterre, il mit la derniere main pour le rendre parfait. Sur le resus que les Religieux de Cisteaux avoient fait de prendre la conduite de ses
Religieuses, il establit des Chanoines à qui il en consia la
Direction. Il leur donna la Regle de saint Augustin, & aux
Religieuses celle de saint Benoist. Il dressa ensuite des Constitutions pour le gouvernement des uns & des autres, & les
envoïa au Pape Eugene III. pour y retrancher ou augmenteir
ce qu'il jugeroit à propos. Mais ce Pontife n'y trouva rien à
redire, & y donna son approbotion, ce que ses Successeurs
Adrien IV. & Alexandre III. consirmerent dans la suite.

Il semble que dans l'établissement de son Ordre il air votrits imiter saint Norbert, dont les Monasteres estoient commune Histoire des Ordres Religieux.

Order de pour les hommes & les filles, separés néanmoins d'habitation. DE SIN- Car ceux de saint Gilbert estoient aussi doubles, & de mesme PRINGHAM que dans l'Ordre de Premontré, ses Religieuses ne pouvoient parler à la grille qu'accompagnées en dedans par deux anciennes, & aux dehors par deux Religieux. Les uns & les autres n'osoient se regarder. Si les Religieux estoient obligés d'entrer dans l'habitation des filles pour quelques necessités spirituelles, ils ne pouvoient voir le visage decouvert de ces Vierges qui devoient roujours avoir le voile baissé en leur presence. Ce Saint exigeoit l'âge de quinze ans pour admettre les Freres Clercs au Noviciat & vingt-ans pour la Profession: les Freres Convers n'y pouvoient estre reçus avant vingt-quatre ans. Les filles qui demandoient d'entreren cet Ordre devoient avoir douze ans pour estre admises dans le Monastere, & quinze pour avoir la qualité de Novice; & il falloit qu'elles sûssent le Pseautier, les Hymnes & les Antiennes avant que de faire Profession.

Lorsque ce Saint visitoit ses Monasteres, il alloit toujours accompagné de deux Clercs & d'un Frere Laïc. Il ne s'entrerenoit pas de discours inutiles; mais il psalmodioir continuellement ou prioit mentalement, & portoit toujours déquoi donner suffisamment aux pauvres qu'il rencontroit dans les chemins. Il ne mangeoir point de viande si ce n'estoit dans les grandes infirmités, & melme s'abstenoit de manger du poisson pendant l'Avent & le Caresme. Il ne se servoit que de vaisselle de bois, ses austerités & ses mortifications estoient très-grandes, & il n'estoit pas plus vestu en hiver qu'en esté, quoiqu'il paroissepar ses Constitutions qu'il vouloit que ses Disciples fussent bien vestus: car touchant les habits, il ordonne que les Chanoines aïent trois tuniques, une pellice de peaux d'agneaux un manteau blanc & un capuce fourrés aussi de peaux d'agneaux. Les Religieuses devoient avoir cinq runiques, sçavoir trois pour le travail & deux fort amples, c'est-à-dire, deux coulles blanches qu'elles portoient au Cloistre, à l'Eglise, au Chapitre, au Refectoire & au Dortoir, une pelice de peaux d'agpeaux, une chemise ou minique de gros drap, & leurs voiles estoient aussi fourrés de peaux d'agneaux. Les Sœurs Converses estoient habillées de noir & au lieude coulles elles avoient des manteaux aussi fourrés de peaux d'agneaux. Enfin les Freres Laïcs avojent trois tuniques blanches, un manteau de couleur tannée,

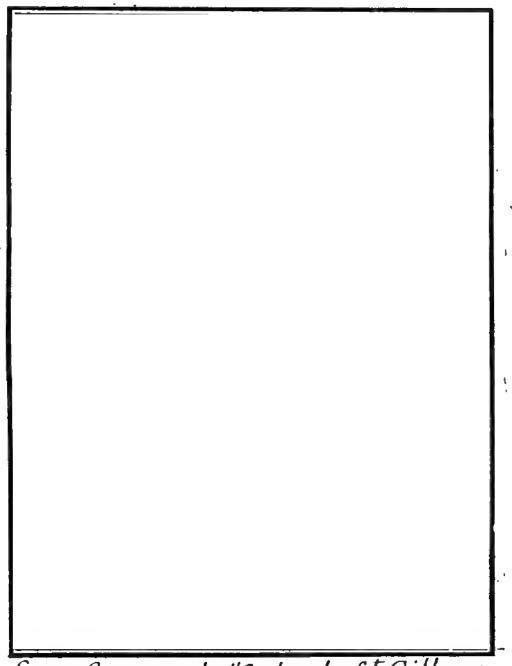

Soeur Converse de l'Ordre de S. Gilbert
de Simprinham, en Angleterre.

. 

SECONDE PARTIE, CHAP. XXIX.

tannée, doublé de grosses peaux, une Chappe aussi tannée, Ordre de & un capuce. On leur permettoit encore pour le travail une S. GILBERT DE SIM-

pelice faite de quatre peaux de belliers.

Quant à leur maniere de vivre elle estoit aussi très-austere, ils ne mangeoient point de viande & n'en donnoient pas mesme aux étrangers, sinon aux Prelats, aux Archidiacres, & aux malades; & si ces personnes en vouloient, ils les devoient faire aprêter par leurs domestiques & non pas par les Religieux. Les Refectoires des Chanoines & des Freres Convers estoient disposés de telle maniere, qu'il y avoit des fenestres ou tours, qui répondoient à l'habitation des Sœurs, par où elles leur passoient à manger. Les Convers gardoient un exact silence pendant le travail, comme Tailleurs, Tisserands, Cordonniers, Peauciers, & les Forgerons pouvoient parler. Ils dovoient tous faire profession dans le chapitre des Religieuses. Il ne leur estoit pas permis d'avoir aucun livre. Ils ne devoient scavoir que le Pater, le Credo, le Miserere mei Deus, & quelques autres prieres, & ils disoient certain nombre de Pater & d'Ave, pour Matines, Laudes, & les autres Heures qu'ils recitoient dans un Oratoire, qu'ils avoient en particulier. La mesme chose estoit observée à l'égard des Sœurs Converses.

Saint Gilbert ne prit pas d'abord l'habit de son Ordre; mais apprehendant que cela ne tirât à consequence dans la suite pour ceux qui en auroient la conduite, il le prit; mais il ne voulut plus commander & se soumit entierement à l'obeissance sous la conduite de Roger, aussi de Simpringham, entre les mains duquel il se demit de la superiorité, après avoir reçu

l'habit de son Ordre à Bulington.

La sainteté de sa vie & la pureté de ses mœurs nepurent pas le mettre à couvert de la calomnie, dont on tâcha de le noircir & son Institut. La premiere persecution qu'il soussiré sussement d'avoir envoié de l'argent à ce Saint, qui en passant par les Couvents de cet Ordre, lorsqu'il sortit d'Angle-terre pour passer en France, y sut reçu avec beaucoup de charité. Comme on connoissoit Gilbert pour un homme d'une grande vertu, les Juges devant lesquels il sut cité, voulurent qu'ilassirmast par serment, si ce qu'on lui impuroit estoit veritable; mais il ne le voulut jamais faire, quoi qu'on le menaçast de renvoier ses Religieux & ses Religieuses hors de leurs

Histoire des Ordres Religieux,

ORDRE DE Monasteres & de détruire son Ordre, & que lui-mesme en fouffrit confiderablement pendant un affez long-tems jusqu'à PRINGHAM. ce que le Roi Henri II. eust ordonné qu'il retournast avec ses Religieux dans leurs Monasteres: pour lors il avoua aux Juges, sans prester de serment, que ce qu'on lui avoit imputé estoit faux, & qu'il n'avoit jamais envoit d'argent à saint Thomas.

La seconde persecution lui fut d'autant plus sensible, qu'elle lui fut suscitée par les Freres Convers, qui avoient à leur teste un pauvre Tisserand demandant l'aumosne, qu'il avoit admis par charité dans son Ordre, aussi-bien que quelques autres miserables à qui il avoit fait apprendre des Metiers. Ces Freres Convers qu'il avoit établis en plusieurs lieux pour l'administration du bien de ses Monasteres, non seulement s'éleverent contre lui, & voulurent le contraindre par force de les décharger d'une partie de l'Observance de leur Regle, comme trop severe; mais ils le diffamerent encore auprès du Pape Alexandre III. par des calonmies acroces aufquelles il ajouta foi trop facilement. Il decreta contre Gilbert & ses Chanoines; mais le Roi Henri II. & les Evesques de son Roïaume aïant écrit à ce Pontife, pour lui faire connoître l'innocence du saint Fondateur, il reconnut la verité, écrivit à Gilbert en lui donnant beaucoup de loüanges, & ordonna que ses Constitutions ne seroient point changées en aucune maniere se ce n'essoit de l'avis de la plus grande & de la plus saine partie de tous les Religieux de l'Ordre, auquel il accorda beaucoup de graces & de Privileges.

Enfin ce Saint homme accablé de vieillesse tomba malade dans un de ses Monasteres qui estoit dans l'Isle de Kadencia. Il y reçut les Sacremens; mais les Religieux le firent transporter à Simpringham, où il mourut le six Février de l'an 1189. âgé de cent six ans, aïant vû sept cens Religieux dans treize Couvents de son Ordre, dont il y en avoit neuf qui estoient doubles de Religieux & Religieuses, & quatre seulement de Religieux, & il y avoit près de douze cent Religieuses. Il s'est fait beaucoup de miracles à son tombeau qui obligerent le Pape Innocent III. après plusieurs informations de le canonizer. Lorsque les Monasteres furent ruinés au tems que la Religion Catholique fut bannie de l'Angleterre, il y avoit vingt-un Monasteres de cetOrdre dans ce Roïaume. Simprin-

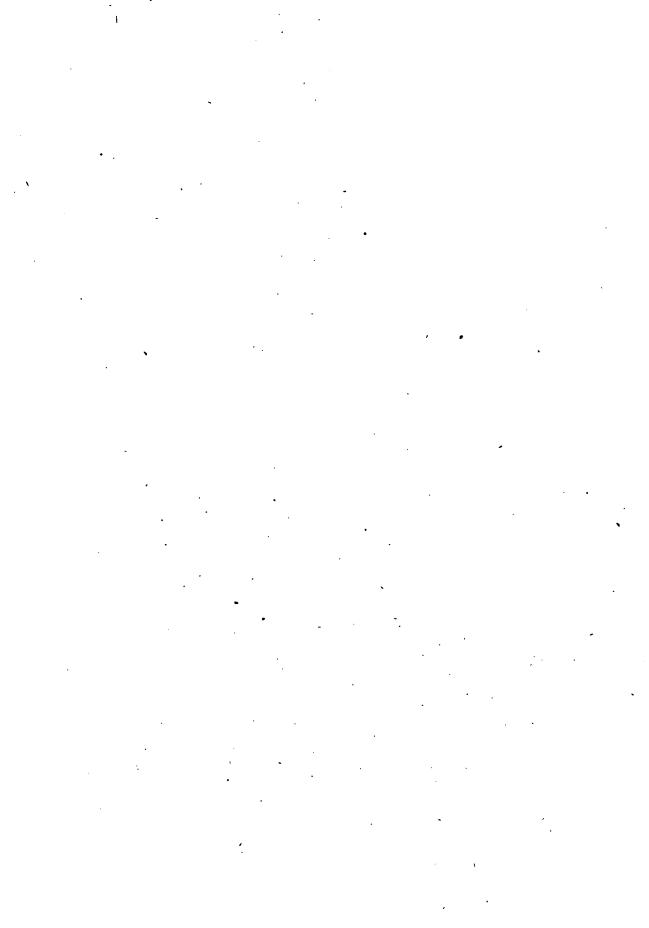



de l'Ordre du S. Esprit en France, en habit de Choeur, l'Ete

SECONDE PARTIE, CHAP. XXX.

195
gham en estoit le Chef, on y tenoit les Chapitres Generaux Orden de S. Esprit ausquels deux Religieuses, Superieures de chaque Maison, de Mont-l'une des filles du Chœur, & l'autre des Converses, devoient affister, mais les Freres Convers n'y avoient aucune voix.

M. Alleman dans son Histoire Monastique d'Irlande, marque encore une Maison de cet Ordre à Ballimore dans la Me-

M. Alleman dans son Histoire Monastique d'Irlande, marque encore une Maison de cet Ordre à Ballimore dans la Medie Occidentale au Comté de Westmeath; mais il se trompe lorsqu'il dit que cet Ordre dépendoit de celui de Premontré. Dod Worth & Dugdalle dans l'Histoire Monastique d'Angleterre ont representé un Chanoine & une Sœur Converse de cet Ordre dans leur habillement, & tels que nous les donnons

ici, ausquels nous avons ajouté une Religieuse du Chœur selon leur habillement prescrit par les Constitutions.

Voiez Roger. Dod Worth, & Guillel. Dugdalle, Monasticum Anglicanum Tom. 2. Nicol. Harspsfeld, Hist. Angl. Sacul. 12. cap. 18. Bolland. Act. SS. 4. Febr. Baillet, Vies des SS. 4. Fevrier, Tamb. de Jur. Abb. Tom. 2. disp. 24. quast. 5. num. 34. Hermant, Hist. des Ord. Relig. Tom. 2. cap. 35. & le Pere Bonanni, Casalog. omn. Ord. Relig. part. 1. & 2.

## CHAPITRE XXX.

De l'Ordre du Saint-Esprit, appellé de Montpellier, en France; & in Sassia, en Italie.

A pluspart des anciens Historiens qui nous ont donné la vie de sainte Marthe, l'ont accompagnée de tant de faits ap. criphes, & contraires à la verité de l'Histoire, qu'ils se sont rendus suspects, & n'ont merité aucune creance. On peut dire la mesme chose d'Olivier de la Trau Sieur de la Terrade, qui se qualisse Archi-Hospitalier General & Grand-Maître de l'Ordre, Milice, & Religion du Saint-Esprit, qu'il prétend avoir esté sondé par cette Sainte, & qui dans un discours touchant la Fondation de cet Ordre, qu'il adressa en 1629. à la Reine de France Marie de Medicis, qu'il appelle la Restauratrice de cet Ordre, y a inseré un abregé de la Vie de sainte Marthe, où il a encheri sur tout ce que l'on en avoit avancé de fabuleux, en y ajoutant des circonstances qui le sont encore davantage.

Bbij

196 Histoire des Ordres Religieux,

Ordre du S. Esprit de Mont-Pellier.

Il a cru que ce n'estoit pas assez d'avoir fait remonter l'antiquité de cet Ordre jusques à sainte Marthe, mais qu'il salloit encore montrer comme il avoit toûjours subsisté depuis ce tems-là. Il cite pour cet effet une Bulle de Leon X. du dix Janvier 1519, par laquelle ce Pape reconnoist qu'il subsistoit du tems de Jean III. l'un de ses Predecesseurs. Il suppose qu'un certain Guillaume de Fontaine-claire General & Grand-Maistre de cet Ordre, estant allé de Montpellier en Espagne pour y faire sa visite, s'actira l'estime de Ferdinand Premier Roi de Castille, qui aïant obtenu par ses prieres & par celles des Religieuses du saint Esprit de Salamanque une victoire considerable fur les Maures, donna à ces Religieuses la Commanderie d'Atalaïa & de Palomera appartenant à l'Ordre de saint Jacques, suivant le Vœu qu'il en avoit fait, & il rapporte tout au long en langue Castillane, la donation qui en fut faite par ce Prince en date du quinze Novembre 1030.

Il fait ensuite tenir un Chapitre General à Montpellier au mois d'Aoust 1032, indiqué par ce Guillaume de Fontaine-claire à la sollicitation d'Antoine Perez son Vicaire General & Official, & de Jean de Rochesort Grand-Prieur de la Province d'Aquitaine, où l'on cita personnellement Dom Ferdinand de Cordouë Grand-Prieur de la Province de Galice pour y venir rendre compte de ce qui s'estoit passé au Chapitre Provincial de cet Ordre tenu à Salamanque au mois d'Aoust 1031. Ensin il cite des Lettres Patentes accordées par Henry II. Roi de France à l'Hôpital de Montpellier, par lesquelles il paroist que cet Hôpital est le premier de la Chrestienté, qu'il a esté sondé par un de nos Rois qui alla à Rome, où à la sollicitation du Pape qui gouvernoit pour lors l'Eglise, il sonda en cette ville un autre Hôpital sous le nom du saint Esprit.

Voila les principales preuves que la Trau de la Terrade apporte pour prouver l'antiquité & la continuation de son Ordre. Mais Mariana & Turquet dans leurs Histoires d'Espagne, prétendent que le Privilège accordé aux Religieuses du Monastere du saint Esprit de Salamanque l'an 1034 par le Roi Ferdinand, & non pas l'an 1030. comme dit la Terrade, est faux & contresait, parce qu'il est escrit en langue Castillane moderne, & que l'on y compte l'année depuis la naissance de Nostre

de l'Ordre du S. Esprit en France, en habit de Chœur l'hyver

٠. . • . • • 

SECONDE PARTIE, CHAP. XXX.

Seigneur; ce qui ne peut estre, puisque tous les actes, tous Ordre de les titres, & les lettres se faisoient en latin, & que l'on com- de Montaptoit depuis l'Ere de Cesar; outre qu'on y donne à Dom Ferdinand le titre de Grand-Seigneur de Biscaye & de Roi de Leon, ce qui en montre plus évidemment la fausseté, parce qu'il n'a jamais esté Roi de Leon, & par consequent ne pouvoit pas accorder aucun privilege à ce Monastere de Salamanque qui a esté sous la jurisdiction de Leon où en l'an 1034, qui est la veritable date de ce pretendu privilege, regnoit Dom Bermond proisième.

Les autres preuves que ceux qui prenoient la qualité de Chevaliers de cet Ordre ont apportées pour en faire voir l'antiquité, & que dans son origine il estoit militaire (lorsqu'on leur a disputé cette qualité) ne sont pas meilleures; car ils ont prétendu que saint Lazare frere de sainte Marthe & de sainte Marie Magdelaine, en avoit esté le premier General ou Grand Maistre. Ils se sont imaginés que sainte Marie Magdelaine avoit aussi fondé plusieurs Maisons de cet Ordre; desorte que Lazare & ses sœurs occupés aux saints exercices de l'hospitalité, recevoient gratuitement les pelerins qui venoient à Jerusalem pour y adorer les sacrés vestiges du Sauveur du monde, & que cette societé s'estant augmentée par un grand nombre de personnes qui en y entrant consacroient leurs biens au service des Hôpitaux, il s'en forma un Ordre Militaire pour as-

furer les chemins aux pelerins qui venoient à Jerusalem. Mais sur quelle autorité appuoient-ils leurs pretentions? fur celle d'un ancien Breviaire de l'an 1553. où dans l'une des Lecons de la Feste de sainte Marthe, il est dit que pendant que Magdelaine s'appliquoit entierement à la devotion & à la contemplation, Lazare s'adonnoit davantage à l'exercice de la guerre & que Marthe qui estoit fort prudente prenoit le soin des affaires de son frere & fournissoit aux soldats & aux domestiques ce qu'ils avoient besoin: Dum autem Magdalena denotioni & comtemplationi se totam exponeret, Lazarus quoque plus Militia vacaret, Martha prudens & fororis & fratris partes strenuegubernabat & militibus ac famulis sedule ministrabat. Ainsi il avoient cru trouver dans les mots de Militia & Militibus l'origine de leur Milice. Mais les Histoires qui se trouveix dans les Breviaires, principalement dans les anciens, ont-elles - toutes de la certifude ? & les changemens qui ont esté faits tant.

Bbilg

PELLUER.

Histoire des Ordres Religieux,

de fois dans les legendes contenuës dans les Breviaires ne sont-DE MONT- ce pas des preuves que l'on y recevoit anciennement le vrai comme le faux, & que ces legendes estoient pleines de quantité de fables qui avoient comme étouffé la sincerité de l'His-

toire ≥

M. de Blegny, qui prend la qualité de Commandeur & d'administrateur General de cet Ordre, dans un projet d'Histoire des Religions Militaires qu'il donna en 1694. & qui n'est proprement que pour faire voir l'antiquité de l'Ordre Militaire du saint Esprit, cite aussi pour preuve de son antiquité un de ces anciens Breviaires de l'an 1514, où il est parlé de Lazare comme Chef d'une milice; & après avoir fixé la premiere époque de l'exablissement de cer Ordre sur l'autorité de ce Breviaire: " Lazare (dit-il) estant arrivé en France se proposa de remettre " sur pied le Corps de milice qu'il avoit commandé à Jerusalem. " & sit prendre les armes à ceux de sa Congregation qui por-" toient sur leurs habits une croix blanche de trois parties, dont " la principale qui estoit l'arbre ou le tronc, representoit Lazare " comme Chef de leur Compagnie, & les deux aucres qui es-" toient les traverses ou crossons, designoient les deux sœurs " comme personnes subordonnées. Les pelerins exposés par de " longs voïages devoient à leur vigilance la sureté qu'ils trou-" voient sur les chemins & le secours qu'ils trouvoient dans les " Hopitaux. Cet Ordre devint si celebre qu'il s'estendit bientôt b dans les païs Etrangers. Il passa premierement dans le Roïau-" me de Naples où ces hospitaliers s'establirent à Pouzzol, & en-" suite à Rome.

Les titres de l'Ordre n'ont pas apparemment conservé à M. de Blegny tous les noms des premiers Generaux successeurs de Lazare; car il passe tout d'un coup à l'année 493, en laquelle il die que Luc de Briquel estoit General; qu'il eur pour successeur en 498. Cecile de Mondragon; qu'à celui-ci succeda Lucale Peirat: & que ce fut à Jerôme de Trecis qui fut establi General en 173, que le Pape Jean III. adressa une Bulle, L'on est déja assez convaincu que toute l'antiquité que prétendoient les Chevaliers estoit imaginaire; mais cette Bulle adressée par Jean III. à ce prétendu Grand Maisbre en 573, en est une preuve, puisque ce Pape estoit mort en 572. Nous ne suiyrons pas les Chevaliers dans toutes leurs autres pretentions sur cette antiquité, qui nous conduiroient trop loin. Elles es-

•

L

•

,

|   | •  |     |   | ,  |   |   |
|---|----|-----|---|----|---|---|
|   |    |     |   |    |   |   |
|   |    |     |   |    |   |   |
| • |    |     | • |    |   |   |
| , |    |     |   |    | , |   |
|   |    |     |   |    | • |   |
|   |    | •   |   |    |   |   |
|   |    |     | • |    |   |   |
|   |    |     |   | •  |   | • |
|   |    | •   |   |    | • |   |
|   |    |     | • |    |   |   |
| , |    |     |   |    | - |   |
|   |    | ,   |   |    | • | * |
|   |    | ,   |   |    |   |   |
|   |    | 1   |   |    |   |   |
|   |    | •   |   | •  |   |   |
|   |    |     |   | ** |   |   |
|   |    | -   |   |    |   |   |
|   |    |     |   |    |   |   |
|   |    | · • |   |    | ~ |   |
|   |    |     |   |    |   |   |
|   |    | •   |   |    |   |   |
|   |    |     |   |    |   |   |
|   |    |     |   |    |   |   |
|   |    | . • | • | •  |   |   |
|   |    |     |   |    |   |   |
|   |    | •   |   |    |   |   |
|   |    |     |   |    |   |   |
|   |    |     |   |    | • |   |
|   |    |     | • |    |   |   |
|   |    |     | • | •  |   |   |
|   |    | •   |   |    |   |   |
| • |    |     |   |    |   |   |
|   |    |     |   |    | • |   |
|   |    | •   |   |    |   |   |
|   | ,  | •   |   |    |   |   |
|   |    |     |   |    |   |   |
|   | •• |     |   |    |   |   |
|   |    |     |   |    | • |   |
|   |    |     |   |    | • |   |
|   |    |     |   |    | • |   |
|   |    |     |   |    |   |   |
| • |    |     |   |    |   |   |
|   |    |     |   |    |   |   |
|   |    |     |   |    |   |   |
|   |    |     |   |    |   |   |
|   |    |     | • |    |   | • |
| _ |    |     |   |    |   |   |
|   |    |     |   |    | • |   |
|   |    |     |   |    |   |   |

SECONDE PARTIE, CHAP. XXX.

toient si peu raisonnables & les titres dont ils se prevaloient estoient si manifestement faux, qu'il y a lieu de s'estonner qu'ils S. Esprir les aient mesme produits, lorsqu'en 1693. les Chanoines Reguliers de cet Ordre leur disputerent cette qualité de Chevaliers, comme nous dirons dans la suite.

En effet ces Chanoines Reguliers ont toûjours consideré cette antiquité de leur Ordre comme imaginaire, & n'ont jamais reconnu d'autre Fondateur que Guy de Montpellier. Il estoit fils de Guillaume Seigneur de Monpellier & de Sibille, & il bastit dans cette ville sur la sin du douzième siècle un celebre Hôpital pour y recevoir les pauvres malades. Son insigne charité le rendit très recommandable ; il procura de grands biens à son nouvel establissement; il associa avec lui d'autres personnes pour en avoir soin&assister les pauvres de leurs biens; son Ordre s'étendit en peu de tems en plusieurs endroits, comme il paroist par la Bulle du Pape Innocent III. du vingt-trois Avril 1198, qui en confirmant cet Ordre fait le dénombrement des Maisons qu'il avoit déja, dont il y en avoit deux à Rome; l'une au delà du Tibre, & l'autre à l'entrée de la ville sous le nom de sainte Agathe, une autre à Bergerac, une à Troyes, & d'autres en differens lieux. Comme ils estoient tous Laïques, & qu'il n'y avoit aucun Ecclefiastique parmi-eux, le mesme Pontife avoit le jour précedent escrit à tous les Archevesques, Evesques, & Prelats de l'Eglise, pour les prier que s'il se trouvoit quelques personnes pienses de leurs Dioceses, qui voulusfent fairequelques donations à ces Hospitaliers, ils ne les empeschassent pas. Il exhorroit aussi ces Prelats d'accorder à ces Hospitaliers la permission de bastir des Eglises & des Cimetieres, de faire la dedicace de ces Eglises, de benir les Cimetieres lorsqu'ils seroient bastis, & de souffrir que le Fondateur & les autres Freres de cet Ordre choisissent des Prestres seculiers pour leur administrer les Sacremens & aux pauvres dans leurs-Eglises. Six ans après, l'an 1204, ce Pape sit venir à Rome le Fondateur pour lui donnér le soin de l'Hôpital de sainte Marie in Sassia, ou en Saxe, qui s'appelle presentement le saint Esprit; & comme il est le Chef de cet Ordre & l'un des plus celebres de l'Italie, nous rapporterons son origine & sa fon-

L'Eglise sut sondée par Ina Roi des Saxons Orientaire l'am 715. sous le titre de sainte Marie in Sassia, ou de Saxe, & le Histoire des Ordres Religieux.

Ordredu mesme Roi estant venu à Rome l'an 718. ajoûta à cette Eglise DE MONT. un Hôpital pour les pelerins de sa Nation, qu'il donna à gouverner à quelques personnes seculieres, aïant assigné sur son domaine un revenu annuel pour la subsistance des pauvres &

l'entretien de l'Hôpital.

Offa Roi des Merciens, à son imitation, amplifia le mesme Hôpital & en augmenta les revenus; mais il fut brûlé en 817. par un incendie qui ne put estre arrêté que par une image de la sainte Vierge que le Pape Paschal I. y porta en procession. Un pareil incendie acheva de le désoler en 847. auquel le Pape Leon IV. remedia aussi-tost le mieux qu'il put, aiant esté aidé par les siberalités des successeurs des Rois Fondateurs. Mais les guerres des Guelphes & des Gibelins, durant les onze & douzième siécles, ruinerent rellement le quartier de la ville où l'Hôpital est situé, qu'ils en abolirent mesme jusqu'à la memoire. Enfin Innocent III. estant monté sur la Chaire de saint Pierre, fit bastir de fond en comble cet Hôpital à ses depens l'an 1198, pour y recevoir les malades & les pauvres de Rome, & en augmenta de beaucoup les bastimens, les possessions, les revenus, & les privileges en l'année 1204. après que des pescheurs eurent tiré du Tibre dans leurs filets une grande quantité d'enfans nouvellement nés qu'on y avoit jettés; car ce Pape en fur tellement touché, qu'il destina principalement cet Hôpital pour recevoir les enfans exposés & abandonnés par leurs parens. A la verité il n'en est point fait mention dans sa Bulle, mais bien dans celles de plusieurs de ses Successeurs, comme de Nicolas IV. de Sixte IV. & de quelques autres, & l'on voit encore dans cet Hôpital une peinture à fresque qui represente des pescheurs qui portent à Innocent III. ces enfans qu'ils avoient trouvés, & une inscription au bas qui fait foy que ce Pontife fut averti par un Ange d'y remedier; c'est pourquoi l'on pretend qu'il fit en melme tems bastir cette Eglise qu'il dedia en l'honneur du saint Esprit, tant à cause qu'il lui avoit inspiré une si bonne œuvre, qu'à cause des Religieux du saint Esprit de Montpellier aufquels il donna le soin de cet Hôpital; mais il y en a beaucoup qui regardent cette histoire comme une fable.

Ce qui est vrai c'est qu'il n'y avoit pas long-tems que le Comte Guy avoit fondé son Ordre, dont le principal soin des Hospitaliers estoit d'exercer l'hospitalité envers les malades, com-



Chanoine Régulier et Hospitalier de l'Ordre dus. Esprit, 52. en habit de Chœur, en Italie.

• • • · **,** 

SECONDE PARTIE, CHAP. XXX.

me nous avons dit ci-dessus. Cesaint Pape estant bien informé S. ESPRIT de leur charité qui les rendoit alors fort celebres, en sit venir six de Monta Rome avec leur Fondateur pour leur donner la direction de PELLIER. cet Hôpital que les Papes Successeurs d'Innocent III ont encichi dans la suite par plusieurs donations qu'ils lui ont faites, en quoi ils ont esté imités par plusieurs personnes pieuses & charitables.

L'an 1471. Sixte IV. voïant que les bastimens de cet Hôpital tomboient en ruine, le sit rebastir avec la magnissicence qu'on voit encore aujourd'hui. Il contient plusieurs corps de logis avec une salle fort longue & élevée à proportion, capable de tenir mille lits, & un grand coridor à costé de cette salle qui en contient bien encore deux cens, lesquels sont tout remplis en Esté. On est mesme souvent contraint d'en dresser d'autres dans les greniers de cet Hôpital qui sont au bas de saint Onuphre, outre un grande salle de traverse où l'on met les blessés. Les Prestres & les Nobles sont dans des Chambres particulieres, où il y a quatre lits dans chacune, & sont servis en vaisselle d'argent. Il y a encore d'autres Chambres pour les frenetiques & pour ceux qui ont des maux contagieux,

Dans un appartement qui est derriere l'Hôpital, on y entretient grand nombre de nourices pour allaiter les enfans exposés, outre plus de deux mille de la ville & des villages circonvoisins à qui on les donne à nourir. Tout proche est l'appartement des garçons qu'on y met à l'âge de trois ou quatre ans après qu'on les a retirés des nourices. Ils sont toûjours au nombre de cinq cens, & ils y demeurent jusqu'à ce qu'ils soient en estat de gagner leur vie à quelque métier ou autre exercice

qu'on leur apprend.

Les filles qui sont en pareil nombre, sont élevées dans un autre appartement fermé jusqu'à ce qu'elles soient en estat d'estre mariées ou Religieuses; & quand elles sont pourveuës, elles reçoivent de l'Hôpital cinquante écus Romains de dot. Elles sont sous la direction des Religieuses de cet Ordre dont le Monastere est renfermé dans l'Hôpital, Il sut bastil'an 1600 par le Pape Clement VIII, qui dedia leur Eglise sous le nom de sainte Tecle.

Enfin il y a le palais du Precepteur ou Commandeur & Chef de cet Ordre, qui est très beau, entre lequel & cet Hôpital, il y a un grand Clostre où logent les Medecins, les Chirurgiens,

Tome II.

Cc

Histoire des Ordres Religieux,

Ordre du

& les Serviteurs de l'Hôpital qui sont toûjours plus de cent, & DE MONT. à costé est l'appartement des Religieux. C'est toûjours un Prelat distingué qui remplit cette Charge de Commandeur qui est

presentement à la nomination du Pape.

La dépense tant pour les enfans que pour les malades, monte par année, l'une portant l'autre, à près de cinq cens mille livres, & le revenu seroit une fois aussi considerable, sans la faineantife des Italiens, qui laissent la pluspart des terres sans estre cultivées, principalement dans la campagne de Rome où cet Hôpital est Seigneur de plusieurs bourgs & villages, comme la Tolfa, san - Severo, Polidoro, Castelguido & plufieur autres sur le Chemin de Civita-Vecchia, dont il y en a quelques-uns qui sont principautés. Au dehors de cer Hôpital, il y a un tour avec un petit matelas dedans pour recevoir les. enfans exposés. L'on peut hardiment les mettre en plein jour, car il est defendu sous de très grosses peines, & mesme de punicion corporelle, de s'informer qui sont ceux qui les apportent ni de les suivre.

· Voila quel est ce fameux Hôpital du saint Esprit de Rome, dont le Pape Innocent III. donna la direction, comme nous avons dit, au Comte Guy & à ses Hospitaliers. Les Prestres qui administroient les Sacremens dans les Hôpitaux n'estoient pasdu corps de l'Ordre, puisqu'ils estoient amovibles, ils n'estoient pas fujets à la correction du Maistre, & dépendoient seulement des Evesques dans les Dioceses desquels les Hôpitaux estoient firués. Mais Innocent III. par sa Bulle de l'an 1204, voulur que dans l'Hôpital de Rome, il y eust au moins quatre Clercs qui en y entrant feroient profession de la Règle que suivoient les Hospitaliers; & afin d'estre moins à charge à l'Hôpital, ils devoient se contenter de la simple nourriture & du vêtement. Il leur estoir defendu de se mêter des affaires temporelles, & ils estoient soumis à la correction du Pape: ainsi il commença à y avoir parmi les Hospitaliers du faint Esprit des personnes Ecclesustiques & des Laïques, avec cette difference que les Ecclesiastiques, s'engageoient à une étroire pattyreté & au service des malades par des Vœux lolemnels, & que les Laïques n'estoient engagés seulement que par des Vœux simples. Car quoique le Pape obligeat ceux-ci à faire profession Reguliere après avoir esté eprouvés pendant un anist à ne point quirter l'Ordre que pour passer dans un autre plus austere, on ne doit pas conclute

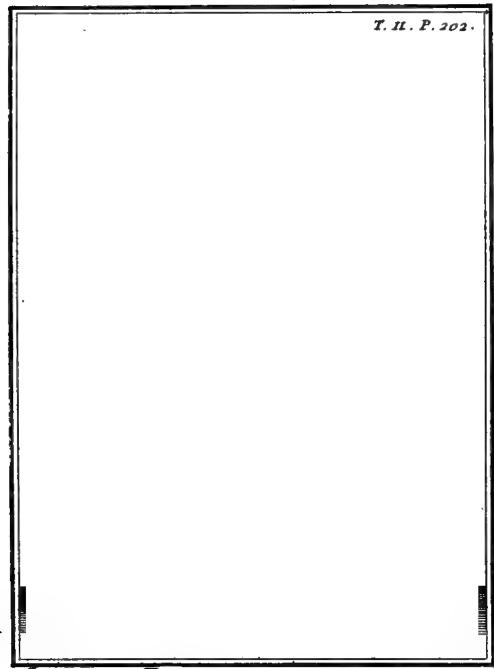

Chanoine Régulier et Hospitalier de l'Ordre. du S. Esprit en Pologne, en habit de Chœur, tant l'Ayver que l'Eté

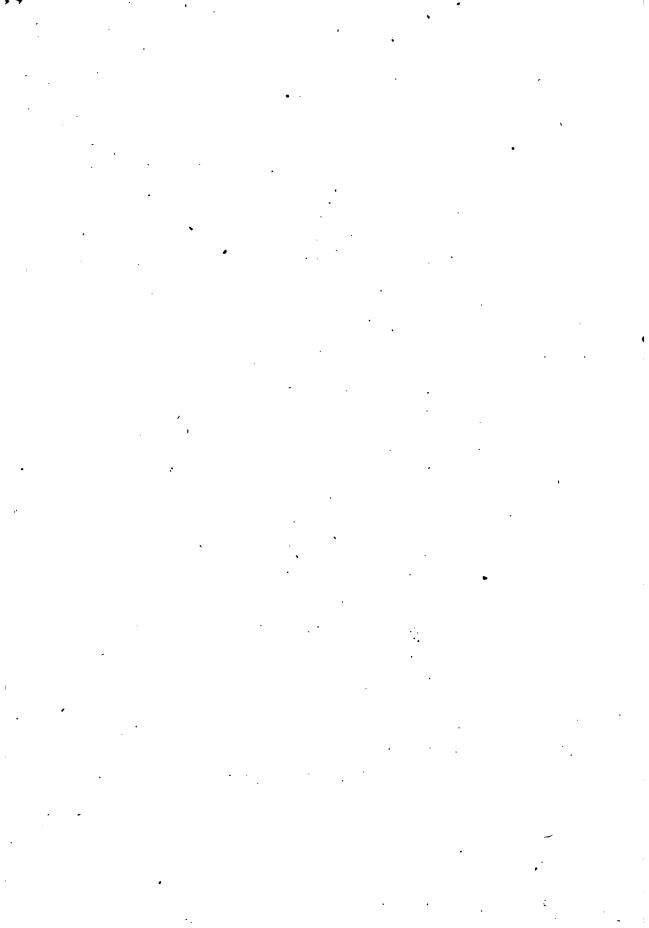

SECONDE PARTIE, CHAP. XXX.

de là qu'ils fussent pour cela Religieux; puisqu'on appelloit en Ordre or ce tems-la Religion & Ordre, toute societé dans laquelle on DE MONT s'engageoit plus étroitement à servir Dieu sous l'obeissance PELLEER. d'un Superieur. Ensin par la mesme Bulle, le Pape unit les deux Hôpitaux du saint Esprit de Montpellier & de Rome, voulant qu'ils sussent gouvernés par un mesme Maistre, & que cette union ne pust prejudicier aux droits de l'Evesque de Maguelone, à la jurissicion duquel l'Hôpital de Montpellier estoit soumis. Il ordonna aussi entr'autres choses que ceux qui seroient commis pour chercher les aumosnes pour ces Hôpitaux, auroient chacun leur departement, que les Questeurs de celui de Rome se contenteroient des aumosnes qu'ils recevroient en Italie, en Sicile, en Angleterre & en Hongrie; & que ceux de l'Hôpital de Montpellier pourroient aller dans toutes les autres Provinces de la Chrestienté.

Plusieurs Hôpitaux s'unirent ensuite à celui de Montpellier, auquel l'on sit de grandes donations. Celui de Rome se mit dans la mesme reputation eplusieurs Hôpitaux s'unirent à lui; c'est pourquoi l'an 1217. Honorius III. voïant que l'union de ces deux Hôpitaux de Rome & de Montpellier pouvoit préjudicier à celui de Rome en particulier, les demembra; ordonnant qu'ils n'auroient rien de commun ensemble; que les aumosnes qui seroient receuës en Italie & dans ses Roïaumes de Sicile, de Hongrie & d'Angleterre, seroient portées à l'Hôpital de Rome, & que celles qui seroient receuës dans toutes les autres Provinces de la Chrestienté appartiendroient à celui

de Montpellier.

L'Ordre du saint Esprit a donc d'abord esté mixte, composé de personnes Ecclesiastiques faisant profession de la vie Religieuse engagées par des Vœux solemnels, & de personnes Laïques qui ne faisoient que des Vœux simples. On regarda dans la suite cet Ordre comme Militaire; le nom de Maistre que prenoient ceux qui gouvernoient les Hôpitaux & qui en estoient Superieurs, sut changé en celui de Precepteur ou Commandeur, & l'on se servit du terme de responsion pour marquer les Charges que les Commanderies devoient au Grand Maistre ou General, ce terme de responsion n'estant en usage que dans les Ordres Militaires. Il n'y a neanmoins aucune preuve que ces Hospitaliers a sent porté les armes, & aïent esté employés dans les Croisades comme les autres Hospitaliers,

Ссij

Histoire des Ordres Religieux, mais l'on trouve que le nom de Commandeur leur est donné DE MONT. dans une Bulle d'Alexandre IV. de l'an 1256. Cum igitur Magistri Commendatores & omnes alii fratres nostri Hospitalis. On trouve aussi la mesme chose dans d'autres Bulles de differens Pontifes. Le mesme Alexandre IV. dans celle dont nous venons de parler, & le Pape Nicolas IV. par une autre Bulle de l'an 1291. après avoir dit que le Commandeur de Montpellier. & les Maisons de sa dépendance, se sont soumis à l'Hôpital du saint Esprit de Rome, ajoute que c'est asin que l'Hôpital de Montpellier soit soumis & sujet à celui de Rome, de la mesme maniere que les Maisons qui dépendent de l'Hôpital de Jerusalem qui est une milice temporelle, sont soumises & sujettes à cet Hôpital de Jerusalem. C'est apparemment pourquoi Bzovius, le P. Mendo, Crescenze, l'Abbé Giustiniani, & quelques autres Auteurs parlant de l'Ordre du saint Fsprit, l'ont qualissé Ordre Militaire.

## CHAPITRE XXXI.

Continuation de l'Histoire de l'Ordre du saint Esprit de Monspellier, & suppression de la Milice de cet Ordre.

A premiere atteinte qui fut faite à l'autorité du Grand Maistre ou Commandeur de l'Hôpital du saint Esprit de Montpellier qui en cette qualité estoit General de tout l'Ordre, fut quand le Pape Honorius III. separa cet Hôpital de celui de Rome. Il lui laissa neanmoins toute jurisdiction sur les Hôpitaux qui se trouvoient dans toutes les Provinces de la Chrestienté, excepté en Italie, & dans les Roiaumes de Sicile, de Hongrie, & d'Angleterre. Gregoire X.lui osta encore cette jurisdiction qu'il donna au Maistre de l'Hôpital de Rome, voulant que celui de Montpellier lui obeist comme à son Superieur. Nicolas IV. dit néanmoins dans une Bulle de l'an 1191, que ce fut du consentement du Maistre de l'Hôpital de Montpellier & de ses Hospitaliers qui s'y soumirent volontairement, & il ordonna que le Maistre de Monspellier païeroir tous les ans à celui de Rome trois florins d'or. Il y en a qui prétendens que le Pape Gregoire XI. remit les choses en l'estar qu'elles estoient du tems d'Honorius III. en separant de nouT. II. P. 204

Religieuse Hospitaliere de l'Ordre du S'Esprit, 54. en habit ordinaire.

• 

SECONDE PARTIE, CHAP. XXXI.

Veau ces Hôpitaux; mais le Saunier Religieux de l'Ordre du ORDRE DE faint Esprit & sous-Prieur de l'Hôpital de Rome, fait voir que DE MONT la Bulle de ce Pape de l'an 1371, qui se trouve dans le Bullaire PELDIER. de cet Ordre, est fausse & supposée; en ce qu'elle est adressée à Berenger Giron General & Grand Maistre de l'Archihôpital & Milice de l'Ordre du saint Esprit, & que ce Berenger mourut l'an 1487, ou 1488, outre que cette Bulle qui est datée du trois des Kalendes de Septembre 1372. & de la troisième année du Pontificat de Gregoire XI. ne peut pas eltre de cette année, puisqu'il ne fut elu que le trente Decembre 1370. c'estoir peur-estre au sujet de ce Berenger Giron que Sixte IV. se plaignit de ce qu'il y en avoit au delà des Monts qui prenoient la qualité de Generaux, & il les soumit à celui de Rome comme au seul General de l'Ordre. Le Generalat fut neanmoins restitué au Commandeur de Montpellier par les Papes Paul V. & Gregoire XV. mais à condition qu'il dépendroit encore de celui de Rome. Cette dignité lui fut enfin accordée sans aucune dépendance par le Pape Urbain VIII. & encore contestée, comme nous dirons dans la suite.

Mais la Milice de cet Ordre recut un plus grand echec en 1459. car le Pape Pie II. la supprima entierement. On découvroit quelques traces de Chevaliers depuis la Bulle d'Alexandre IV. de l'an 1256, dont nous avons parlé jusqu'à ce tems-là. l'Ordre estoit composé de personnes Ecclesiastiques veritablement Religieux, & de Laïques qui n'estoient point engagées à la profession Religieuse, & on estoit en peine de ce qu'estoient devenus ces Laïques depuis le milieu du quinziéme siécle jus-· qu'au commencement du dix-sept qu'on ne voit dans cet Ordre que de veritables Religieux, & ce n'est que vers ce temslà qu'on y voit renaître des Laïques ou Seculiers qui sont mesme engagés dans le mariage. Mais M. de Leibenitz nous a appris quel avoit esté leur sort, en nous conservant dans son Codex juris gentium, la Bulle de Pie II. de l'an 1459, par laquelle il erige l'Ordre Militaire de Notre-Dame de Bethléem, & en supprime quelques autres, du nombre desquels est la Milice du saint Esprit in Sassia à Rome, dont il applique les revenus à son nouvel Ordre de Notre-Dame de Bethléem: Pro fundamento autem ac substantia dicta Religionis nova, alias Religiones sive Militias ac Hospitalia infra scripta, videlicet S. Lazari,ubilibet confistentia, S. M. de Castello Britonum de Bologna, ac S. Sepulchri,

Cenj

PELLIER.

Ordre Du nec non S. Spiritus in Saxia de urbe, & omnia ab eo dependentia DE MONT. aut illius babitum seu crucem duplicem deferentia, & B. M. Cruciferorum & c. On pourroit dire que c'est tout l'Ordre du saint Esprir in Sassia que ce Pape avoit supprimé; mais il n'a seulement entendu parler que de la Milice, Religiones seu Militias. Et bien loin d'avoir supprimé l'Hôpital du saint Esprit de Rome, c'est qu'il lui accorda beaucoup de privileges aussi-bien que son Successeur Paul II. comme il est marqué dans une Bulle de

Sixte IV. du 21. Mars 1478.

Après la suppression de cette Milice, il n'y eut plus dans l'Ordre dusaint Esprit de melange de Religieux & de Laïques CetOrdre fut purement Regulier; & s'il y eut des Laïques qui possederent encore des Commanderies sous le titre de Chevaliers de cet Ordre, ce titre n'estoit point legitime. C'est ce que nous apprenons d'une autre Bulle de Sixte IV. de l'an 1476. qui ordonne que les Hôpitaux de cet Ordre & les Commanderies aussi-bien que leurs dépendances ne pourront estre données, soir en rirre, soir en Commende, qu'à des Religieux Profez de cet Ordre, qui seront obligés de retourner dans leurs Cloistres toutes fois& quantes qu'il plaira au Grand Maistre de l'Hôpital de Rome de les faire revenir: Statuentes ac etiam decernentes, quad ipsius Ordinis Hospitalia, Praseptoria, membra & loca, nulli cujuscumque diguitatis, fatus, gradus, vel condiționis fuerit, preserquem ipsius nostri Hospitalis fratribus, & Ordinem ipsum expresse professis, eis tamen pro solo nutu dicti Praceptoris existentis & pro tempore ad Claustrum quoties expedierit revocandis, in titulum vel Commendam conferri veleant sive possint. Voila aui est bien fort contre les Chevaliers qui ont paru au commencement du dix-septiéme siècle, qui bien loin de vivre en commun dans un Clostre sous l'obeissance d'un Superieur, ou du moins d'y pouvoir estre rappellés à la volonté des Supperieurs, lorsqu'ils auroient des Commanderies, estoient au contraire la pluspart mariés. Peut-estre dira-t-on que les Hôpitaux de Rome & de Montpellier aïant esté desunis par le Pape Gregoire XI. l'an 1372. le Pape ne parloit qu'à ceux qui estoient soumis à l'Hôpital de Rome; mais outre que la Bulle de Gregoire XI. est fausse & supposée, c'est que Sixte IV. s'adresse plus particulierement aux François qui avoient usurpé des Commanderies & qui prenoient la qualité de Generaux de l'Ordre: Cumitaque sient accepimus displicenter, nonnulli in ipsius Hospitalis fratres

• -• 

SECONDE PARTIE, CHAP. XXXI.

etiam Praceptorias, Hospitalia, membra, & loca pia ab ipso Hose Ordet su

s. Espatr

pitali in Saxia dependentia, obtinentes, ambitione & cupiditate de Mourecacô-inducti, & sub terminis non contenti, temeritate proprià se Petiter.

cacô-industi, & sub terminis non contenti, temeritate proprià se Generales Praceptores ditti Ordinis pracipue in partibus ultramontanis nominare & c. Il declare ensuive que tous les Hôpitaux, les Commanderies & les lieux pieux de l'Ordre & qui portent le nom du saint Esprit, dependront de l'Hôpital du saint Esprit en Saxe, etiam si longuva consuetado ant submissio aliqua repugnarint; & il dessend à aucun Religieux possedant une Commanderie de l'Ordre de prendre la qualité de General endeçà ou endelà les monts, ni de pretendre aucune autorité sur les autres Religieux qui doivent estre tous soumis au Precepteur de l'Hôpital de Rome: qui nimmo, omnes & singuli disti Ordinis Praceptores, Hospitalarii, & Religiosi quos eidem Praceptorixostri Hospitalis in Saxia pleno jure subesse volumus & tanquam suo Superiori obedientiam & reverentiam congruam exhibere, as salvà bujus sedis authoritate, in omnibus sicati unico corum Praceptori obtemperare teneantur & debeant.

En effet il n'y eut point de Generaux en France depuis cetems-la jusqu'en l'an 1619, que Paul V. rendit cette qualité pour la France & toutes les autres Provinces de la Chrestienté, excepté l'Italie, la Sicile, l'Hongrie & l'Angleterre, au Commandeur de Montpellier: ce que fit aussi Gregoire XV. l'an-1621. mais ce ne fut qu'à condition qu'ils dependroient encore de celui de l'Hôpital de Rome, & la Terrade qui fut pourveur de cette Commanderie, avoit esté fait par le Grand Maistre de Rome le quatre Septembre 1617. Vicaire & Visiteur General dans les Roïaumes de France & de Navarre, à la charge de se faire Religieux Profez de l'Ordre dans l'année. Ce fut lui qui fut fait premier General en France dependant de celui de Rome, & ce ne fut qu'à la priere de Louis XIII. que le Pape Urbain VIII. rendit ce General de France independant de celui de Rome l'an 1625. Ce fut donc au commencement du dix-septiéme siécle que l'on commença à songer au retablissement de cet Ordre en France qui y estoit presque aneanti; maisau lieu de le remettre dans ion ancien lustre & dans sa splendeur, ce ne fut au contraire qu'une confusion & qu'un cahos depuis l'an 1602. jusqu'en 1700 que le Roi developpa ce cahos en declaranc cet Ordre purement Regulier & nullement Militaire.

Antoine Pons qui prenoit la qualité de Commandeur de l'Hô-

Histoire des Ordres Religieux,

PELLIER.

ORDRE pu pital de saint Germain & de Procureur General de l'Ordre, voulut commencer ce retablissement en 1602, mais ce fut en falsifiant des Bulles & des indulgences à ceux qui vouloient contribuer à la restauration des Commanderies, & son imposture aïant esté découverte, il fut condamné par Arrest du Parlement de Toulouse du 21. Janvier 1603, à faire amende honorable, nud en chemise, & banni à perpetuité hors du Roïaume.Il ne ne laissa pas de surprendre en la mesme qualité des Lettres Patentes d'Henry IV. & de Louis XIII. des années 1608. 1609. & 1610.qui lui permettoient de faire ses diligences pour retablir cet Ordre: mais en 1612. on lui fit defense de faire negoce d'indulgences à peine d'amende arbitraire ; le Senechal de Moissac decreta prise de corps contre lui, & le Parlement de

Toulouse ordonna que ce Decret seroit executé.

Olivier de la Trau sieur de la Terrade parur ensuite sur les rangs. Il obtint des Papes Paul V.& Gregoire XV, la qualité de General aux conditions que nous avons dit, & fut independant de celui de Rome, par une Bulle d'Urbain VIII. l'an 1625. En cette qualité il crea des Chevaliers purement Laïques & mesme engagés dans le mariage. On ne laissa pas neanmoins de voir dans le mesme tems un pretendant à la Commanderie Generale de Montpellier, qui de son costé faisoit des Chevaliers. C'estoit un Apostat de l'Ordre des Capucins, que la Terrade sit enfermer dans les prisons de l'Officialité. La Terrade y fut à son tour, & après sa mort M, Desecures l'un des Comtes de Lyon qui prit la qualité de Vicaire General, fit aussi des Chevaliers, aussi-bien que plusieurs autres qui se disoient Officiers de l'Ordre. Le Roi par un Arrest du Conseil d'Etat de l'an. 1655. ordonna que les pouvoirs, privileges, possessions & translations des pretendus Officiers de l'Ordre du saint Esprit seroient examinés par l'Official de Paris assisté de quatre Docteurs nommés par l'Arrest. Par un autre de la mesme année sa Majesté sit defense à qui que ce fust de prendre la qualité de General de l'Ordre du saint Esprit; & au mois de Janvier. 1656. Desecures obtint un Brevet de la Commanderie ou Preceptorerie de Montpellier. Au mois de Mai le Roi nomma des Commissaires pour examiner les titres, Bulles & provisions de ceux qui se pretendoient Generaux, Commandeurs, Officiers, & Religieux de cet Ordre. L'Official de Paris par une Sentence de la mesme année fait desense à Desecures de prendre la

: 1

dante le Comte de Dourgogne, en naou ordinaire dons la maison.

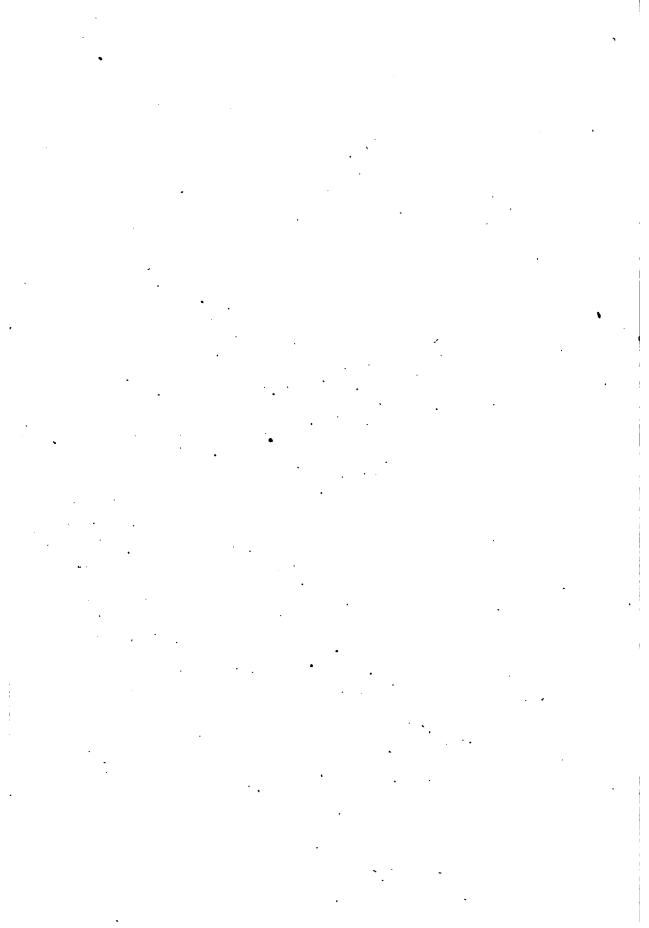

Second E Partie, Chap. XXXI. qualité de Vicaire General, Coadjuteur, Superieur, Com. Ordre D

mandeur ou Religieux de l'Ordre du saint Esprit d'en porter DE MONT les marques ni d'en faire aucune fonction à peine d'excommu. PELLIER, nication ipso facto. Nonobstant cette Sentence il lui est permis par un Arrest du Grand Conseil du trois Septembre 1658. de prendre possession de la Commanderie de Montpellier à condizion d'obtenir des Bulles dans six mois. Il les obtint du Pape Alexandre VII. & prit possession de cette Commanderie en 1659. avec la qualité de Grand Maistre de l'Ordre. Par Sentence du 16. Octobre de la mesme année, l'Official le declara excommunié pour avoir pris la qualité de Superieur de cet Ordre, & lui fit iteratives defenses de se qualifier à l'avenir Grand Vicaire ou Religieux de cet Ordre, declara les professions faites entre ses mains, nulles, le condamna à cent livres d'amende, à tenir prison pendant six mois, & à dire les sept Pseaumes tête nuë & à genoux. Par une autre Sentence du Chastelet de Paris du 29. Aoust. 1667. il fut condamné d'estre mandé, blâmé nuë teste & à genoux, & defenses lui furent faites de prendre la qualité de General, & par Arrest du Parle-

ment du 29. Mai 1668. il fut banni pour neuf ans.

Le Roi par son Brevet du 21. Septembre de la mesme année. donna la Commanderie de Montpellier à M. Rousseau de Bazoche Evesque de Cesarée Conseiller au Parlement de Paris. Un nommé Compan se pretendit pourveu de cette Commanderie: Desecures eut aussi toûjours les mesmes pretentions, mais par Arrest du Conseil d'Etat du 9. Septembre 1669. l'Evesque de Cesarée fut maintenu dans la possession de cette Commanderie contre Compan & Delecures. Par Arrest du Grand Conseil du 27. Avril 1671. il fut ordonné qu'on tiendroit le Chapitre General de cet Ordre. Le Roi par un autre Arrest de son Conseil d'Etat du mois de Mai de la mesme année confirma celui du Grand Conseil, & ordonna que nonobstant le refus qu'on avoit fait à Rome de donner des Bulles à l'Evesque de Cesarée, ce Prelat seroit reconnu pour General de l'Ordre par tous les Religieux & Religieuses, Chevaliers, Commandeurs, & autres personnes de l'Ordre, & qu'on assembleroit le Chapitre General. L'Evesque de Cesarée mourut la mesme année sans avoir obtenu de Bulles, & après sa mort M. Morin du Colombier Aumosnier du Roi se sit pourvoir par Bref du Pape Clement X. du mois de Fevrier 1672. de la Commande-Tome II.

Santa du rie de Monspellier (vacante depuis quarante ans, à ce qu'il se Espats avoit exposé) à la charge de prendre l'habit & de faire properties. fession dans l'Ordre Regulier du saint Esprit.

Cette Commanderie lui fut contestée, & il y a de l'apparence que toutes ces divisions arrivées parmi ceux qui se pretendoient Superieurs, Commandeurs & Officiers de cet Ordre, qui la pluspart n'avoient aucun titre legitime, & qui bien loin de retablir cet Ordre en France dans son ancien lustre, le fletrissoient au contraire par leur conduite & les abus qu'ils commettoient dans la reception des pretendus Chevaliers, admettant indifferemment tous ceux qui leur donnoient le plus d'argent, porterent le Roi à mettre l'Ordre du saint Esprit de Montpellier au nombre de ceux que sa Majesté declara éteints de fait & supprimés de droit par son Edit du mois de Decembre de l'an 1672, & qu'il unit à celui de saint Lazare. Nonobstant cet Edit, M. du Colombier obtint au mois de Janvier 1673. des Lettres de François Marie Phoebus. Archevesque de Tarse, Commandeur de l'Hôpital de Rome & General de l'Ordre du saint Esprit, par lesquelles il l'establissoit son Vicaire General & Visiteur en France & dans les Provinces adjacenres, ce qui lui procura un sejour de huir années à la Bastille.

Les autres Chevaliers du saint Esprit formerent opposition au Grand Conseil à l'enregistrement de cet Edit. Ils continuerent à s'assembler & mesme à recevoir des Chevaliers. Le sieur de la Coste se disoit Grand Maistre de cet Ordre comme aïant esté canoniquement élu par les Chevaliers. Mais sa Majesté par deux Arrests du Conseil d'Etat des années 1689. & 1690, sit desense à ce Grand Maistre de prendre cette qualité à l'avenir, ni de porter la Croix & l'epée lui & les siens: & declara toutes les receptions & pretenduës Lettres de provisions par eux expediées depuis l'Edit de 1672 nulles & de nul esset, & sans avoir égard à leurs oppositions, ordonna que son Edit seroit executé.

Les Chevaliers de saint Lazare qui jusqu'alors avoient tronvé beaucoup de facilité à obtenir ce qu'ils avoient souhaité, trouverent néanmoins dans la suite de grandes difficultés pour l'execution de cet Edit; car les Religieux Prosez de l'Ordre du saint Esprit, se joignirent aux Chevaliers de cet Ordre pour interrompre le cours des entreprises de ceux de saint Lazare. Les Chevaliers du saint Esprit offrirent à sa Majesté de

Soeur de l'Hôpital du Saint Esprit, 57. à Rome. HISTOIRE DES ORDRES RELIGIEUR,

Dès le quinze Fevrier 1692. ils avoient tenu un Chapitre DE MONT. aux grands Augustins à Paris, où entrautres choses ils avoient Paulus. deliberé qu'on ne recevroit aucuns Chevaliers qu'ils ne paiassent chacun à l'Ordre pour le moins la somme de six cens livres, les Chevaliers de grace celle de douze cens livres, les Chevaliers d'obedience, servans & autres perits Officiers quatre cens livres. Mais les Religieux rompirent toutes leurs mesures; car à peine le Roi eut-il prononcé le rétablissement de l'Ordre en 1693, qu'ils reclamerent la Maison Magistrale de Montpellier qu'ils avoient auparavant desavouée. Ils soutinrent que l'Ordre du saint Esprit estoit purement Regulier. & que la Milice estoit une nouveauté du siécle qui ne s'eltoit ingerée que par usurpation dans l'administration des biens de l'Ordre. C'est pourquoi le Roi nomma encore des Commissaires pour l'execution de son dernier Edit. Les Chevaliers ne manquerent pas de faire valoir leur antiquité pretendue qu'ils failoient remonter jusqu'au tems de sainte Marthe, & de rapporter le pretendu Chapiere General tenu à Montpellier l'an 1032. Le Roi le dix Mai 1700. decida en faveur des Religieux. L'Ordre du saint Esprit sur declaré purement Regulier & Hospitalier par un Arrest du Conseil d'Etat; & Sa Majesté sit desense à tous ceux qui avoient pris des qualités de Superieurs, Officiers & Chevaliers du pretendu Ordre Militaire du saint Esprit de Montpellier, de prendre à l'avenir ces qualités, ni de porter aucune marque de cette pretendue Chevalerie, & de donner des Lettres ou provisions de Commandeurs, Chevaliers ou Officiers de cet Ordre. Sa Majesté ordonna de plus que le Brevet de Grand-Maistre accordé à M. l'Abbé de Luxembourg seroit rapporté comme nul & de nul effet, & qu'il seroit sursis à faire droit sur les demandes des Religieux pour estre remis en possession des Maisons de cet Ordre & des biens qui avoient esté unis à celui de saint Lazare, jusqu'à ce que sa Majesté eust pourveu au retablissement de cet Ordre & de la Grande Maistrise Reguliere du saint Esprit de Montpellier.

Après la mort de M. l'Abbé de Luxembourg, qui conformement à cet Arrest du Conseil d'Etat, avoit remis entre les mains du Roi son Brevet de Grand-Maitre de l'Ordre du Saint Esprit de Montpellier, on sit de nouvelles tentatives auprès dir Roi pour le rétablissement de cet Ordre, & sa Majesté par un -SECONDE PARTIE, CHAP. XXXI.

Arrest du Conseil d'Etat du 16. Janvier 1701, nomma Mon- S. Espair feigneur le Cardinal de Noailles Archevelque de Paris, M. DE MONT-Bossuer Evesque de Meaux, le Reverend Pere de la Chaise, PELLIER. Messieurs l'Abbé Bignon, de Pommereu, de la Reynie, de Marillac & d'Aguesseau pour examiner les Bulles, Lettres Patentes, Declarations, Arrests & autres Titres concernant cet Ordre; & voir sur leurs avis, s'il convenoit, & s'il estoit possible de rétablir la Commanderie Generale du Saint-Esprit de Montpellier & ses dépendances, & quelles précautions s'on pourroit prendre en ce cas pour le Reglement tant du spirituel que du temporel de cet Ordre, ou s'il ne seroit pas plus à propos d'en emploier les biens & les revenus à quelqu'autre usagopieux; & par deux autres Arrests des vingt-quatre Novembre 1704. & premier Juin 1707. Sa Majeste nomma pour Rapporteur M. Laugeois d'Imbercourt, Maître des Requestes.

En 1707. M. le Duc de Chatillon, Paul-Sigismond de Montmorenci, aïant demandé au Roi la Grande-Maîtrise de cet Ordre, & Sa Majesté lui aïant permis d'enfaire connoistre le veritable caractere & la Milice, il consulta plusieurs Docteurs de Sorbonne, neuf celebres Avocats & quelques autres personnes qui furent tous d'avis que l'Ordre dans son Origine avoit esté Laique & Seculier, & que ce n'a esté que dans la tuite qu'il a esté Mixte, composé de personnes Laiques pour l'administration du temporel, & de Clercs Reguliers pour l'administration spirituelle, & on ne trouvoit point d'inconvenient qu'un Laique fust Grand-Maître de cet Ordre, à l'exemple de plusieurs Ordres Militaires, qui, quoique composés de Chevaliers Laiques & de Religieux, ne laissoient pas

d'estre gouvernés par des Grands-Maistres Laiques.

Les Religieux de l'Ordre du Saint-Esprit qui sembloient avoir interest que cette Milice ne se rétablist point, puisqu'il l'avoit disputée en 1693. & que ce ne fut que sur leurs remontrances que le Roi par son Arrest du 10. Mai 1700. avoit declaré leur Ordre purement Regulier & nullement Militaire, se joignirent néanmoins à M. le Duc de Chatillon, & dans une Requeste qu'ils presenterent au Roi, ils demanderent acte à Sa Majesté de ce qu'ils n'entendoient point se prevaloir, ni se servir de l'Arrest du 10. Mai 1700. au Chef qui avoit reputé l'Ordre du Saint-Esprit de Montpellier purement Regulier;

Ddiii

Histoire des Ordres Religieux,

Ordre po mais seulement en ce qu'il avoit exclu de cet Ordre les pré-DE MONT- tendus Commandeurs, Officiers & Chevaliers qui paroissoient pour lors sans caractere & sans titres legitimes, & dont la pluspart estoient plus propres à le deshonorer qu'à le rétablir, & de ce qu'ils consentoient que cet Ordre fust, comme il avoit esté dans son Institution, composé de Religieux de deux sortes de conditions, les uns Laiques pour l'administration du temporel seulement, engagés à l'Ordre par les Vœux d'obéissance & d'Hospitalité à un Chef ou Grand-Maître de l'Ordre Laigue, & les autres, Clercs, pour l'administration du spirituel, engagés à l'Ordre par les Vœux de pauvreté, de chasteté, d'obéissance, & du service des pauvres, & prioient aussi Sa Majesté de conserver les Commandeurs profez de cet Ordre dans l'exercice de la jurisdiction spirituelle sur les Religieux Hospitaliers & les Religieuses Hospitalieres de l'Ordre; & qu'à cet effet le Grand-Maître seroit chargé par le Brevet de Sa Maiesté, d'establir un Grand-Prieur d'Eglise & Visiteur General qui ne pourroit estre qu'un Prestre Religieux de l'Ordre, qui seroit confirmé par le Pape.

Il sembloit qu'après ce consentement des Religieux qui demandoient le rétablissement de la Milice & d'un Grand-Maistre Laique, le Roi alloit revoquer son Arrest du 10. Mai 1700. qui déclaroit l'Ordre purement Regulier, & qu'il alloit aussi reconnoistre la Milice de cet Ordre. Cependant par un autre Arrest du Conseil d'Etat du 4. Janvier 1708. Sa Majesté confirma celui du 10. Mai 1700. & ordonna qu'il seroit executé selon sa forme & teneur, & en consequence que l'Hospitalité seroit rétablie & observée dans la Commanderie Generale, Grande-Makrise Reguliere de l'Ordre du Saint-Esprit de Montpellier, par le Commandeur General, Grand-Maître Regulier, qui y seroit incessamment establi. On ne sçauroit en ce jugement trop admirer la Justice & l'équité du Roi, qui prononce & decide que l'Ordre est Regulier; parce que c'est le dernier estat où l'on le trouve, & que c'est un principe de l'un & l'autre droit, que dans ces matieres le dernier estat dé-

cide; ultimus status attenditur.

L'Ordre à la verité avoit esté dans son origine Laique & Seculier. Il estoit devenu ensuite Mixte, c'est-à-dire, composé de Clercs ou Prestres Religieux, & de Laiques. Les termes de Commandeurs, de responsion, & autres dont on se servoit

SECONDE PARTIE, CHAP. XXXI. dans cet Ordre, & qui ne sont en usage que dans les Ordres Ordres S. Esprir Militaires, prouvent affez qu'on le reconnoissoit comme une de Mont-Milice; mais cette Milice avoit esté supprimée par Pie II. l'an PELLIER. 1459. & l'Ordre estoit devenu purement Regulier, comme il paroist par les termes de la Bulle de Sixte IV. de l'an 1476. que nous avons ci-devant rapportés, & par la Regle de cet Ordre imprimée en 1564. par ordre du General Bernardin Cyrilli, qui en l'adressant à tous les Freres de l'Ordre, fait assez connoistre qu'ils sont tous veritablement Religieux, par ces paroles: Sponte nos ipsos obtulimus & sancto Dei Spiritui, Beata Virgini, & Dominis infirmis, at perpetui essemus carum seruis. castitatem, paupertatem, obedientiam & humilem patientiam, ectu libero nemine cogente, jurejurando, solemni voto, sumus polliciti. Il est néanmoins parlé dans cette Regle de Religieux Lays, c'est-à-dire de personnes veritablement Religieuses, & qui ne sont pas destinées aux fonctions Ecclesiastiques : le terme de Lay estant en usage dans presque tous les Ordres pour designer ces sortes de personnes, & mesme ils peuvent estre Commandeurs dans celui du Saint-Esprit; car il est dit que lorsque le Commandeur sera Lay, il ne pourra pas faire la correction à un Clerc; mais qu'elle appartiendra aux Cardinaux qui seront nommés pour cet effet par le Pape : Correctio verd Contate Clericorum & specialium alionum, ad Praceptorem Laicum non Ros. persineat, sed ad Cardinales quibus à Domino Papa ipsa domus fuerit commendata. Que si dans le commencement du dixseptième siècle les Souverains Pontifes ont rendu à la Maison de Montpellier le Generalat qu'on lui avoit osté, ils n'ont pas prétendu que ces Generaux retablissent la Milice de cet Ordre en créant des Chevaliers purement Laiques & mesme engagés dans le mariage. Ils ont toujours au contraire regardé cet Ordre comme Regulier, puisqu'ils ont obligé les Commandeurs de Montpellier, ausquels ils ont accordé des Bulles, de prendre l'habit Religieux de cet Ordre, & d'y faire Professions & de tous les Commandeurs du Saint-Esprit de Montpellier, qui ont esté depuis l'an 1619, que la Terrade prit le premier la

qualité de General de cet Ordre en France, ni lui, ni aucun autre n'ont executé en cela l'intention des Papes, qui ont mesme refusé des Bulles à quelques-uns : ainsi tout ce que ces Commandeurs ont fair en qualité de Generaux estoit nul, n'estant pas revestus de pouvoirs legitimes. & aïant mesme esté

Histoire des Ordres Religieux,

ORDRE DU contre la volonté des Papes, en retablissant la Milice qui avoit DE MONT- esté supprimée par Pie II. C'est pourquoi quoiqu'il y eust en 1700. des Chevaliers Laiques & des Prestres Religieux, ce n'estoit point son veritable estat, & le dernier auquel on devoit avoir égard. Il avoit toujours esté purement Religieux depuis la suppression de la Milice, c'estoit là son dernier estat & au-

quel le Roi eut égard: ultimus status attenditur.

Les Prestres de cet Ordre sont qualifiés Chanoines Reguliers dans plusieurs Bulles des Souverains Pontifes. Le Saunier pretend que ce fut le Pape Eugene IV. qui les soumit à la Regle de saint Augustin outre celle de Gui leur Fondateur. Le Cardinal Pierre Barbo neveu de ce Pape, fut le premier qui n'estant point de l'Ordre, fut fait Commandeur ou Precepteur de l'Hospital du Saint-Esprit de Rome & en cette qualité General de tout l'Ordre, ce qui a continué jusqu'à present que les Commandeurs de cet Hospital ont esté des personnes distinguées par leur naissance, à qui les Papes ont accordé cette dignité pour recompenser leur merite. L'Ordre de saint Benoist en a fourni un, celui de saint Augustin un, celui des Services aussi un , celui du Mont-Olivet deux , & celui des Chartreux un. Il y en a eu jusqu'à present environ soixante & dix, depuis le Comte Gui de Montpellier Fondateur de l'Ordre, parmi lesquels il y a eu un Pape, sept ou huit Cardinaux, deux Archevesques & douze Evesques. Alexandre Neroni, qui estoit Commandeur General en 1515. fut le premier à qui le Pape accorda l'habit violet avec la mozette & le mantelet à la manière des Prelats de Rome, ce qu'ils ont toujours porté, à moins qu'ils n'aient esté tirés de quelques autres Ordres, auquel cas ils retiennent aussi, comme les Prelats Religieux, la couleur de l'habit de l'Ordre dont ils sont sortis. Ces Commandeurs ne font ordinairement Profession de cetOrdrequ'au bout de l'an, à moins qu'ils ne different à la faire pour quelques raisons, ou que les Papes ne les en dispensent. Ils portent néanmoins sur leurs habits la Croix de l'Ordre. Le Prieur de la Maison & Hospital du Saint-Esprit de Rome, tient la seconde place dans l'Ordre, & en est Vicaire General.

Les Religieux de cet Ordre sont habillés comme les Ecclesiastiques, ils portent seulement une Croix de toile blanche à douze pointes sur le costé gauche de leur Soutane & de leur manteau,

SECONDE PARTIE, CHAP. XXXI. manteau, & lors qu'ils sont au Chœur, ils ont l'esté un Sur-Orden De S. Esprit plis avec une Aumuce de drap noir doublée de drap bleu, & DE MONTsur le bleu une croix de l'Ordre. L'hiver ils ont un grand PELLIER. Camail avec la Chappe noire doublée d'une étoffe bleuë, & les boutons du grand Camail sont aussi bleus. En France ils mettent toujours l'Aumuce sur le bras, cette Aumuce est de drap noir doublée & bordée d'une fourrure noire : en Italie ils la portent quelquefois sur les épaules, & en Pologne ils ne se fervent point d'Aumuce; mais ils mettent sur leurs Surplis une espece de mozette de couleur violette, qui n'a point de

capuce & n'est point ronde comme les autres, mais descend en pointe par derriere. Les Commandeurs ont à la boutonniere de leur Soutane une Croix d'or emaillée de blanc, & au

Chœur une Aumuce de moire violette, si c'est l'esté, ou un Camail de mesme couleur l'hiver.

Il n'y a que les Religienses de Rome, qui gardent la Clôtures la pluspart demeurent dans les mesmes Hospitaux que les Religieux, comme à Besançon & en d'autres endroits. Elles sont aussi quelquesois seules dans d'autres Maisons, comme à Bar-sur-Aube, Neuf-Chasteau & autres lieux. Elles disent le grand Office selon l'usage de l'Eglise Romaine. La pluspart ont au Chœur un grand manteau noir, où il y a une Croix blanche aussi-bien que sur leur robe avec un voile noir ou espece de Cappe, & dans la Maison elles ont un voile blanc. Celles de Bar-sur-Aube ont dans les Ceremonies & au Chœur un voile noir d'étamine, sur lequel il y a aussi la Croix de l'Ordre. Il y a des Maisons de cer Ordre à Rome, à Tivoli, Formelli, Tolentin, Viterbe, Ancone, Eugubio, Florence, Ferrare, Alexandrie, Nurcie, & plusieurs autres Villes d'Italie. Les principales de France sont à Montpellier, à Dijon, Besançon, Poligny, Bar-sur-Aube, & Stephanfeld en Alsace. Il n'y en a que trois en Pologne, dont la principale est à Cracovie, qui sut fondée d'abord à Pradnik, par Yves Evel- Duglosz que de Cracovie, l'an 1221, mais comme cette Maison, qui estoit Hist. Polon? aussi un Hospital, ne pouvoit estre souvent visitée des person- 626. nes pieuses, que la compassion pouvoit porter à soulager les pauvres, à cause qu'elle estoit tropéloignée de Cracovie, il la transfera dans cette Ville l'an 1244. Il y a aussi un Monastere de Religieuses à costé de cet Hospital, & il s'en trouve quelques-unes en Allemagne, en Espagne & mesme dans les In-

Tome II.

Histoire des Ordres Religieux,

ORDAN DU des. Quoique la ville de Memmingen en Suabe ait rectifs DE MONT- Confession d'Ausbourg, & que la plus grande partie de les Habitans soient Heretiques, il y a néanmoins un Hospitalde l'Ordre du Saint-Esprit où les Religieux ont une Eglise ouverte; & ils portent publiquement le Saint-Sacrement aux malades, mesme dans les maisons des Heretiques, où il y a des Catholiques: L'administration des biens de cet Hospital estentre les mains des Magistrats de la Ville, & les Religieux ont seulement soin des malades. Cet Hospital fournit à l'enrrecien de celui de Wimpsten de mesme Ordre qui est sussi dans la Suabe, & an milieu de l'herefie.

Cette Croix à douze pointes, que ces Chanoines Hospitaliers. portent sur leurs habits, n'est qu'une nouveauté; ils la portoient anciennement toute simple à peu près comme la Croix de Lorraine, & comme la portent les Religieux Hespitaliers de l'Hostel-Dieu de Coustance, qui, à cause de cette Croix, qui est aussi de roile blanche, & que cet Hostel-Dieu est dedié au Saint-Esprir, ont fait des tematives pour estre incorporés dans l'Ordre du Saint-Esprie de Montpellier; & par ce moisn se soustraire de la jurisdiction de l'Evesque de Coustance auquel ils sont soumis; mais il y a cur phriteurs Arrests du Conteil du Roi & du Parlement de Mormandie, qui leur ont fait défense de prendre le qualité de Chanoines Reguliers de l'Ordre du Saint-Esprit, & de porter des Aumuces. Ces Hospitaliers de Coustance forent instituée sous le tière de Clercs Reguliers de l'Ordre de saine-Augustin par Hugues de Morville Everque de Couftance, Ban 1209: pour defiervir l'Hoftel-Dieu de cerre Ville, & ce Presar leur donna l'an 1114: des Reglemens qui ont toujours esté observés jusqu'à present; ces Religieux sont roujours au nombre de douze, dont il y en a fix qui demeurent dans l'Hospital, les autres desservent des Cures quien dépendent L'Ordre du S. Espeira pour armes de fable à une Croix d'argent à douze pointes, & en chef un Saint-Esprit d'argent en champ d'oc dans une nuce d'azur.

Pierre le Saunier, de Cap. Ord. S. Spiris. Differt. Barbofa, de fur. Eccles. cap. 41: num. 113. Tambur. de fur. Abbat. Tom. 2: disp.24 num.35. la Terrade, Descent sur l'Ordre du S. Esprit. De Blegny, Projet de l'Alifoire des Religions Militaires. Silvelt. Marul. Mar. Ocean di tut. el. Relie. Pietr. Crescenze, Presid. Rom. Bernard Giust Chron.de gl. Ord. Milit. Hermant, Hift. des ord.de Chevalerie de plusieurs Factums & Mémoires concernant cet Ordie.

## CHAPITRE XXXII.

CHANOINES REGULIERS ASSOCIEZ DE
L'ORDRE
DU S. F.S.

Des Chanoines Reguliers associez de l'Ordre du Saint-Esprit. DU S. Es-

d'Associez de l'Ordre du Saint-Esprit s' mais on ne scair, ni l'année, ni le lieu de leur établissement, ni ce qu'ils sont devenus. Il y a néanmoins bien de l'apparence qu'ils ont subsisté; puisque l'on trouve plusieurs Editions de leurs Constitutions, dont il y en a deux à la Bibliotheque du Roi, l'une de Paris in 12. de l'année 1588. & l'autre aussi de Paris, in 4. de l'année 1630. Ces Constitutions furent approuvées par l'Archevesque de Rossen, les Evesques de Bayeux & de Coustance, & par plusieurs Docteurs, comme il paroist

par l'Epiltre Dedicatoire de ces Constitutions.

C'est dans cette Epistre Dedicatoire adressée le 4. Novembre 1588, au Pape Sixte V. que le Fondareur de ces Chanoines se fair compositre. Il se nommoir Jean Herber & estoir Lorrain; il dit au Pape que sa mere estant enceinte de lui, le consacra à Dieu : que dans sa jeunesse Dieu lui inspira un grand zele pour souservice, & qu'ileut toujours beaucoup d'aversion pour tout œ qui estoit contraire à ses Commandemens & à ceux de l'Eglise : que depuis vingt-six ans on environ, il avoit fait serment de s'opposer fortement jusqu'à la mort aux Hereriques, aux méchans Cacholiques, aux Ecclesiastiques impudiques, yvrognes, avares, & qui negligeoient le Service Divin: que depuis vingt-deux ans, il avoir tous les jours celebré la saince Messe, excepté seulement trois jours qu'il en avoit esté empesché par des personnes qui s'opposoient à son Institut, & qu'il aimoit mieux mourir que d'estre privé pendant un seul jour d'offrir le Sacrifice adorable de nos Autels : qu'enfin il avoit esté inspiré de Dieu d'instituer sa Congregarion, qui est divisée en une Confraternité, & en un Ordre de Chanoines du S. Esprit, que la Confraternité est pour tous les Catholiques de l'un & de l'autre Sexe : qu'elle estoit déja fort étenduë en Normandie, principalement dans le Diocese de Coustance, & que les Statutsen avoient esté approuvés par le Cardinal de Bourbon Archevelque de Rouen, par les Evelques de Coustance & de Bayeux & par plusieurs Docteurs en

Ee ij

CHANOI-NES REGU-LIERS AS-SOGIEZ DE L'ORDRE DU S. ES-NOTE. d Histoire des Ordres Religieux,

Theologie des Universités de Paris & de Caën; & il presente ces Statuts au Pape, avec ceux qu'il avoit dressés pour les Chanoines, pour en avoir la confirmation de ce Pontife; mais nous

ne (çavons pas s'il la lui donna.

Conformément à ces Constitutions ces Chanoines, s'ils' estoient Prestres, devoient celebrer la Messe tous les jours; & s'ils ne l'estoient pas, ils devoient en entendre une tous les jours, & plustost deux les Festes & les Dimanches. Ils s'emploioient à l'instruction de la jeunesse; c'est pourquoi ils avoient des Colleges, & dans ceux où ils n'avoient pas beaucoup d'Ecoliers, ils pouvoient chanter tous les jours l'Office Divin à l'Eglise, si quelque Fondateur le demandoit, & seulement les Festes & Dimanches dans les Colleges où ils avoient beaucoup d'occupation. Les Religieux de la Communauté, & mesme les Domestiques, devoient faire abstinence tous les Mercredis de l'année. Si l'on ne trouvoit pas de poisson, ils devoient se contenter de legumes. En memoire de la Passion de Nostre Seigneur, ils jennoient tous les Vendredis, à moins qu'il ne se rencontrast un jeune d'Eglise dans la semaine, & il estoit libre à un chacun de s'abstenir de vin le Vendredig par mortification, & de jeuner pendant l'Avent: personne n'estoit aussi obligé au jeune depuis Pâque jusqu'à la Pentecoste; & si estant en voïage ou pour quelqu'autre raison, ils ne pouvoient satisfaire au jeune du Vendredi & à l'abstinence du Mercredi, ils devotent dire ou les sept Pseaumes avec les Litanies, ou trois fois le Chapelet, ou donner cinq sols aux pauvres, de ce que l'on leur accordoit pour leur usage, & dans ce nombre estoient compris les Curés & les Vicaires qui estoient occupés à administrer les Sacremens aux Fidelles. Tous les Dimanches ils se confessoient à un Prestre de la Congregation, & horsle College, à un autre Prestre approuvé par l'Evesque, & au moins tous les ans ils devoient faire une Confession generale à leur Provincial ou à son Vicaire. Ceux qui n'estoient pas dans les Ordres sacrés communicient seulement une fois le mois; ceux qui estoient dans les Ordres facrés, toutes les semaines, principalement les Dimanches & les-Festes, afin de s'accoustumer à s'approcher de la sainte Table, où ils devoient, estant Prestres, tous les jours celebrer la Messe. Tous les Prestres, Diacres, Sous-Diacres & Beneficiers estoient obligés de reciter ou chanter les Heures CaSECONDE PARTIE, CHAP. XXXII.

noniales; & ceux qui n'avoient pas les Ordres facrés, seule-Chanorment l'Office du Saint-Esprit, out de la sainte Vierge; ou les mis Requisept Pseaumes de la Penitence. Il y avoit des heures destinées societz de pour l'Oraison mentale, & l'examen de conscience se faisoit L'ORDRE
pour l'Oraison mentale, & l'examen de conscience se faisoit L'ORDRE
pour l'Oraison mentale, & l'examen de conscience se faisoit L'ORDRE
pour l'Oraison mentale, & l'examen de conscience se faisoit L'ORDRE
pour l'Oraison mentale, & l'examen de conscience se faisoit L'ORDRE
pour l'Oraison mentale, & l'examen de conscience se faisoit L'ORDRE
pour l'Oraison mentale, & l'examen de conscience se faisoit L'ORDRE
pour l'ORDRE par l'examen de conscience se faisoit l'ORDRE par l'examen de conscience se faisoit l'ORDRE par l'examen de conscience se faisoit l'examen de conscience se

soir & maun. Leur habillement devoit estre honneste, sembla-pairble à celui des Chanoines, des Docteurs, ou des Regens des Universitez, sans aucune superfluité: ils avoient toujours le bonnet quarré dans la Maison, & ne portoient le chappeau que quand ils sortoient, & ils mettoient à leur cou une Croix d'or ou d'argent selon la qualité des personnes, & ils la pou-

voient attacher sur leur habit exterieur, avec la figure du Saint-Esprit en forme de Colombe descendant sur les Apos-

tres. Voilà tout ce que nous sçavons de ces Chanoines s nous donnons seulement encore ici la Formule de leurs Vœux.

Ego N. licet non sim dignus conspectu Dei optimi maximi, tamen infinita ejus bonitate & clementia, hodie Professionem facio in Ordine Spiritus Sancti, eique in co votum facio solemne ac perpetuum Obedientia & Castitatis & Abdicationis proprietatis bonorum temporalium coram cælesti Curia, & militanti Ecclesia inter manus tuas (R. Domine) eique & tibi & toti associationi Spiritus Sancti, sancte promitto & juro & voveo me perpetuo in ea victurum, serviens Deo & Ecclesia Christiana & Catholica, Apostolica & Romana, usque ad mortem, omnia intelligendo fidemque, & pietatem & mores & studia mea dirigendo juxta ejus Associationis Constitutiones à M. Joanne Herbetio per gratiam Dei Institutore prescriptas, & a summe Pontifice probatas aut permissas: à tua ergo immensa bonitate & clementia humiliter peto (optime & clementissime Deus) ut qui mihi dedisti hoc sanctum desidorium, sic ctiam ad id melius & salutarius, integrius, & promptim adimplendum, gratia Spiritus Sancti, uberiores mihi benigne largiaris ad majorem, sanctiorem & clariorem Dei Patris,& Filii & Spiritus Sancti gloriam & populi Christiani, potissimum Associationis Spiritus Sancti, sanctam institutionem, incrementum ac dignitatem & meam plurimorumque salutem. Amen. On peut consulter les Constitutions de cette Congregation qui sont sous le titre de Libri tres de Legibus Collegiorum Ordinis Canonicorum S. Spiritus, Institutore foanne Herbetio.

RELIGIEUX PORTE-Croix en .ITALIE.

## CHAPITRE XXXIII.

## Des Religieux Croisiers ou Porte-Croix en Italie.

'ORDR E desReligieux Croisiers ou Porte-Croix en Italie, qui est presentement supprimé, a esté different de deux au-Fres du mesme nom, dont l'un a pris son origine aux Païs-Bas,& l'autre dans le Roïaume de Boheme, dont nous parlerons dans les Chapitres suivans; mais tous les trois ont prétendu avoir saine Clet pour Patriarche & Fondareur de leur Ordre, & que faint Quiriace Evelque de Jerusalem & Martyr, dont l'Eglise solemnife la Feste le 4. Mai, a esté le Restaurateur de cet Ordre. Mais comme les Porte-Croix d'Italie ne sont plus pour sourceir ces prétentions, c'est aux autres à les faire valoir, ce qu'ils auront peine à prouver par de bonnes raisons; quoique, pour faire remonter leur origine jusqu'à saint Clet, c'est-à dire, jusqu'à l'an 78. de Jesus-Christ, ils citent des Bulles des Papes Alexandre III. Alexandre VI. Pie V. Gregoire KV. & de quelques autres, où il est parlé de cette prerenduë antiquité.

Quant à saint Quiriace, que quesques-uns ont voulu faire passerpour un certain Juif nommé Judas, qu'ils disent avoir montré à sainte Helene le lieu où estoit la Croix du Sauveur du monde, lorsque cette pieuse imperatrice alla à Jerusalem, & qu'elle sit tirer de terre ce glorieux trophée de notre Redemption, ils ont aussi prétendu qu'aiant esté touché par les miracles qui se firent à l'attouchement de ce sacré Bois, il se converiir, & qu'il prie au Baptême le nom de Quiriace ou Cyriaque: qu'ensuite il sut choisi par sainte Helene, pour Ches de ceux qu'elle commità la garde d'une partie de ce precieux Tresor, qu'elle deposa entre les mains de saint Macaire Evel -que de cette Ville, auquel saint Quiriace succeda; & que dans la suite il reçut la Couronne du Martyre sous l'Empire de Julien l'Apostat, lorsque ce Prince alla à Jerusalem. Mais le Pere Papebroch, M. de Tilemone, M. Bailler & quelques autres Sçavans, traitent de fabuleux tout ce que l'on a écrit de

Bolland,

dima pag. ce Saint. Car les Actes apocriphes sur lesquels se sont fondés 442 \$ 1997 ceux qui l'ont cru le Successeur de saint Macaire, & celui qui

3#-

.

ļ

| |

1

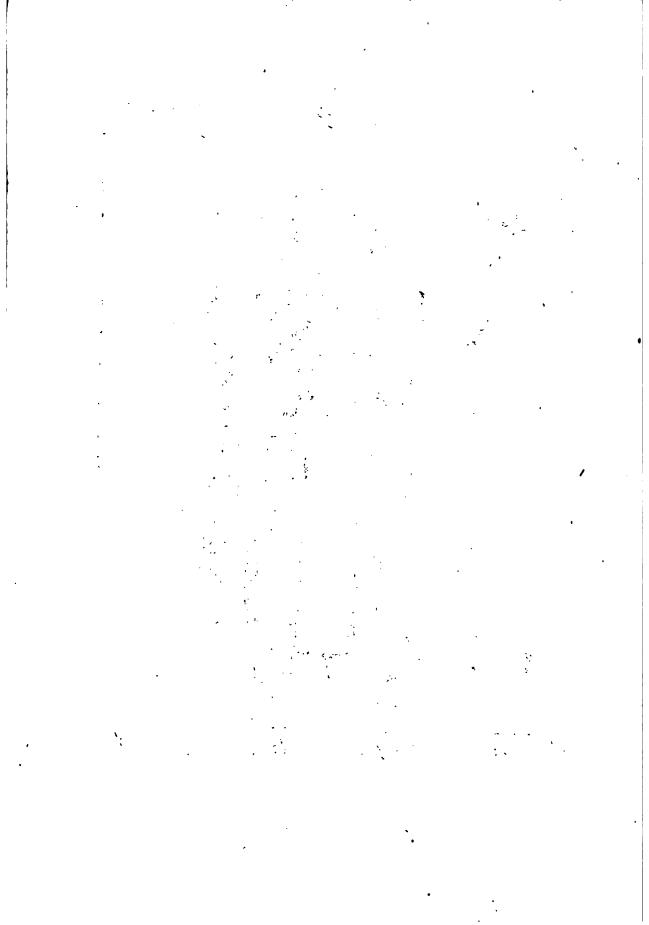

SECONDE PARTIE, CHAP. XXXIII. avoit découvert à sainte Heleine le lieu où estoit la Croix de Remenus Notre Seigneur Jesus-Christ, disent qu'il sut baptisé par saint Chor me Eusebe Pape qui mourut l'an 311. c'est-à-dire quinze ans avant ITALE. que sainte Helene eust esté à Jerusalem pour y chercher la vraïe-Croix. On fait ce Judas ou Cyriaque, qui, à ce qu'on pretend, prit ce nom après son Baptelme, Evesque de Jerusalem & Successeur de saint Macaire qui mourut l'an 331. & on donne à ce saint Cyriaque pour pere, Simon, & pour aïeul Zachée, qui vivoit du tems de Jesus-Christ. Enfin l'on pretend que Julien l'Apostat estant à Jerusalem le sit mourir en sa presence; cependant ce Prince ne fut à Jerusalem que l'an 362, ou 364, auquel tems saint Cyrille estoit pour lors Evesque de Jerusalem. Nous passons sous silence les autres raisons qu'on a de croire que saint Quiriace ou Cyriaque ne vivoit point sous l'Empire de Constantin, auquel tems sainte Heleine trouva la vraïe-Croixi & que s'il y a en un Evesque de Jerusalem de ce nom, il doit avoir souffert le martyre sous l'Empire d'Adrien l'an 134 Ainsi c'est à tort que les Religieux Porte-Croix se vantent d'avoir eu un saint Quiriace ou Cyriaque Evesque de Jerusalem pour Fondateur ou Restaurateur de leur Ordres

Ce qui est certain, c'est que cet Ordre estoit déja establi avant qu'Alexandre III.montast sur la Chair de S.Pierrespuisque ce Pontise fuitant la pérsecution de l'Empereur Frideric Barberousse, trouva un azile dans plusieurs Monasteres de cet Ordre, & qu'après que l'Eglise su en paix, il le renouvella, pour ainsi dire, l'an 1169. lui donnant une Regle & des Constitutions, & le prenant sous sa protection. Herman Schedel dans ses Chroniques, dit qu'Innocent IV. estant à Lyon, sirencore des Reglemens pour ces Religieux, & qu'il ordonna qu'ils auroient toûjours une Croix à la main, & Clement IV. establit le Monastere & Hôpital de sainte Marie de Morello à Boulogne pour Chef de cet Ordre.

Il souffrit beaucoup dans la suite par les guerres qui desolerent l'Italie. Sous le Pontificat d'Eugene IV. le relachement y estoit fort grand, la pluspart des Monasteres furent donnés en Commende, & le Cardinal Bessarion eut celui de Venise. Pie II. tâcha d'y retablir la discipline Reguliere. Il sit encore à ce sujet de nouveaux Reglemens, confirma les Privileges qui Ini avoient esté accordés par ses Predecesseurs, & ordonna: dans le Concile de Mantouë l'an 1459, que les Religieux por-

RELIGIEUX PORTE-ITALLE.

Histoire des Ordres Religieux, teroient à l'avenir une Tunique avec un Scapulaire, un man-CROIX EN teau pardessus & un grand Camail, le tout de couleur bleuë, au lieu qu'auparavant ils estoient habillés de gris, voulant qu'ils eussent toûjours en main une Croix d'argent comme ils avoient accoustumé. C'estoit sans doute un abus que la vanité de quelques Superieurs avoit introduit, car ils ne portoient dans le commencement que des Croix de fer. Ils ne prirent cette forte d'habillement que l'an 1462. dans leur Chapitre General, où le P. Thadée Galgalelli qui avoit esté autrefois de l'Ordre des Servites, fut élu General.

> Peu à peu le relâchement s'estant encore introduit de nouveau dans cet Ordre, Pie V. le remit en meilleur estat en 1518. l'approuvant de rechef & confirmant ses privileges. Mais apparemment que le desordre y estoit bien grand en 1656. & qu'Alexandre VII. perdit l'esperance de pouvoir y retablir la regularké que ces Religieux avoient si souvent abandonnée; car il les supprima tout-à-fait, & donna les biens qu'ils possedoient dans l'Etat de Venise à la Republique, pour s'en servir dans la guerre qu'elle avoit alors avec les Turcs; & presentement les RR. PP. de la Compagnie de Jesus occupent le Monastere qu'ils avoient dans la ville de Venise, où il y a encore des tableaux qui representent ces Religieux, tels qu'on peut les voir dans la figure que nous en donnons. Ils avoient pour armes d'azur à trois montagnes de synople surmontées de trois Croix d'or, avec ces mots pour devise, super omnia.

> Ces Religieux, à qui on a donné auffi la qualité de Chanoines Reguliers, estoient soumis à la Regle de saint Augustin,& ne s'érendoient pas hors de l'Italie. Ils estoient divisés en cinq Provinces qui estoient celles, de Boulogne, de Venise, de Rome, de Milan, & de Naples. Ils avoient autrefois deux cens huit Couvens, dont il ne leur en restoit qu'environ cinquante lorsqu'ils furent supprimés. Ces Monasteres estoient aussi Hôpitaux, & il y en avoir environ douze qui estoient en Commende. Ils ne mangeoient point de viande tous les Mercredis de l'année, jeunoient tous les Vendredis, n'usant ces jours-là que de viandes quadragesimales, c'est-à-dire ne mangeant ni beure, ni fromage, ni œufs, ni aucun laitage. Tous les trois ans ils tenoient leur Chapitre General; les Prieurs y estoient propulés par le General pour estre élus par voix secretes; & si pendant le triennal il en mourroit quelqu'un, il en substituoit

Seconde Partie, Chap. XXXIII. un autre à sa place. Voici la formule des Vœux qu'ils faisoient: Relioneux Ego frater N. considerans mores & Regularem observantiam hujus CROIX EN sacri Ordinis Cruciferorum in que cum ejus habitu sum certo tempore ITALIR. conversatus & certa scientia & spontanea voluntate, volens, & intendens in hac sacra Religione Domino perpetuis temporibus famulari, profiteor, promitto, as vouco Deo, Beata Maria semper Virgini & Patri nostro Cleto, tibique Reverendissimo Domino Patri N. totius Ordinis Generali Ministro, me semper & omni tempore quo mihi fuerit vita comes, in hac sacra Religione Cruciferorum in hoc Monasterio & aliu sub vestra & successorum obedientia, fidelitate mansurum, servaturumque in quantum Dominus largiri dignabitur, hujus sacri Ordinis Regulam & laudabiles Constitutiones & mores as pracipue illa substantialia videlicet obedientiam, paupertalem & castitatem, que omnia & singula predicta, sponte bona side, & sincera intentione profiteor, voveo ac promitto. & de his amnibus ves presentes eritis testes. Il y a eu dans cet Ordre plusieurs personnes distinguées, comme Jean Gamberti Patriarche de Grade, Vincent Evelque de Catare, & Benoist Leoni Evesque d'Arcadie qui a fait l'Histoire de cet Ordre.

M. Alleman dans son Histoire Monastique d'Irlande dit qu'il y a de l'apparence que les Religieux Porte-Croix qui avoient quatorze Monasteres dans ce Roiaume, & qui furent supprimes dans le changement de Religion qui s'y fit, estoient de la Congregation des Porte-Croix d'Italie, puisque ceux de France & des Païs-bas ne les connoissent point pour avoir esté de leur Ordre. Il y a néanmoins lieu d'en douter; & M. Alleman s'est trompé lorsqu'il dit que ceux d'Italie n'estoient pas Hospitaliers, mais Militaires ou Chevaliers, & qu'ils estoient habillés de noir; puisqu'il n'y a qu'à lire les Bulles dont nous avons parlé pour estre convaincu qu'ils estoient Hospitaliers; & la Bulle de Pie II, aussi-bien que les tableaux qui sont resrés dans leurs anciens Monasteres, font assez connoistre la couleur & la forme de leur habillement qui estoit bleu, & auparavant ils estoient habillés de gris, Les Chevaliers du saint Esprit dont nous ayons parlé dans le Chapitre xxxx, pretendoient que leur Ordre avoit esté aussi appellé l'Ordre des Croisiers, Porte-Croix & Chevaliers bleus, & pour faire valoir leur antiquité pretenduë, ils citoient une Bulle d'Urbain III. de l'an 1187. adressée aux Porte-Croix de Boulogne que ce Pape appelle Crnciferi, & qui f urent obligés de se conformer ( à ce que preten-Tome II.

RELIGIEUX PORTE-CROIX EN ITALLE.

Histoire des Ordres Religieux, tendoient les Chevaliers du faint Esprit ) aux Reglemens fair au Chapitre pretendu de 1032. C'est ce qu'on ne trouve point dans cette Bulle, qui est à la verité adressée aux Religieux Porte-Croix qui n'ont jamais rien eu de commun avec l'Ordredu faint Esprit.

Marth. Paxis , Hift. Angl. pag. 439. Sub.

Matthieu Paris Historien Anglois, fait mention du tems que des Religieux Porte-Croix vinrent en Angleterre. Il dit que ce fut l'an 1244, qu'ils porsoient des batons aubout desquelsil y avoit une Croix, & qu'ils se presente au Sinodeque tenoit l'Evesque de Rochester, demandant une demeure : qu'ils estoient munis d'un Privilege que le Pape leur avoit donné, saisant defense à qui que ce fust de les molester, de les reprendre & de leur commander, avec pouvoir d'excommunier ceux qui le feroient. C'est ce qui le fait declamer avec un peu trop de chaleur contre les Ordres nouveaux qui paroissoient dans ce sems-là, au mepris, dit-il, de ceux de faint Augustin & de faint Benoist. Mais qu'auron-il dit, s'il avoit vêcu dans les siécles suivants qui ont produit tant de differences Congregations, qui bien loin qu'elles aiene fait deshonneur aux Ordres de saint Augustin & de sains Benoîst, ont esté de leurs principaux membres, & en ont relevéau contraire la gloire & l'éclat par Monafi An-les Saints & les personnes illustres qui en sont sortis. Dodsworth & Dugdale parlont de deux Monasteres de cet Ordre en Angleterre, l'un à Londres & l'autre au bourg, de Rigat; & disent que cet Ordre choit consondu avec celui des Trinitaires. Clem. Rey. Clement Reyner dit qu'on les appolloit Crouce difers, que leur mer, 490fol. premiere Maison sur sondée à Rigar l'an 1245. & celle de Londres l'an 1298, par Redolphe Hossar & Guillaume Sebern qui

Trad. 1. set: prirent l'habit de cet Ordre sous le Prieur Adam. Cette Mai-100 a toûjours retenur le nom de ces Religieux, quoiqu'après le changement de Religion qui est arrivé dans ce Roïaume, elle ait esté convertie en une Verrerie qui fut toute brûlée en 1575. n'y estant resté que les quatre murailles. Ils en avoient aussi une à Oxfort où ils surent reçus l'an 1349.

Voiez Benedetto Leoni, Origine è fondatione dell'Ordine de Crocifori. Silvest. Marul. mar. Occean. di out. gl. Relig. lib. I. - sap. 32. Tambur. de fur. Abbat. Tom. 2. num 94. Herman, Hift-· de l'esablissement des Ordres Belig. Tom. 2 cap. 40.

: : ١

227

Religitéx Porte-Croix en France et aux Païs-

#### CHAPITRE XXXIV.

Des Religieux Porte-Croix en France & aux Païs-Bas appellés communement Croisiers, ou de sainte Croix, avec la Vie du R.P. Theodore de Celles leur Fondateur.

'ORDRE des Religieux Porte-Croix, qu'on nomme communement Croisiers ou de sainte-Croix aux Païs-bas, fut tondé sous le Pontificat du Pape Innocent III. l'an 1211, par le P Theodore de Celles. il estoit fils du Baron de Celles qui tiroit son origine des anciens Ducs de Bretagne dont cette famille porte encore les armes chargées d'une bande de gueules, & estoit aussi allié aux Ducs de Guyenne & de Lorraine, & à la Maison de Lusignan qui a fourni des Rois de Jerusalem & de Chypre. Le bourg de Celles situé dans le pais de Liege, & dont le Baron de Celles portoit le nom, est très recommandable par une image de la sainte Vierge qui y est reverée sous le nom de Notre Dame de Foi, & qui y attire un très grand nombre de pelerins, & par une insigne Collegiale fondée par Pepin le Bref Roi de France & pere de l'Empereur Charlemagne, & le Chasteau éloigné d'un quart de lieuë du bourg estoit une ancienne Forteresse qui est aujourd'hui possedée par les Comtes de Beaufort heritiers de la Maison de Celles.

Ce fut dans ce Chasteau que le P. Theodore nâquit l'an 1166. le Baron de Celles son pere, qui faisoit profession d'une solide pieté, voulut qu'elle fust imprimée de bonne heure dans le cœur de son fils: il consia pour cet esset son éducation à des personnes pieuses & sçavantes, asin que lui apprenant les Lettres humaines, ils pussent en mesme tems l'élever dans les maximes du Christianisme. Il respondit parfaitement aux esperances de son pere. Il sit un égal progrés & dans les sciences & dans la pieté; & ce qui servit encore à l'augmenter sut la frequentation des Chanoines de Celles qui l'entretenoient dans ces heureux sentimens de vertu qui lui estoient si naturels. Il assistoit avec eux à l'Office divin, & recitoit encore tous les jours en son particulier l'Office de Notre-Dame.

Après qu'il eut achevé ses études & qu'il eut appris dans les.

Ffij

Histoire des Ordres Religieux;

Chi

RELIGIEUX Academies, les exercices convenables à la Noblesse, son peré l'envoia à la Cour de Radulphe ou Raoul de Zeringen Evesque de Liege, où au milieu des embarras qui se trouvent ordinairement dans les Cours des Princes., le jeune Baron jouit du repos & de la tranquilité d'esprit, & conserva la pureté de son cœur, en évitant en toutes choses les libertés presomptueuses des Courtisans, par une vertu interieure produite en partie

par la devotion qu'il portoit à la sainte Vierge.

Le Pape Clement III. aïant envoié en 1188. Henri Cardinal d'Albano & Guillaume Archevesque de Tyr en qualité de Legats vers l'Empereur Frederic Barberousse & les Princes d'Allemagne pour les solliciter de joindre leurs armes à celles des autres Princes Chrestiens, pour le recouvrement de la Terre sainte, l'Evesque de Liege sut un des premiers qui prit la Croix des mains des Legats, & joignit ses troupes à celles des autres Princes d'Allemagne qui formerent une armée de cent cinquante mille hommes sous le Commandement de l'Empereur Frederic. Le jeune Baron de Celles âgé de vingt-un an suivit son Prince dans cette expedition, & ce sur dans ce voïage que le P. Verduc Religieux Porte Croix, qui a escrit la vie du P. Theodore, dit qu'il frequenta les Religieux de sainte Croix qu'il trouva en Syrie, qu'il apprit d'eux de quelle maniere cet Ordre avoit esté institué par le Pape saint Clet, & retabli par sainte Helene & par saint Quiriace sil ajoute qu'il n'y avoit pas plus de 88. ans que Godefroi de Boüillon & son frere Rois de Jerusalem, avoient obligé ces Religieux de sortir de l'Eglise du saint Sepulcre, parce qu'ils reconnoissoient le Patriarche Grec de Jerusalem, & que le P. Theodore aïant aussi veu qu'Henri de Walpot avoit institué une nouvelle Reforme de Religieux Croisiers sous le titre de Notre-Dame des Allemans, qui suivoient le mesme Institut de l'Ordre de sainte Croix establi par saint Clet, il conçut dès lors le dessein d'embrasser cet Institut & de le porter en son pais.

Mais pour croire cet Auteur, il faudroit qu'il pust persuader auparavant que l'Ordre de sainte Croix eust esté establi par saint Cler, & c'est ce que les Religieux mesme de cer Ordre ne reconnoissent pas; car le P. Bousingaut dans son voïage des Païs-Bas parlant du Monastere de sainte-Croix à Huy qui est le Chef de cet Ordre, dit que le premier Instituteur de l'Ordre! des Croisiers est saint Quiriace qui trouva la sainte Croix pas

Ancien habillem.des Religieux Croisiers, où porte-Croix. 60. en France, et aux Pays-Bas, tant au Chœur, que par la Ville.

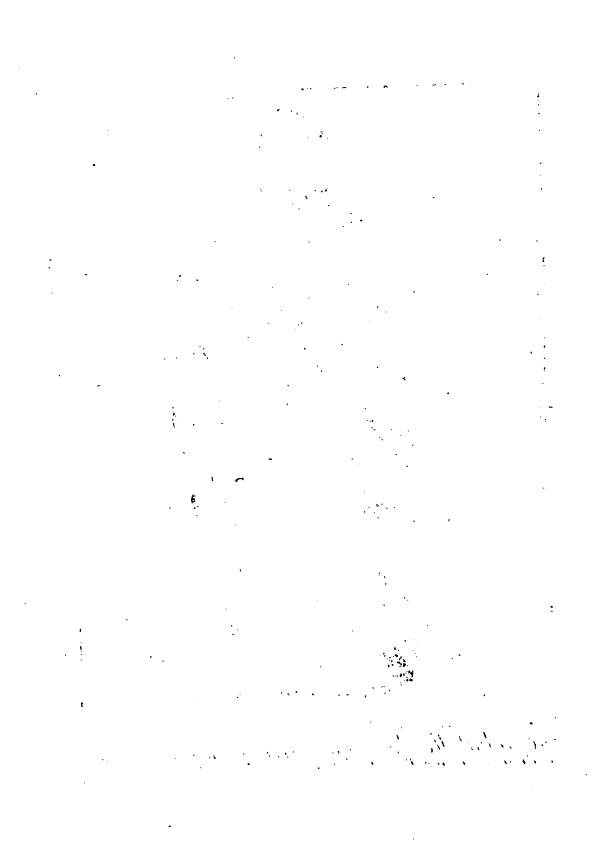

SECONDE PARTIE, CHAP. XXXIV.

le Commandement de sainte Helene. Mais nous avons montré Relieure dans le Chapitre précedent que tout ce que l'on disoit de ce Choix EN saint Quiriace qui se nommoit auparavant Judas (à ce que l'on FRANCE ET ) prétend) estoit fabuleux, puisque le Pape saint Eusebe par Bas. qui l'on dit qu'il fut baptisé, mourue l'an 311, quinze ans avant que sainteHelene eust esté à Jerusalem pour y chercher la vraïe Croix: qu'aïant eu pour pere Simon & pour aïeul Zachée qui vivoit au tems de Jesus-Christ; il ne pouvoit pas avoir vêcu au tems de Constantin: & qu'il ne pouvoit pas avoir souffert le martyre par ordre de Julien l'Apoltat, ni en sa presence, estant Evesque de Jerusalem; puisque lorsque cer Empereur alla à Jerusalem, faint Cyrille estoit Evesque de cette ville. Enfin & le P. Verduc prétend que l'Ordre Teutonique ou de Notre-Dame des Allemans estoit une Reforme de l'Ordre des Croifiers, c'est qu'apparemment il met au nombre des Religieux de son Ordre tous ceux qui ont porté des Croix sur leurs habits. principalement ceux qui avoient pris la Croix pour le recous vrement de la Terre saintespuisqu'il n'y avoit point d'autres Croisiers en ce tems-là en Syrie que ceux qui combattoient dans ces fameuses guerres qu'on appelloit Croisades, auquel tems fut institué l'Ordre Teutonique l'an 11901

L'on ne peut gueres non plus ajouter soi à ce que dit le P. Verduc, que le P. Theodore, après avoir visité les Religieux Croissiers qui estoient en Syrie, passa ensuite aux actions de pieté en visitant les Saints lieux, aïant trouvé le moïen d'entrer lui seul dans la ville de Jerusalem; car quelle apparence que les Insidelles aïent ouvert leurs portes à un de leurs ennemis, & qui estoit du Corps d'une armée de cent cinquante mille hommes qui n'avoit passé la mer que pour s'emparer de leur ville. Nous omettons quantité d'autres faits de mesme nature rapportés par cet Auteur, & nous ne nous arrêterons qu'à

ce qui a quelqu'apparence de verité.

L'Empereur Frederic estant mort l'an 1190, les Allemans reconnurent pour leur Chef, Frederic de Suaube, à qui l'Empereur son pere en mourant avoit recommandé l'armée dont il lui laissoit le commandement; mais ce Prince estant mort aussi quelque tems après, les Allemans des esperés d'avoir perdu & leur Empereur & leur Prince, ne voulant plus reconnoistre de Chef, s'en retournerent en leur Païs. Raoul Evesque de Liege sut de se nombre; & comme depuis que Theodore estoit à sa

ffüj

Pelagieux Porte-Croix en France er aux Païs Pas230 Histoir è des Ordres Religieur. Cour, îl avoit reconnu qu'il estoitenclin à la vertu, que tou-

tes ses conversations & ses entretiens n'estoient que de choses pieuses & édifiantes, & qu'il estoit beaucoup porté à la retraite, il jugea que Dieu le destinoit pour l'Eglise plûtost que pour les armes; & croïant que son Eglise perdroit beaucoup si d'autres lui ravissoient un si saint personnage, il lui donna un Canonicat pour l'attacher à son Eglise de Liege; mais ce Prince ne put pas le mettre lui mesme en possession de ce Benesice estant mort au mois d'Aoust de l'année 1191, avant que d'arriver en

son païs.

Theodore aïant pris possession de ce Canonicat qui estoit dans la Cathedrale dediée à saint Lambert, assista à l'élection d'Albert de Louvain fils de Guillaume III. Comte de Louvain & frere d'Henri Duc de Lorraine ou de Brabant, qui avec ses dependances s'appelloit pour lors la basse Lorraine. L'Auteur de la vie de notre saint Fondateur, dit que ce sut des mains de ce Prelat qu'il receut l'ordre de Prestrise, c'estoit apparemment. à Rheims où cet Evesque avoit esté sacré, & où il s'estoit retiré pour fuir la persecution de l'Empereur Henri VI. qui pretendoit maintenir sur le Siege Episcopal de Liege Lothaire Prevost de Bonnes; car dans ce tems-là il se trouvoit trois pretendans à cet Evesché, Albert frere du Duc de Lorraine qui avoit esté canoniquement elu, Albert de Reytestan qui avoit esté nommé par Baudouin Comte de Haynaut & de Namur; & Lothaire aussi nommé par l'Empereur, qui pretendoit avoir le droit de nommer les Evesques dans les Eveschés qui relevoient de l'Empire lorsque l'élection de ceux qui avoient esté élus, estoit contestée. Ainsi Lothaire appuié par l'autorité de l'Empereur & de Baudoüin Comte de Haynaut qui s'estoit deporté de ses pretentions en faveur d'Albert de Reytestan, s'empara par force des terres de Liege. Le Clergé s'y opposa & appella de ces violences au Saint Siege. Albert de Louvain fir le voïage de Rome & obrint la confirmation de son élection du Pape Celestin III. qui le mit mesme au rang des Cardinaux Diacres, ce qui irrita fort l'Empereur & obligea l'Evesque A!bert de se retirer en France. Il ne put néanmoins tellement estre à l'abri de la persecution dans la ville de Rheims qu'il n'y recut la mort le 24. Novembre 1193, par les mains sacrileges de trois Gentilshommes Allemans, qui croïant faire plaisir à l'Empereur, lui casserent la teste, & le percerent de treize coupSECONDE PARTIE, CHAP. XXXIV.

mortels, ce qui l'a fait mettre au Catalogue des Saints avec PORTEle titre de Martyr, comme estant mort pour la desense des Croix e n

droits & des libertés de son Eglise.

Après la mort d'Albert il y eut encore deux pretendans à Bas. l'Evesche de Liege, Simon fils d'Henry Duc de Lorraine & de Brabant, qui avoit esté élu par le Chapitre, & Albert de Cuyc, que le Comte de Haynaut vouloit mettre par violence sur le Siege Episcopal. Ils allerent tous deux à Rome pour foutenir leurs prétentions. Simon y mourut, & Albert fut Evesque de Liege l'an 1196. ce Prelat reconnoissant que le Pere Theodore estoit un homme d'une vertu consommée. il le prit pour son conseil de conscience. Noure saint Fondateur profitant de cette occasion, lui persuada de reformer les Chanoines de la Cathedrale, qui vivoient avec trop de licence. L'Evesque ne se contenta pas d'emploier pour cela son autorité, il sit encore intervenir celle de Gui Cardinal & Legat à Latere du saint Siege dans cette Province. Il n'obligea pas seulement les Changines de saint Lambert de vivre en commun; mais il contraignit tous les Chanoines des Collegiales de ce Diocese de faire la mesme chose; ce qui ne dura pas longtems; car les Chanomes se lassant de cette maniere de vivre, firent tant d'instance auprès du Legat, qu'il les dispensa de cette vie commune. Theodore ne se rebuta point pour celail persuada à quatre Chanoines, entre lesquels estoit Pierre de Valcourt, de la Maison des Comtes de Rochesort, de Lessen. & de Cinien, de ne point abandonner la vie commune. Ils firent ensemble une societé; & Theodore meditant une plus grande retraite, voulut les éprouver pendant cinq ans, dans le renoncement de leur propre volonté, & dans un abandon total des choses du monde. Il consulta sainte Marie d'Oignies, & sainte Christine de Liege, qui approuverent sa resolution.

Dans le mesme tems le Pape Innocent III. aïant invité le Roi de France à une Croisade contre les Albigeois, il y alla en qualité de Missionnaire, d'où estant retourné en son Païs en 1211. & aïant trouvé ses quatre Compagnons qui perseveroient dans le dessein d'abandonner le monde; il en parla à Hugues de Pierre-Pont alors Evesque de Liege, qui non seulement y donna son consentement; mais voulant aussi contribuer à leurs bons desseins, il leur donna l'Eglise de saine ThiHistoire des Grdres Religieux,

RYLIERTON Daut, située sur une Colline appellée Clair-Lieu, proche la PORTE VILLE VILLE VILLE SUR PORTE VILLE VILLE SUR PORTE VILLE VILLE

bastimens somprueux dont on l'a embelli, l'ont rendu un des

plus celebres & un des plus riches du Païs.

Le Pere Theodore demanda l'an 1214. la confirmation de son Ordreau Cardinal Hugues de saint Char, Legaten Allemagne du Pape Innocent III. mais il le renvoia au Pape & au Concile General, qui estoit convoqué pour l'année suivante & qui se tint dans le Palais de Latran. Le Pere Verduc prétend que ce Pape unit les Congregations de l'Ordre de sainte Croix en un seul Corps, sous le gouvernement de Theodore de Celles, par des Bulles que Henri de Gueldres Eyesque de Liege & Commissaire Apostolique verifia trente-deux ans après, & que ce saint Fondateur commença par faire la visite des Religieux Croissers d'Italie, qui se soumirent à son obéissance : que cet emploi le retint en Italie presque toute l'année 1215. & qu'avant son départ pour rétourner à Liege, il alla derechef à Rome demander au Pape la confirmation de son Ordre, sous cette union des différentes Congregations de Croisiers: que le Pape la lui accorda; mais que la mortaïant préyenu ce Pontife avant que les Bulles fussent expediées, l'union de ces Congregations demeura imparfaite. Theodore obtint encore du Pape Honorius III. la confirmation de son Ordre; mais ce fut sans cette union, & Dieu répandit tant de benedictions sur cette nouvelle Congregation, qu'elle s'augmenta très considerablement par les soins de ce saint Fondateur, qui ne cessa point de travailler à son agrandissement jusqu'à sa mort qui arriva le dix-sept Aoust de l'an 1246. selon quelques-uns, & selon d'autres de l'an 1244. estant âgé de quatre vingt-ans.

Seconde Partie, Chap. XXXIV.

Il avoit envoié de ses Religieux à Toulouse qui se joigni-Retromurgent à saint Dominique pour combattre l'Heresie des Albi-Croix en geois, & ils se conformerent de telle sorte à ce saint Patriar-France et che de l'Ordre des Prescheurs en ce qui concerne l'Obser-Bas.

vance de la Regle desaint Augustin, comme aussi en ce qui regarde l'Office divin, les Constitutions & les Statuts de son Ordre, que le Reverend Pere Pierre de Vauclourt, second General & successeur de Theodore de Celles, voulant encore obtenir du Pape Innocent IV. au Concile de Lyon la confirmation de cet Ordre, ne la demanda que suivant la conformité qu'il avoit déja, & a toujours eu depuis avec celui de saint Dominique, comme il paroist par la Bulle de ce Pape du 23. Octobre 1248.

Après cette confirmation l'Ordre de sainte Croix s'étendit en France, par les Predications du Pere Jean de sainte Fontaine, qui succeda au Pere de Vauclourt dans la charge de General; & comme ces Religieux estoient pour lors en grande estime, saint Louis en sit venir à Paris & leur sit bâtir dans sa haute Justice, ruë de la Bretonnerie, une Eglise & un Couvent en l'honneur de l'Exaltation de la sainte Croix, qui retient encore le nom du lien où estoit anciennement la Monnoie.

Le Pape Jean XXII. reçut cet Ordre sous la protection du saint Siege l'an 1318. défendant expressement aux Ordinaires de prendre connoissance des affaires de cet Ordre, auquel il confirma toutes les graces & les Privileges qui lui avoient esté accordés par les Papes Innocent IV. & Clement V. qui furent amplifiés dans la suite par Martin V. Eugene IV. Sixte IV. & Innocent VIII. Il y eur dans la suite des Commissaires nommés par Leon X & Clement VIII. pour travailler à la Reforme du Couvent de sainte Croix de la Bretonnerie à Paris, & en consequence un Arrest du Parlement de Paris du 23. Decembre 1650. suivant lequel le P. Thomas de Conda pour lors General de cer Ordre, accorda aux Religieux François un Provincial de leur Nation, ce qui a toujours esté pratiqué jusqu'à present. Le Pape Clement VIII. voulut encore soumettre les Croisiers d'Italie au General des Pais-Bas. Le Pere George Constantin estant allé à Rome pour ce sujet, où le Pape l'avoit mandé, & voulant faire la visite des Monasteres de France, en passant par ce Rosaume, mourut à Aix, & certe union ne le fit point.

Tome II.

Histoire des Ordres Religieux,

Le General fait ordinairement sa demeure à Clair-Lieupro-CROIXEN che de Huy qui est le Chef de cet Ordre. Il se sert d'ornemens FRANCE ET Pontificaux & porte une Croix d'or comme le General des Trinitaires; il peut donner à ses Religieux les quatre Ordres mineurs. Ces Religieux portoient dans le commencement une Soutane noire avec un Scapulaire gris, & pardellus une grande Chappe noire, avec un grand Capuchon: ils changerent la Soutane noire en blanche par Bulle de Clement VIII. mais sur la fin du dernier fiécle ils changerent encore la forme de leur habillement, qui consiste à present en une Soutane blanche & un Scapulaire noir, chargé fur la poirrine d'une Croix rouge & blanche. Lorsqu'ils sont au Chœur, ils ont l'esté un Surplis avec une Aumuce noire; & lorsqu'ils vont par la Ville, ils mettent un manicau noir comme les Ecclesiastiques. Ils mertent encore dans quelques Provinces le Surplis sur le Capuchon, & le Capuchon à la teste au lieu de bonnet quarré; & pour ne pas perdre le souvenir de leur ancien habillement, les Novices portent la Soutane noire pendant deux mois.

.. Il y a plusieurs Monasteres de cet Ordre aux Païs-Bas & en Allemagne, comme à Liege, Cologne, Aix-la-Chapelle, Namur, Veulo, Tournai, Bruges, Mastrik, Boisleduc, &c. les principant de France sont à Paris, à Toulouse, à Caën, au Verger en Anjou, à Busançois, à Varennes en Bourbonnois, à Charny en Picardie, &c. Ilsont pour armes d'azur à une : Croix parée de Gueules & d'argent, l'Ecu couronné d'une couronne d'épines surmoncée d'une Mitre & d'une Crosse. Ils -qualifient leur Ordre de Canonial, Militaire & Hospitalier, & prétendent mal à propos que les Congregations des Chanoines Reguliers de laime Croix de Conimbre & de saime Croix de -Mortare, auffi-bien que l'Ordre de saint Pachome, estoient des Congregations de leur Ordre, qui selon eux a esté reformé

par le Pere Theodore de Celles, & non pas fondé.

Vriez Pierre Verduc, Pie du Pere Theodore de Celles, imprimée à Perigueux en 1681. du Breüil & Malingre, Antiquitez de Puris. Chopia, Traité des Droits des Relig. & Monaft, liv.I. Frait. 2. 9. 17. 6 22. 6 lev. 2. trait. I. 5. 21. Hermant, Effablissement des Ord. Relig. Barbosa, de Jur. Eccles. bib. 1. cap.41. Tamb. de Jur. Abb. Tom. z. disp. 24. quest. 4. Aubert le Mire, Orig. de l'Ord. de saint Aug. Philip. Bonanni, Catalog. Relig. Ord. part.1.



RELIGIOUS PORTS-CROIX RE

### CHAPITRE XXXV.

## Des Religieux Croisiers ou Porte-Croix avec l'étoile au Roisaume de Bobeme.

Es Religieux Porte-Croix avec l'étoile en Boheme prérendent sans doute, aussi-bien que les autres Croisiers dont nous avons parlé dans les Chapitres précedens, faire remonter leur origine jusqu'au tems de saint Quiriace, puisqu'ils disent, qu'ils sont sortis de la Palestine pour venir en Europe, où aïant embrassé la Regle de saint Augustin, ils. bastirent plusieurs Hospitaux: qu'entre ceux de Baheme, ils. fonderent celui de Sorzick proche de Prague, pour y recevoir les Pauvres, & firent bâtir une Eglise sous le nom de saint Pierre: que la Bienheureuse Agnés de Boheme sit venir de cer Hospital de faint Pierre les Religieux aufquels elle confiale soin de celui qu'elle fonda à Prague; & qu'asin que ces Croisiers fussent distingués des autres, cette Princesse obtint du Pape Innocent IV. qu'ils ajouteroient une étoile à la Croix qu'ils portoient. Mais outre que les Sçavans traitent de fabulense cette origine que les Croisiers prétendent tirer de saine Quiriace, que l'on dit avoir découvert la vraie Croix à faime Helene; il y a une Bulle du Pape Gregoire IX. de l'an 1237. adressée au Recteur & aux Freres de l'Hospital de saint François de Prague, & qui porte que c'est par ses ordres que l'Ordre de saint Augustin a esté introduit dans cet Hospital de Prague e ut ordo Canonicus qui secundum Deum & B. Augustini Regulam in codem Hospitali de mandato nostro institutus esse dignoscitur, &c. Ce qui prouve encore que l'Hospital de saint François de Prague est le premier que ces Religieux Croisiers aïent possedé, & que c'est-là que leur Ordre a commencé; c'est que Crugerius dans la vie de cette Agnés de Boheme, parlant de l'Hospital qu'elle fonda à Prague, dir que les Croisiers qu'elle y mit, dont quelques-uns avoient l'administration de l'Hospital, & d'autres le soin des malades, commen-. cerent en Boheme à exercer ces fonctions de charité avec applaudissement: que peu de tems après ils eurent le gouvernement d'un second Hospital sous le nom de saint Mathias à

Religioux Porte-Croix en Somme. HISTOIRE DES ORDRES RELIGIEUX,

Breslaw: & que de ces deux Hospitaux, ils se sont répandus non seulement en Boheme, mais encore en Pologne & en Moravie; & que comme leur Ordre avoit commencé dans l'Hospital de Prague, c'est ce qui a fait que cet Hospital a toujours esté le Chef de cet Ordre, & que la dignité de General a esté attachée à selle de Prevost de cet Hospital, dont il met

l'establissement en l'an 1236.

C'est donc la Bienheureuse Agnés à laquelle on peut attribuer l'Institution de ces Religieux Croissers en Boheme. Cette Princesse estoit fille de Prismissas ou Ottocare I. Roi de Boheme, & Sœur de Wencellas IV. A vant que de renoncer aux pompes & aux vanités du fiécle pour prendre l'habit de l'Ordre de saint François, elle fonda un Hospital à Prague au pied du Pont, sous l'invocation du Saint-Esprit l'an 1234. & non pas l'an 1236, comme dit Crugerius: ce qui se prouve par des Lettres du Roi Wencellas du vingt-un Mars 1234, par lesquelles il prend sous sa Protection le Monastere & l'Hospital desaint François fondes par sa Sœur ; par un Bref du Pape Gregoire IX.du mois de Septembre de la mesme année, adressé à l'Evesque de Prague, par lequel il l'exhorte à ne point fouffrir que l'on inquietait les Religieules de ce Monastere; & par un autre Bref de ce Pape du 18. Mai 1235, par lequel il confirma une donation faite à l'Hospital de saint François de Praque par le Marquis de Moravie de la Seigneurie de Rakscice. avec toutes les terres & les bois qui en dépendoient, laquelle donation du deux Octobre 1234. est inserée dans ce Bref adressé au Recteur & aux Freres de cet Hospital.

Le Pere Vading dit après Pontanus, que cette Princesse sonda un Hospital à Prague en l'honneur du Saint-Espris proche le Pont, pour les Religieux Croisiers; qu'ensuite elle sit bâtir un Monastere où elle se retira, & qu'elle y joignis un Hospital, qui sur dedié en l'honneur de saint François. Il est vrai que Pontanus dans sa Boheme sacrée, dit dans un endroit, que cette Princesse sonda un Hospital pour les Religieux Croisiers proche le Pont, en l'honneur du Saint-Esprit; & dans un autre endroit il dit aussi que la Bienheureuse Agnés aïant pris l'habit des Religieuses de sainte Claire, ou du second Ordre de saint François, elle sit bâtir un Hospital en l'honneur de ce Saint, qu'elle donna aux Religieux Croisiers, pour y recevoir les pauvres & les indigens s mais le Pere Cru-

62. avec l'étoile, en Boheme, en habit de Choeur.

•

; , •

:

. . . .

SECONDE PARTIE, CHAP. XXXV.

gerius dans la vie de cette Sainte, ne marque qu'un seul Hos-Relieux
PORTEpital fondé par cette Princesse pour les Croissers, & dit que CROIX EN cet Hospital & l'Eglise qui y estoit jointe ont pris le nom de Bonnes. saint François à cause qu'ils avoient esté fondes par les liberalités d'une Religieuse de l'Ordre de ce Saint; & il y a bien de l'apparence que cet Hospital du Saint-Esprit, dont a parlé Pontanus, est le mesme que celui de saint François. En effet, le Bref de Gregoire IX. dont nous avons parlé est adressé au Recteur & aux Freres de l'Hospital de saint François de Prague, aussi-bien que plusieurs autres du mesme Pontife rap-

portés par Vading.

Cet Hospital reçut de grands bienfaits des le commencement de sa Fondation, car l'an 1234. Prismislas Marquis de Moravie, lui donna, comme nous avons dit, la terre de Rakscice, & l'année suivante Constance veuve de Prismissas Roi de Boheme, lui donna les terres de Glupetem, Humenche, Ridoscitz, Borotiz, & plusieurs autres avec l'Eglise de saint Pierre, comme aussi la Justice & la terre de Ribunc avec toutes leurs dépendances. Gregoire IX. par un autre Bref, qui est aussi du 18. Mai 1235. accorda la proprieté de cer Hospital & tous les biens qui en dépendoient à la Bienheureuse Agnés & à son Monastere, ordonnant qu'il n'en seroit jamais separé : ainsi les Religieuses de ce Monastere prenoient leur subsistance sur les revenus de cet Hospital, & les Religieux Croisiers ausquels le mesme Pape avoir ordonné de suivre la Regle de saint Augustin, estoient néanmoins soumis à la visite & correction du Provincial des Freres Mineurs de la Province de Saxe, qui leur avoit prescrit des Reglemens; ce qui ne dura que jusqu'en l'an 1238, que la Bienheureuse Agnés de Boheme, voulant pratiquer la pauvreté exacte dont les Religieuses de sainte Claire faisoient Profession, & voulant estre veritablement fille de saint François, remit entre les mains du Pape cet Hospital; & ce Pontife à la priere du Recteur & des Freres, commit pour cinq ans seulement, le Provincial des Religieux de l'Ordre de saint Dominique en Pologne, & les Prieurs du mesme Ordre à Prague, pour faire la visite de cet Hospital une fois ou deux l'année, leur permettant de faire tels changemens qu'ils voudroient dans les Reglemens qui avoient esté dressés par le Provincial des Freres Mineurs de la Province de Saxe.

Gg iij

Histoire des Ordres Religieux,

Religieux PORTE-

Peu d'années après que la Bienheureuse Agnés eur fondé cet CROIX EN Hospital, Anne de Boheme sa Sœur, & veuve d'Henri II, Duc de Breslaw, fils de sainte Hedwige, lequel fut tué par les Tartares l'an 1141, fonda aussi à Breslaw avec ses enfans, un autre Hospital, sous l'invocation de saint Mathias, qu'elle dota de gros revenus avec le consentement de l'Evesque Thomas, & qu'elle donna aux Religieux Porte-Croix. Innocent IV. confirma cette donation & écrivit aux Evelques de Prague & d'Olmutz, afin qu'ils ne permissent pas que les Religieux de cet Hospital fussent molestés. Il y en a qui pretendent que ce Pape approuva l'Ordre des Porte-Croix; il se peut faire qu'il ait approuvé en particulier celui des Porte-Croix avec l'Etoile en Boheme; mais il approuva aussi, comme nous avons dit dans le Chapitre precedent, celui des Porte-Croix dans les Païs-Bas; & les Continuateurs de Bollandus, disent que ce fut ce Pontife qui, à la priere de la Bienheureuse Agnés de Boheme, accorda une étoile rouge à ces Croisiers de Boheme pour joindre à leurs Croix, afin d'estre distingués des autres Croisiers. Pontanus ajoute que plusieurs personnes riches de Boheme estant entrées dans cet Ordre & y aïent aussi donné leurs biens, l'ont rendu très-puillant.

> Les Continuateurs de Bollandus disent aussi que ces Religieux Croisiers reconnoissent deux Generaux: que ceux des Hospitaux de Slatouis, de Mise, de Pont, de Lytomeritz, d'Aust, d'Egra, de Znoima, de Pottimberg & de quelquesautres lieux de Boheme reconnoissent pour General le Maistre de l'Hospital de Prague, & que les Hospitaux de Cruczberg, Swidnitz, Lignitz, Boleflau, Montesberg, & quelques-autres aussi-bien que ceux de Pologne & de Lituanie, obéissent au Maistre de l'Hospital de S. Mathias de Breslaw. Il se peut faire que ces Hospitaux aïent esté pendant un tems désunis; maisil y a plus d'apparence qu'ils se sont tous réunis, lorsque cet Ordre a eu pour Generaux les Archevesques de Prague, Pontanus dans la Boheme sacrée faisant le dénombrement de ces Archevesques, en met deux de suite qui estoient Generaux de cet Ordre avant que de parvenir à cette dignité, & qui ne quitterent pas pour cela le gouvernement de cet Ordre; le premier fut Antoine de Muglitz à qui l'Empereur Ferdinand premier confera cet Archevesché; le second fut Martin de Muglitz, qui y fut nommé par Rodolphe II. qui le confera

SECONDE PARTIE, CHAP. XXXV. aufli après la mort de ce Prelat à Spines de Berka, que les Re-Recreted ligieux Croisiers élurent pour leur General, quoi qu'il ne fust croix En pas de leur Ordre, ce qui a depuis passé en Coûtume. Cet Bottes. Ordre donnoit tous les ans douze mille Florins aux Archevesques de Prague, comme Generaux de cet Ordre, & le Prieur de l'Hospital de Prague estoit Grand-Vicaire né du Diocese. Mais l'an 1697, après la mort de Jean Frideric Comte de Walenstin, le Prieur de cet Hospital aïant fait assembler les Superieurs des autres Hospitaux de Boheme, d'Autriche, de Silesie, & de Moravie, ils tinrent un Chapitre General, où il fur proposé de proceder à l'élection d'un General de leur Corps, ce qui fur accepté; & l'élection tomba sur le Prieur de cet Hospital de Prague. Ils ne purent pas néanmoins tenir leur assemblée si secrete que l'Empereur n'en fust averti : c'est pourquoi il envoïa des ordres pour ne point tenir cette affemblée, les menaçant de punition s'ils procedoient à une élection. & s'ils ne vouloient pas reconnoistre pour General l'Archevesque de Prague qui seroit nommé. Ces Religieux aliant sçu l'arrivée du Courier vinrent aussi-tost à l'Eglise, où ils entonnerent le Te Deuns, pour l'élection de leur nouveau General, & s'exculerent ensuite auprès de l'Empereur, sur ce qu'ils n'avoient reçu ses ordres qu'après leur élection, & qu'ils n'auroient pas manqué de deferer aux ordres de Sa Majesté Imperiale, s'ils les avoient reçus plustost.

Cela fut cause que le Siege Episcopal de Prague sut quelque tems vacant, parce que le Comte Brainer affant esté nommé par l'Empereur pour le remplir, ne vouloit point accepter cette dignité à moins qu'il ne fust General des Croissers, ou au moins que l'Empereur ne le dédommageast des douze mille Florins que ses Predecesseurs avoient reçus de cer Ordre en qualité de Generaux. Mais ce Prince accommoda ce differend en faisant créer Evesque In pareibus le nouveau General des Croisiers pour estre suffragant de l'Archevesque, afin par ce moïen de compenier les douze mille Florins, que l'Ordre donnoit aux Archevesques, avec pareils douze mille Florins, que l'Archevelque donnoir à un suffragant. Peu de tems après, ce nouveau General mourur, & les Religieux élurent encore un General de leur Corps, qui ne voulut point estre Suffragant de Prague, cette dignité ne convenant poinz à un General d'Ordre qui est obligé de visiter les Maisons

PORTE-Bohimi.

Histoire des Ordres Religieux, qui en dépendent : ainsi ils sont presentement déchargés CROIX 2N des douze mille Florins qu'ils donnoient aux Archevesques de Prague, & sont en possession d'élire un General de seur

Corps.

C'est ainsi que portent les Memoires qui m'ont esté envoiés, & qui ajoutent que ces Religieux ont plusieurs Maisons en Boheme, en Autriche, en Silesie & en Moravie. Non seulement ils sont Seigneurs temporels de plusieurs terres; mais ils en ont encore la direction spirituelle. Lorsqu'ils sortent ils sont habillés de noir comme les Ecclesiastiques, avec une Croix rouge à huit pointes, au-dessous de laquelle est une étoile demesme couleur, & qu'ils attachent sur le costé gauche. Nous avons dit ci-devant qu'ils prétendent que c'est Innocent IV, qui leur a accordé cette étoile, J'ai des Memoires qui marquent que ce n'est que depuis quelques années qu'ils la portent, pour témoigner leur reconnoissance envers le Comte de Sternberg Vice-Roi de Boheme, qui avoit beaucoup protegé ces Religieux, & qui portoit dans ses armes une étoile; mais il n'y a pas d'apparence que ce soit le sujet qui ait obligé ces Croisiers à porter cette étoile, puisqu'ils l'a portoient plusieurs années avant que le Comte de Sternberg eust esté Vice-Roi de Boheme, Pontanus, Vading & quesquesautres Auteurs aïant parlé de ces Religieux sous le nom de Croisiers ou Porte-Croix avec une étoile rouge. Ils ne se servent point au Chœur de Surplis; mais ils mettent une espece de petit manteau descendant jusqu'aux genoux, qu'ils rejettent derriere le dos. Le Pere Athanase de sainte Agnés, Religieux Augustin Dechaussé, fair menrion de certains Religieux Croisiers en Boheme, qui ont sur le costé gauche un Navire, & qu'il dit avoir esté establis en 1400. Pontanus parle aussi de ces Croisiers avec le Navire, qui, à ce qu'il dit, ont trois Maisons en Boheme.

Tourner dans sa Notice des Archeveschés & Eyeschés fait aussi mention de ces Croisiers avec l'étoile, sous le nom de Maître & Freres de l'Hospital de saint François, des Religieux portant la Croix avec l'étoile, ajoutant ensuite, Cruciferorum cum stella in pede Pontis Pragensis Ordinis sancti Augustini; mais ce qu'il dit, que le Pape leur écrit en certe sorte, Joanni Priori Domus FF. S. M. de Venetiu Ordinis Cruciferorum Castellensis Diecesis, n'est pas yrai; car il a confondu ces Croisiers

• . • 1



ChanoineRegulier de la Penitence des Martyrs
63.

SECONDE PARTIE, CHAP. XXXVI. 241.
Croisiers de Boheme avec ceux d'Italie, dont nous avons Chanorparlé dans le Chapitre x x x 1 1. qui avoient une Maison à LIERS DE LA Venise, & du Diocese de Castel. C'est ainsi que les Eves-Penitence ques de Venise s'appelloient, avant qu'ils fussent revestus de TYRS. la dignité de Patriarche, & mesme anciennement les Evesques de Castel prenoient le titre d'Evesque d'Olivole, à cause que leur Eglise estoit située à Venise dans l'Isle d'Olivole; ce qui a duré jusqu'en l'an 1091.

Voiez Bolland. Tom. prim. Mart. pag. 518. & 52. Pontanus,

Bohem. Sacr. Vading, Annal. Minor. Tom. 1.

#### CHAPITRE XXXVI.

# Des Chanoines Reguliers de Nostre Dame de Metro, de la Penitence des Martyrs.

L y a des Auteurs qui ont confondu l'Ordre de Nostre-Dame de Metro de la Penitence des Martyrs, avec un Ordre supposé de saint Demetrius; & d'autres en ont sait deux Ordres separés. Le Pere Louis Torelli Religieux de l'Ordre de saint Augustin, dans l'Histoire generale de son Ordre, qu'il commença à donner au public en 1675, parle de celui de saint Demetrius, fondé, à ce qu'il dit, en Pologne par quelques personnes pieuses, vers l'an 1200, consirmé par le Pape Alexandre I V. & prétend que ces Religieux portent des habits gris, sur lesquels il y a une Croix sur un cœur.

Le Pere Jerome Roman aussi Religieux de l'Ordre des Ermites de saint Augustin, dit qu'il y en a un sous le nom de la Penitence des Martyrs sondé en Italie sous le Pontificat de Clement V. l'an 1232. dont l'Institut est de loger les Pelerins, & que cet Ordre s'est tellement agrandi, qu'il a esté divisé en dixhuit Provinces, ce qu'il a lû, dit-il, dans un Livre, qui lui sut envoié en Espagne, par un Religieux de cet Ordre; il ajoute, qu'il y en avoit deux Monasteres dans le Roïaume de Galice, l'un à Sarria & l'autre à Arzua, qui par Ordre du Pape Pie V. & de Philippe II. Roi d'Espagne, surent incorporez l'an 1567. à l'Ordre des Ermites de saint Augustin.

Herrera qui est encore Religieux du mesme Ordre, dit Tome 11, Hh Histoire des Ordres Religieux.

aussi que celui de la Penirence des Martyrs fut fondé en NES REGU- Italie, comme il paroist par des Titres qui sont conservés Penitence dans ces deux Couvents; que ces Religieux portoient un ha-DES MAR- bit blanc avec une Croix rouge; & que d'Italie cet Ordre avoit passé en Espagne, par le moien de deux Religieux qui y estoient venus visiter le corps de l'Apostre saint Jacques, & y avoient fondé les Monasteres de Sarria, & d'Arzua; & Pierre Crescenze distingue aussi l'Ordre de saint Demetrius, d'avec celui de la Penirence des Martyrs.

Il est certain que ceux qui ont supposé qu'il y avoit un Ordre de saint Demetrius, se sont trompés 2 & que celui qui a le premier erré en cela, & fait tomber les autres dans l'erreur, aura sans doute pris S. M. De Metro, pour saint Demetrius. Car le veritable nom de l'Ordre de la Penitence des Martyrs, est celui de sainte Marie de Metro de Rome, dela Penitence

des Martyrs.

L'on ne peut ajouter foi au Pere Roman, lorsqu'il dit que cet Ordre fut fondé l'an 1232. sous le Pontificat de Clement V. puisque le Pape Gregoire IX. gouvernoit pour lors l'Eglife, & que Clement V. ne succeda à Benoist que l'an 1304. On ne peut pas croire non plus que cet Ordre ait esté si puissant en Italie, & divisé en dix-huir Provinces; puisqu'il a toujours esté peu connu, & que les Historiens en ont fait peu de mention, n'y aïant mesme presentement aucun Couvent de cet Ordre en Italie. S'il y en avoit eu tant de Maisons & qu'elles eussent esté divisées en dix-huit Provinces, elles auroient esté enoncées dans une prétenduë Bulle du Pape Boniface VIII. de l'an 1295, qui est le plusancien titre que les Religieux de cet Ordrepuissent produire; & dans cette Bulle, il n'y est parlé que du Monastere de Metro de la ville de Rome, de sainte Elizabeth d'Ailesphet, de saint Pierre de l'Isle de .... de sainte Croix de Prague, de saint Barthelemi de Poderabi, & de sainte Marie d'Orlitz au Diocese de Prague, de saint Marc à Cracovie, & de sainte Marie au Diocese de Cracovie. Ils n'ont néanmoins qu'une copie de cette Bulle, dont ils disent que l'Original a esté perdu ; c'est ce qui obligea le General de cet Ordre l'an 1507. d'avoir recours au Pape Jule II. duquel il obtine une Bulle, où celle de Boniface VIII. est inserée, & Jule II. ordonna qu'on y ajoûteroit autant de foi qu'à l'Original: il avoue néanmoins que l'on n'a aucune con-

64

de l'Ordre de la Pénitence des Martyrs, en habit de Choeur.



SECONDE PARTIE, CHAP. XXXVI.

243
moissance à Rome de cette Eglise de Nostre-Dame de Metro, Chanotni du lieu où elle estoit située, & que ce que l'on en sçait, ce liers de la n'est que par la copie de la Bulle de Boniface: Licet de dista Penitence
Ecclesia Beata Maria de Metro, praterquam per dissum tranTYRS.

sumptum, nulla penitus notitia habeatur, & locus ubi dista Ecclesia
fundata suerat non reperiatur. Cependant il consirme ces Religieux dans la possession des Monasteres, & des biens énoncés
dans cette prétenduë Bulle de Boniface VIII. & dans la possession de ceux qu'ils avoient acquis depuis, dont il fait le dénombrement, qui n'est pas néanmoins bien grand; car il ne
consiste que dans les Monasteres de sainte Croix de Bistryka
en Lithuanie, de la sainte Trinité de Miedniki, & de la
sainte Trinité de Twerec au Diocese de Vilna.

Quoique ce Monastere de Nostre-Dame de Metro à Rome, qui estoir Chef d'Ordre de ces Religieux, fust inconnu au Pape Jule II. qui avouë mesme qu'on ne sçait pas le lieu où il estoit situé, le General qui s'adressa à lui ne laissa pas de prendre le titre de Prieur de ce Couvent, comme il est porté par la Bulle de ce Pontife: Sane pro parte dilecti filii Joannis Prioris Esclesia S. M. Demetri de Urbe, Ordinis S. Augustini & ejusdem Ordinis Generalis, nobis nuper exhibita petitio continebat. On aura peine à comprendre comment ce Couvent de Rome, Chef d'un Ordress considerable, qui estoit divisé en dix-huit Provinces, selon quelques Auteurs; ait tout d'un coup disparu, sans qu'il soit mesme resté aucune memoire du lieu où il estoit situé, & que Jule II. ait cru fi aisément ce que ce General lui avoit exposé. C'est ce qui doit rendre suspecte cette Bulle de Boniface VIII. & celle de Jule II. où elle est inserée, & dont j'ai une copie qui m'a esté envoiée de Pologne,

Quoique ce soit le seul titre que ces Religieux puissent produire, ils ont néanmoins bien d'autres prétentions touchant leur antiquité. Ils disent aussi-bien que les Croissers ou Porte-Croix, dont nous avons parlé dans les Chapitres precedens, que saint Clet l'an 78. a esté leur Instituteur: que saint Cyriaque Evesque de Jerusalem a esté le Restaurateur de leur Ordre: qu'ils ont eu pour Legislateur saint Augustin, dont la Regle leu a esté donnée par les Souverains Pontifes recens: que leur ancien habillement estoit celui des Chanoines Reguliers: qu'ils porsoient une croix d'argent, & que quelques-uns prétendent

Hh ij

CHANOInes Regu-DES MAR-

·Histoire des Ordres Religieux,

que cette Croix leur avoit esté donnée par saint Cyriaque en LIERS DE LA memoire de la vraïe Croix de Notre Seigneur Jesus-Christ Penitence qu'il avoit trouvée: Institutor noster S. Cletus Papa: Restaurator S. Cyriacus Episcopus Hierosolymitanus, & tandem Legislator S. Augustinus, cujus Regulam à recentioribus Pontificibus suscepimus: Crucis argentea, & universi Canonici habitus antiquissimus nobis usus: sunt etiam nonnulli qui crucem nobis à S. Cyriaco, in memoriam inventa per eum Crucis Dominica datam fuisse asseverant. C'est ainsi qu'un Religieux de cet Ordre descrit leur origine dans un Livre imprimé à Vilna, & qui a pour tiere Opus miserentis Dei.

Nous ne nous arreterons point à refuter ces fables, & on peut voir ce que nous en avons dit dans le Chap. xxxIII. mais cet Auteur en ajoute encore de plus grossieres pour justifier le titre qu'on leur donne : de Chanoines Reguliers de sainte Marie de Metro de Rome, de la Penitence des Martyrs. Els dit qu'ils sont appellés Chanoines Reguliers, à la difference des Moines, parce que leur Ordre a paru le premier dans l'Eglise après les Apostres, & qu'on leur a donné la conduite des ames : que l'on ajoute de sainte Marie Demetri (il ne met pas de Metro) à cause du Scapulaire que la sainte Vierge donna à saint Demetrius Consul Romain, qui aïant esté receu dans l'Ordre par saint Clet, l'amplifia dans sa propre Maison: de Rome, parce que cet Ordre fut le premier confirmé par le saint Siege, & qu'il a esté le premier qui a eu des Monasteres dans cette ville : de la Penitence, tant à cause que dans le tems de la persecution les Religieux de cet Ordre le cachoient dans les bois & dans les caverness qu'à cause que jusqu'au tems de la persecution, ils avoient esté les Penitenciers du Pape: & enfin des BB. Martyrs à cause du grand nombre de ces Religieux qui repandirent leur sang pour la defense de la Foi Ces Religieux avouent néanmoins que de ce grand nombre de Martyrs, ils n'ont seulement connoissance que de six', qui sont saint Demetrius Consul Romain, saint Idde, saint Raynauld, saint Libere, saint Concesse, saint Ventura de Spolette, & saint Cyriaque Evesque de Jerusalem. C'est ce qui est aussi marqué dans ce Livre qui a pour titre Opus miserentis Dei, que je n'ai point veu, mais dont on ma envoié un extrait fidele, la personne qui me l'à envoié, aïant eu soin de marquer les pages, & elle ajoute; hac retulisse sufficiat, super quibus viri prudentis ac eruditi esto judicium, regardant auss comme une chimere ces pretentions.

SECONDE PARTIE, CHAP. XXXVI.

C'est apparemment à cause de ce saint Demetrius, Consul Chanor-Romain, qui n'a jamais existé, n'y aïant point eu de Consul de Liters de Lors de nom sous les Empereurs Neron, Galba, Othon & les au-Penitence tres, sous l'Empire desquels saint Clet à pu vivre, tant devant tras.

que pendant son Pontificat; que ces Religieux prennent dans leurs qualités, celle de Chanoines Reguliers de sainte Marie Demetri, au lieu de De Metre, comme ils sont appellés par des Historiens Polonois, par l'Auteur de la vie du B. Ladislas de l'Ordre de saint François, & dans le procés verbal de la translation du corps du B. Michel Gedroc de leur Ordre, signé par tous les Religieux de leur Couvent de Cracovie, dont nous

parlerons dans la suite.

L'on ne peut donc rien dire de certain touchant l'origine de ces Chanoines que l'on appelle communément en Pologne, de saint Marc, à cause que seur Monastere de Cracovie qui est le principal de ceux qu'ils ont en ce Roïaume, est dedié en l'honneur de faint Marc l'Evangeliste. C'est pourquoi l'Auteur de la vie du B. Michel Gedroc, dit qu'il entra dans l'Ordre de saint Marc. Tous les Historiens Polonois qui ont parlé de ces Religieux conviennent qu'ils furent receus dans ce Roïaume l'an 1257. & que ce fut Boleslas le Chaste Duc de Cracovie & de Sandomire, qui les establit à Cracovie, leur aïant donné l'Eglise de saint Marc qu'il avoit fondée depuispeu; & Dugloz ajoute que ces Religieux avoient esté institués par le Pape Alexandre IV. qui succeda à Innocent IV. l'an 1254. Alexander Papa IV. novam Religionem Mendicantium de Pænitentia-Martyrum instituit, cujus fratres & professores Cracoviam advenientes, Boleslans Pudicus Cracoviensis & Sandomiriensis Dux benigne appellatos suscipit; & Ecclesia in sancti Marci Évangelista honorem de novo fundata, illis locum Cracavia consulis anno. 1257. Il y a néanmoins quelques autres Auteurs qui disent que cet Ordre fut institué l'an 1250, comme on lit dans la seconde continuation de la Chronique de Thierry d'Engelhusen rapportée par M. de Leibnizz dans le second Tome de son Recueil des Escrivains de Brunsvich.

Outre le Monastere de saint Marc de Cracovie, ces Religieux en ont encore quatre autres en Pologne & un plus grand nombre en Lithuanie, dont les plus considerables sont ceux de Miedniki fondé par Jagellon dans le Palatinat de Vilna, Widzinieiszki, Twerc, & Mikaliski. Ils en ont aussi quelques-uns

Hh iij

Histoire des Ordres Religieux, en Boheme dont un à Prague. Le Prevost de celui de Wid-HERS DE LA Ziniels Ki a droit de se servir d'ornemens pontificaux.

nes Regu-PENITENCE DES MAR-TYRS.

Arec.

CHANOI-

Ces Religieux ont aussi des Cures qu'ils desservent, Leur habit consiste en une soutane blanche & un scapulaire de mesme. couleur sur lequelil y a un cœur surmonté d'une Croix rouge, L'orsqu'ils sortent ils mettent une soutane on veste noire qui cache leur habit blanc, & dans les fonctions Ecclessastiques ils ont un surplis & une mozette blanche ou Camail par dessus. Le P. Athanase de sainte Agnés, le P. Torelli & Crescenze, disent que leur tunique ou robe, est grise. Ils peuvent en avoir porté autrefois de cette couleur; mais selon les memoires qui m'ont esté envoïés de Pologne en 1704. & 1710. leur habit est

sel que je le decris.

Il y en a qui doutent s'ils sont veritablement Chanoines Reguliers. Penot & le Paige leur donnent néanmoins ce titre, & c'est peut-estre la qualité de Mandians qu'ils prennent, ou du moins qu'ils prenoient autrefois, qui les aura fait exclure par quelques-uns de l'Ordre Canonique. Cette qualité de Chanoines Reguliers, conjointement avec le nom de Mandians, leur est cependant donnée dans le procés verbal de la translation du corps du B. Michel Gedroc Religieux de cer Ordre. faite l'an 1624, par un Evesque de Laodicée suffragant de Carcovie: Thomas Oborsik Episcopus Landisensis suffraganeus & Ca-Apul Bol- nonicus Cracoviensis pie posteritati. Ad Dei omnipotentis gloriam majorem, & Sanctorum ejus honorem. Notum facimus & testavita B. Mi-mar nos rogatos fuisse à Religioses Patribus Ordinis Canonicorum chaelis Go-Regularium Mendicantium S. Maria de Metro de Panitentia fanctotum Martyrum, ut offa de cineres fervi Dei B. Michaelu Ge--droc Ordinu gradicti, in templo corumdem Religiosorum Cracovia S. Marco dicato sepulti, è sepulchro veteri ob majus sidelium commedam levaremus &c. Ce B, Michel Gedroc descendoit des anciens Ducs de Lithuanie, & mourut l'an 1489. Il se fait tous les jours plusieurs miracles à son combezu. Lorsqu'on sit la translation de son corps, le P. Jean Baptiste Italien Religieux de l'Ordre de saint François, estoit Commissaire General de

> 1659. Voiez Penet, Hist. tripart. Canonic. Regul. Le Paige, Biblioth.

-l'Ordre de la Penitence des Martyrs, comme il est porté par le mesme procés verbal de cette translation, Ils ont eu aussi le P. Jacques Przirousoiechi qui est mort en odeur de sainure, l'an

. . • 

Chanoine Regulier de Monte-Corbulo, en Italie-65. SECONDE PARTIE: CHAP. XXXVII.

Framenst. Piecro Crescenzi, Presid. Roman. Lib.3.pag. 25. Crusten Chanor Monastison. Angust. part. 3. cap. 1. Luigi Torchi , Secol. Agosti- Liens Des nian. Tom. 4. Bolland, Tom. I. Maii. in vit. B. Michaelis Ge- Ecolurs droc. Tambur, de jure Abbatam, disput. 24. quast. 4. Actiunale GNE. de fainte Agnés, le Chandelier d'or, & memoires enverés de Porule e il an dis logne en 1704 & 1710.

## CHAPITRE XXXVII.

Des Chanoines Reguliers des Congregations des Ecoliers de Boulogne de faint Pierre de Monte Corbulo en Italie, co de S. Cosme lez-Tours en France.

· E Cardinal Jacques de Viery dans son Histoire d'Occident fait mention d'une Congreg ation de Chancipes Reguliers proche Boulogne oftablie par quelques Reoliers de cette ville. Il parle d'eux avec eloge, mais il ne marque ni le Monastere où cette Congregation à commencé, ni ceux qui en dépendaient Penot dir que s'il est permis de deviner, c'éstoit peut-eltre dans le Monastere de saint Victor proche Boulogne, parce qu'il paroilt par plusieurs Bulles de Martin V. que ce Monastere estoit le Chef de plusieurs autres. Mais ce Monastere ajant esté ruiné entierement, il fut uni à celui de saint Jean de la mesme ville qui for aussi uni dans la suite à la Congregation des Chanoines de la int Sauveur de Latrau l'an 1415. Falconius qui estoit Chanoine Regulier de Latran aussi-bien que Penor, dit dans ses Memoires Historiques de la ville de Boulogne pag. 201. que quelque recherche qu'il ait pu faire, H n'a pu découvrir ni le lieu où demeuroient ces Ecoliers, ni le Pape qui avoit approuvé leur Congregation, ni à quelleifin elle avoit esté instituée. Mais le P. Papebroch a cru avoir trouvé le neud de la dissiculté en disant que c'estoit des Freres Prêcheurs fondés par saint Dominique dont le Cardinal de Vitry avoit voulu parler, l'habit des Religieux de cet Ordre afant beaucoup de rapport à celui que les Premontrés portent encore à present en Allemagne, & qui ne differe qu'en conseur de celtii des Prêcheurs.

Si l'on considere néanmoins les paroles du Cardinal de Vi-

Histoire des Ordres Religieux,

CHANOI-NES REGU-LIERS DES ECOLIERS DE BOULO-BNE.

try, on connoistra qu'il a sans doute distingué ces Ecoliers de Boulogne d'avec les Prêcheurs; car après avoir dit qu'il y a une autre Congregation de Chanoines hors la ville de Boulogne &c. Est alia Regularium Canonicarum Deo grata & hominibus gratiosa Congregatio extra civitatem Bononia; il ajoute plus bas qu'ils unissent ensemble l'Ordre des Prêcheurs & celui des Chanoines: Pradicatorum Ordinem, Canonicorum Ordini conjungentes. Mais ce qui montre plus évidemment que ce Cardinal n'a point entendu parler des Freres Prêcheurs, c'est que parlant de la maniere de vivre austere de ces Chanoines, il dit encore qu'ils mangeoient de la viande trois fois la semaine; tribus in hebdomade diebus, carnes si eis apponantur non recufant, in refectorio mandacantes: cependant les Freres Prêcheurs n'en mangeoient point. Enfin ce qui me persuade davantage que cet Ordre des Ecoliers estoit different de celui des Freres Prêcheurs, c'est que saint Dominique n'obtint une Maison à Boulogne pour ses Religieux que l'an 1218. & que selon plusieurs Auteurs cette Congregation des Ecoliers estoit déja establie ayant l'an 1200, mais on ne scait point quel estoit l'habillement de ces Chanoines, & combien de tems ils ont subsissé. Voiez Jacob, de Vitr. Hift, occid. c. 27. Penot, Hift. tripart, lib, 2. cap, 54. n. 1. Tamb. de Jur. Abb. disp. 24. quast. 14. n. 21, Le Paige, Biblioth. Pramonst. & Papebroch Resp. ad P. Sebast. à S. Paulo T. 2. art. 16. n. 170. & art. 22. n. 32,

A ces Chanoines de Boulogne nous joindrons une autre Congregation de Chanoines Reguliers qui ont esté institués en Italie & qui prirent le nom de Monte Corbulo; à cause que leur premier Monastere estoit situé sur la montagne de Corbulo éloignée de la ville de Sienne de douze milles. Ils eurent pour Instituteur Pierre surnommé de Regio parce qu'il avoit pris naillance dans cette ville. Quelques-uns néanmoins disent qu'il estoit de Milan, qu'il avoit passé de l'Ordre des Chartreux dans celui des Chanoines Reguliers, & qu'il avoit mesme pris l'habit dans le Couvent de saint Sauveur de Boulogne. Ce Pierre de Reggio estoit ami de François Soderini Evesque de Voltere & Referendaire de l'une & de l'autre Signature sous le Pape Alexandre VI. il obtint par le gredit de ce Prelat la permission de fonder une Congregation sous le nom de saint Pierre dans l'Eglise de saint Michel sur le Mont-Corbulo, laquelle fur confirmée par Jule II, selon Raphael de Voltere,

• •

SECONDE PARTIE, CHAP. XXXVII. ou par le Pape Leon X. comme assure Benoist de saint Gemi- CHANGI-nien Chanoine de la mesme Congregation cité par Penot & le de S. Cos-P. Bonanni. Mozzagrunus ajoute que ce ne fut point sur le mont ME LEZ Corbulo que les fondemens furent jettés, mais au Monastere de sainte Marie de Bibona à quelque milles de Pise du costé de la mer & du Diocese de Volterre. Il y a bien de l'apparence néanmoins que ce fut au Mont-Corbulo, puisque la Congregation en a pris le nom. Leur habillement consistoit en une tunique grise, sur laquelle ils mettoient un Rochet & sur le Rochet une aumuce ou capuce. Le P. Bonanni dit que l'an 1521, ils changerent la couleur grise en noire pour se conformer à l'habillement des Chanoines Reguliers de saint Frigdien de Luques, ce qui ne peut estre, puisque dès l'an 1507. ceux-ci avoient esté unis avec dix Monasteres qui dependoient de leur Congregation aux Chanoines Reguliers de Latran qui ont toujours esté habillés de blanc, & qu'ils convinrent seulement, que dans le Monastere de Luques ils retiendroient la chappe noire auChœur. Il semble que selon le même Auteur la Congregation de Monte-Corbulo subsiste encore, car il dit que ces Chanoines vivent dans une grande pauvreté & du travail de leurs mains, estant beaucoup solitaires.

Voiez Mozzagrunus Narrat. rerum gest. Can. Regu.l Penot, Hist. tripart. Raphael Vollat, lib. 21. & Bonanni, Catalog. Ord.

Relig.

Les Chanoines Reguliers de saint Cosme lez Tours sont du nombre de ceux qui aïant trouvé la Regle de saint Benoist trop austere, ont secoué le joug de cette sainte Regle pour en suivre une plus douce qui est celle de saint Augustin, & ont pris le titre de Chanoines Reguliers. Ils ne sont pas au moins si blamables que les Chanoines desaint Martin de Tours dont ils dépendent, & qui ont quitté entierement la Regle de saint Benoist pour se secularisser. Hervé qui estoit Tresorier de cette derniere Eglise au commencement du onzième siècle, se retira dans une Isle de la Loire proche de Tours, & y bâtit une petite Eglise sous le nom de saint Cosme, avec un petit Monastere, où il mena une vie solitaire & retirée. Les Chanoines de Tours l'aïant obligé de retourner chez eux, il les pria de donner cette Isle avec le Monástere qu'il y avoit bâti aux Moines de Marmoutiers, ce que ces Chanoines accorderent; & comme cette Isle apparte noit à Hu-

Histoire des Ordres Religieux. CHANOI-NES REGUL. gues Cellerier de saint Martin, il y consentit aussi. Ainsi

DE S. Cost cette Iste qui prit le nom de saint Cosme, à cause de l'E-# E LEZ glise dédiée à ce Saint, qui y avoit esté bâtie par Hervé Tresorier de saint Martin, fut donnée aux Religieux de Marmoutiers, à condition qu'il y en auroit au moins douze qui y demeureroient, & y feroient l'Office Divin. Nous ne scavons point en quelle année les Religieux qui y estoient quitterent la Regle de saint Benoist, pour prendre celle de faint Augustin, & vivre en Chanoines Reguliers; mais ils ont toûjours dépendu de ceux de saint Martin, & n'ont point reconnu la Juridiction des Archevêques de Tours; & ce n'est que depuis l'an 1708, que les Chanoines de saint Martin, qui avoient une Jurisdiction presque Episcopale dans une partie de la Ville de Tours, l'aïant perduë & aïant esté soûmis à celle de l'Archevêque de Tours, ce Prelat a aussi droit de Visite chez les Chanoines de saint Cosme. C'est dans leur Eglise que l'on prétend que Berenger Archidiacre d'Angers, & Ecolastre de saint Martin de Tours, sur enterré. Il fut le premier qui osa dire que le Sacrement de l'Autel n'estoit que la figure du Corps de notre Seigneur, & il attaqua les mariages legitimes & le Baptême des enfans. Le Pape Leon IX. à qui l'herefie de Berenger avoit esté déferée, sit tenir un Concile à Rome l'an 1050. où elle fut condamnée pour la premiere fois, elle le fut ensuite dans ceux de Brione, de Verceil, de Plaisance, de Tours & de Rome, sous Nicolas II. Dans celui de Tours tenu l'an 1054, il avoit abjuré ses erreurs, & les Legats du Pape l'avoient recu à la Communion de l'Eglise. Il sit aussi la mesme chose dans celui de Rome l'an 1059. & le Cardinal Humbert aïant dressé une formule de Foi, il la signa & jetta au feu les Livres qui contenoient son erreur; mais à peine le Concile fut-il terminé qu'il écrivit concre cette prosession de Foi, & chargea d'injures le Cardinal qui l'avoir dressée. Au Concile qui se tint encore à Rome l'an 1079, sous le Pape Gregoire VII. Berenger reconnut encore sa faute & demanda pardon. On lui sit signer une profession de Foi: mais à peine fut-il arrivé en France, qu'il publia un autre écrit contre cette derniere profession de Foi. L'année suivante 1080. l'on tint un Concile à Bordeaux, où assisterent deux Legats du saint Siege. Berenger amené apparemment par

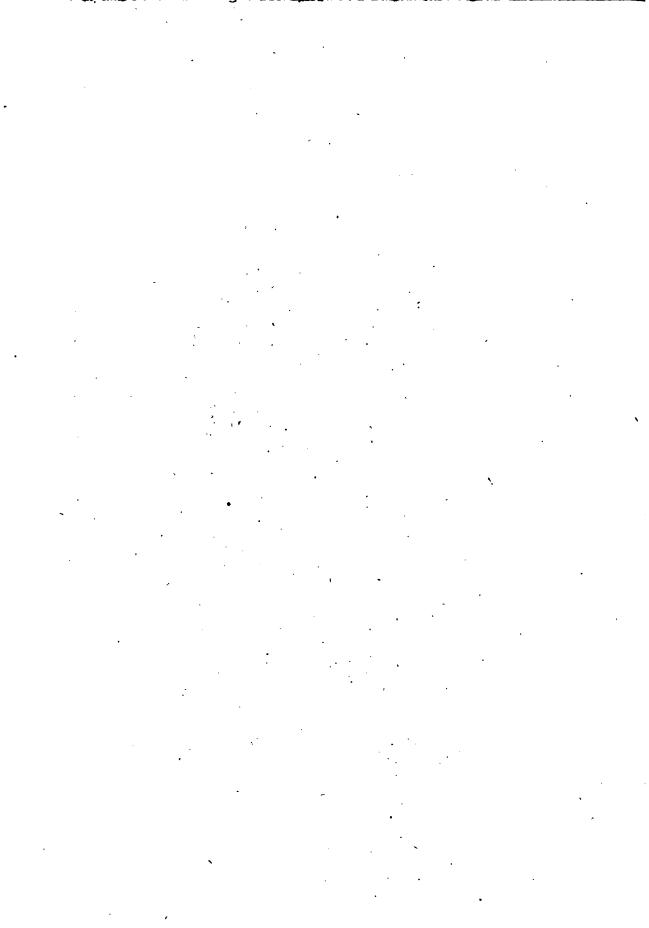

Chanoine Régulier et Hospitalier, 67 de Saint Jean Baptiste de Conventry, en Angleterre.

Seconde Partie, Chap. XXXVIII. l'Archevêque de Tours, y rendit raison de sa Foi, soit pour GHANGEconfirmer la profession qu'il avoir faite à Rome, soit pour pitaliers retracter son dernier écrit, & depuis ce Concile il n'est plus D'ANGERparlé de lui jusqu'à sa mort qui arriva le 5. Janvier 1088. Il mourur dans la Communion de l'Eglise, & l'on croit qu'il fut enterré dans l'Eglise de saint Cosme lez Tours où il s'estoit retiré, & y avoit mené une vie penitente. Ce Prieuré appartenoit pour lors aux Moines de Marmoutiers, selon le temoignage du sçavant Pere Mabillon; & ainsi il n'y a pas d'apparence que la Retraite de Berenger dans ce Prieuré ait donné lieu à quelques Chanoines de saint Martin de suivre son exemple, & qu'ils aient par ce moyen formé la Communauté des Chanoines Reguliers de saint Cosme l'an 1095. comme a avancé le Pere Dom Etienne Badier, dans l'Histoire de l'Abbaye de Marmoutiers, & de l'Eglise de saint Martin de Tours qu'il donna en 1700. Ronsard le Prince des Poëtes du seizième siècle, qui avoit esté Prieur Commendataire de saint Cosme, y est aussi enterré dans un magnifique Tombeau. Il mourut le 27. Decembre 1585. Ces Chanoines sont habillés comme les Ecclesiastiques, & mettent seulement sur leurs manches une bande de toile de la largeur de quatre doigts, qu'ils tâchent de cacher le plus qu'ils peuvent en retroussant leurs manches. Au Chœur ils portent un Surplis avec une Aumuce sur le bras, & un bonnet quarré.

Joan. Mabill. Annal. Bened. Tom. 4. pag. 155. & sequent.

Fleury. Histoire Eccle s. Tom. douze & treize.

## XXXVIII. CHAPITRE

Des Chanoines Hospitaliers de saint Jean Baptiste de Covensry en Angleserre, où il est aussi parlé de quelques autres Hospitaliers dans ce Roiaume.

YOus avons dit dans le Chapitre xxx111. que les Religieux Porte-Croix des Païs-Bas & de France, ne reconnoissent point ceux d'Irlande, pour avoir esté de leur Ordre; ce qui a fait que M. Alleman les a attribués à ceux d'Italie; mais comme la phipart des maisons que les Religieux Porte-Croix d'Irlande avoient, estoient aussi des Hôpitaux dediés

D'ANGLE-

Histoire des Ordres Religieux, CHANOI- à saint Jean Baptiste, je croi qu'ils pourroient avoir esté sem-PITALIERS blables aux Chanoines Hospitaliers de saint Jean Baptiste de Coventry en Angleterre, dont Dodsworth & Dugdale ont fait mention dans leur Histoire Monastique d'Angleterre ; & que la croix noire qu'ils portent sur leurs robes & leurs manteaux, leur a fait peut-estre donner le nom de Porte-Croix.

Quoi qu'il en soit, Dodsworth & Dugdale, nous ont donné l'habillement d'un de ces Chanoines Hospitaliers de saint Jean Baptiste de Coventry, tel que nous le donnons aussi. Ils, n'ont point marqué le tems de seur établissement; mais cet Hôpital estoit desservi par des Religieux & des Religieuses, & avoit esté fondé par le Prieur & les Moines de la Cathedrale de Coventry de l'Ordre de saint Benoist, qui y tenoient lieu de Chanoines comme dans plusieurs autres Cathedrales des

Roïaumes d'Angleterre, d'Escosse & d'Irlande.

Il y a une Bulle d'Honorius III. de l'an 1221. adressée au Recteur & aux Freres de cet Hôpital, par laquelle ce Pape les reçoit sous sa protection, leur accorde des Privileges, & confirme toutes les donarions qui leur avoient esté faites. Une semblable protection leur fut aussi accordée par le Roi Henri III. mais il y a bien de l'apparence que cette Bulle causa un procés entre les Moines de Coventry & les Hospitaliers, qui dura près de deux cens ans; puisque ce ne fut que le 29. Mars de l'an 1425, qu'il fut terminé par des Arbitres qu'ils avoient choisis, & qui ordonnerent que cette Bulle d'Honorius III. n'auroit aucun effet, & seroit de nulle valeur, à cause des divisions qu'elle avoit causées: que le Prieur & le Chapitre de Coventry estoient les veritables fondateurs de cet Hôpital, & seroient reconnus à l'avenir pour tels: que pour ce sujet le Maistre ou Recteur, sitost qu'il seroit élu & instalé, leur presteroit obéissance & sidelité, & leur païeroit les dixmes des champs seulement, & non de leurs jardins & des animaux dont ils estoient exemts comme Religieux: que le Prieur accompagné de huit personnes visiteroit tous les ans, s'il le trouvoit à propos, le Recteur, les Freres & les Sœurs de l'Hôpital, qui seroient tenus de faire profession entre ses mains, selon la formule énoncée par cet acte qui contient plusieurs Reglemens & Statuts pour ces Hospitaliers, comme aussi la maniere dont ils doivent estre habillés; sçavoir, tant les Freres que les Sœurs d'une Robe, d'un

SECONDE PARTIE, CHAP. XXXVIII. Scapulaire par dessous la Robe, & d'un Manteau de couleur NES HOSbrune, sur lesquels devoit estre attachée une Croix noire. PITALIERS Les Religieuses avoient un Voile blanc; apparemment qu'elles affistoient au Chapitre avec les Freres; puisqu'il y est aussi marqué que le Maistre ou Recteur tiendroit tous les Vendredis le Chapitre, pour punir les fautes des Freres & des

rales & aux enterremens des Prieurs & des Moines de la Cathedrale.

Il y avoit grand nombre de ces sortes d'Hospitaliers en Angleterre; & quoique Dodsworth & Dugdal les aïent mis au nombre de ceux qui suivoient la Regle de saint Augustin, il paroist neanmoins qu'ils avoient des Regles particulieres, & qu'ils dépendoient des Evesques des lieux où leurs Hôpitaux estoient situés, comme on peut voir dans les Reglemens de quelques uns de ces Hôpitaux qui sont raportés par ces Auteurs, & qui font assez connoistre que ces Hospitaliers estoient veritablement Religieux; car les Freres & les Sœurs de l'Hôpital de saint Leonard d'York, aïant commis quelque peché contre la chasteté & la pauvreré, ne pouvoient estre absous que par le Maistre de l'Hôpital, si ce n'estoit à l'article de la mort; auquel cas ils pouvoient recevoir l'absolution de quelque Prêtre que ce fust; mais s'ils retournoient en santé, ils devoient se presenter au Maistre pour la recevoir, & si quelqu'un d'eux mouroit proprietaire il estoit privé de Sepulture.

Sœurs, qui se devoient aussi trouver aux Processions gene-

Vautier de Grey Archevêque d'York, dressa aussi une Regle l'an 1241, pour les Freres & les Sœurs de l'Hôpital desaint Jean Baptiste de Dotingham, adressée à Alwin, qui en estoit Maistre ou Recteur. Il ordonna entr'autres choses, que la proprieté seroit bannie entr'eux; & que si sept jours, après la publication de son ordonnance, il se trouvoit quelqu'un qui fust proprietaire, il seroit excommunié; & mourant en cer état, qu'on ne lui donneroit pas la sepulture en terre

fai nte.

Les Freres & les Sœurs de cer Hôpital avoient des Tuniques grises thrant sur le roux, avec des Manteaux noirs, ne mangeoient de la viande que trois-fois la semaine, gardoient un étroit silence au Refectoire, s'assembloient toutes, les semaines au Chapitre, pour s'accuser de leurs fautes &

I i iii

Histoire des Ordres Religieux,

en recevoir la correction; ils y devoient lire une-fois le mois PITALIERS le Reglement de cet Archevêque, en langue Angloise ou D'Angle- Françoise, & les Freres Laics & les Sœurs recitoient certain nombre de Pater, pour chaque heure de leur Office.

> Il y avoit en Angleterre plusieurs Hôpitaux destinés pour les Lepreux, & qui s'engageoient par vœu à la pauvreté, à l'obéissance & à la chasteté. L'on trouve à la fin des œuvres de Matthieu Paris, les Statuts de l'Hôpital de saint Julien, où il est dit que les Freres qu'on recevra dans cet Hôpital, ne seront point mariés, & que s'il s'en presente quelqu'un qui le soit, il fera vœu solemnel de chasteté entre les mains de l'Archidiacre de l'Abbaïe de saint Alban, dont cet Hôpital dependoit: que si après sa reception & après avoir fait ce vœu il le transgresse, il sera chasse de l'Hôpital, selon l'ancienne pratique de cette maison, & renvoïé à sa femme si elle est encore en vie, comme estant pour lors libres tous les deux; & que si elle est morte, il sera puni severement,

> Ils ne s'engageoient pas à une pauvreté fort exacte; car par un des articles des mesmes Statuts; il est dit, que comme ce qu'on leur donnoit dans l'Hôpital ne suffisoit pas pour leur entretien, il leur estoit permis d'avoir des effets mobiliaires qui se pouvoient acquerir honnestement, à condition que venant à mourir ou à sortir, les biens appartiendroient à l'Hôpital pour estre distribués en commun. Ils pouvoient neanmoins disposer par testament de la troisiéme partie de ces eftets; pourveu que ce fust avec la permission du Maistre ou

Recteur, autrement le testament estoit nul.

On éprouvoit pendant un tems celui qui devoit faire profession, & s'il avoit sait paroistre une conduite reglée & qu'il eustestéde bon exemple, on le recevoir en Chapitre, après quoi il faisoit Profession entre les mains de l'Archidiacre de saint Alban. Par cette Profession il promettoit & juroit sur les faints Evangiles d'obeir en toutes choses, pendant tout le tems de sa vie, à l'Abbé de saint Alban; pourveu qu'il ne lui commandât rien contre la loi de Dieu, de ne commettre point de vol, de ne battre point aucun Frere, de ne point violer le vœu de Chasteté, de ne point s'approprier & de ne disposer par testament que des choses dont les Freres pouvoient disposer, d'éviter toute sorte d'usure, de ne procurer par aucune voie, qu'aucun autre que ce-

SECONDE PARTIE, CHAP. XXXVIII. sui qui auroit esté nommé par l'Abbé de saint Alban, fust CHANOI-Maistre ou Recteur de l'Hôpital, de se contenter de ce que PITALIERS ce Maistre lui donneroit sans murmurer, & de ne point sor- D'Angletir les bornes qui estoient prescrites. Que s'il transgressoit aucune de ces choses, il consentoit qu'on le punist severement selon la qualité ou la grandeur du crime, & mesme qu'on le chassast de la Congregation comme apostat, sans aucune esperance de retour, à moins que ce ne fust par une grace speciale de l'Abbé.

Leur habillement consistoit en une Robe & Capuce de couleur tannée, & lors qu'ils alloient au Chœur ou par la Ville, ils avoient une Chappe en forme de Manteau & un Capuce de drap noir. Leurs Robes & Capuces pouvoient estre fourés de peaux d'agneaux. L'habillement des Prestres estoit noir, & semblable quant à la forme à celui des Lepreux. Cet Hôpital de saint Julien, sut sondé vers l'an 1140. sous le regne d'Henry I. par Geoffroi, seizième Abbé de saint Alban, qui estoit François & avoit pris naissance dans le Païs du Maine; & les Statuts & Reglemens dont nous venons de parler, avoient esté dresses par l'Abbé Michel l'an 1344.

Dodsworth & Dugdale ont aussi inseré dans leur Histoire Monastique d'Angleterre, les Reglemens de l'Hôpiral des Lepreux d'Elleford dans le Comté d'Essex, qui avoit autrefois esté fondé par l'Abbesse & les Religieuses du Monastere de Berkyng. Ces Reglemens furent dressés l'an 1346. par Radulphe de Baldon Evesque de Londres, du consentement de Maltide de Montaigu, pour lors Abbesfe de Berkyng, & on y remarque que ces Lepreux promettoient & juroient sur les saints Evangiles, de garder la chasteté, de n'avoir rien en propre, & d'obéir à l'Abbesse du Monastere de Berkyng.

Cemme il y avoit d'autres Hôpitaux de ces Lepreux, sous le titre de sainte Marie Magdelaine & de saint Lazares c'est ce qui a pent-estre donné lieu a Adrien Damnan & à quelques autres, d'avoir supposé un ordre de sainte Magde-

laine & de saint Lazare.

Voïez Roger, Dodsworth, & Guillelm. Dugdale, Monasticon Anglicanum Tom. 2.

CHANOINES ET
CHANOINESSES DE
L'ORDRE
DE S. JACQUES DE

## CHAPITRE XXXIX.

QUES DE Des Chanoines & des Chanoinesses de l'Ordre de S. Jacz ques de l'Epée en Espagne.

> A qualité de Chanoines Reguliers, que les Souverains Pontifes ont donné aux Chapelains de l'Ordre Militaire de saint Jacques de l'Epée en Espagne, nous oblige de parler ici de cet Ordre. Mais comme nous ne traitons particulierement dans cette seconde Partie que des Chanoines Reguliers; nous ne parlerons des Chevaliers de saint Jacques de l'Epée, qu'après avoir rapporté ce qui concerne leurs Chapelains, puisqu'ils sont Chanoines Reguliers; & nous joindrons aussi dans ce Chapitre les Religieuses du mesme Ordre, qu'on peut aussi regarder comme Chanoinesses. Il y en a qui pretendent que Ramire premier Roi de Galice, a fondé l'Ordre Militaire de saint Jacques l'an 846. après avoir remporté une celebre victoire sur les Maures, où il en demeura soixante & dix mille sur le champ de Bataille; parce que l'on en attribua le succés au secours de ce saint Apôtre, qu'on avoit veu combattre dans la meslée, tenant à la main un Etendart blanc, sur lequel il y avoit une Epée rouge en forme de Croix; ce qui fit que ce Prince institua en faveur des Gentilshommes qui avoient combattu en cette action, une Confrairie sous le titre de saint Jacques, à laquelle il donna pour Armes une Epée deGueules en Champ d'or avec cette devise: Rubet ensis sanguine Arabum; & ils ajoûtent que dans la suite cette Confrairie sut érigée en Ordre Militaire par les Souverains Pontifes. Mais pour detruire cette opinion, il ne faut que faire attention à ces Armes, qu'on donne à cet Ordre dès le commencement de son institurion, ce qui en marque evidemment la fausseté; puisque les Armoiries n'ont esté en usage qu'après le dix ou le onziéme siecle.

Ce ne fut que l'an 1170. que cet Ordre commença, sous le Regne de Ferdinand II. Roi de Leon & de Galice. Et ce qui y donna occasion, furent les courses des mesmes Maures, qui troubloient la devotion des Pelerins qui alloient

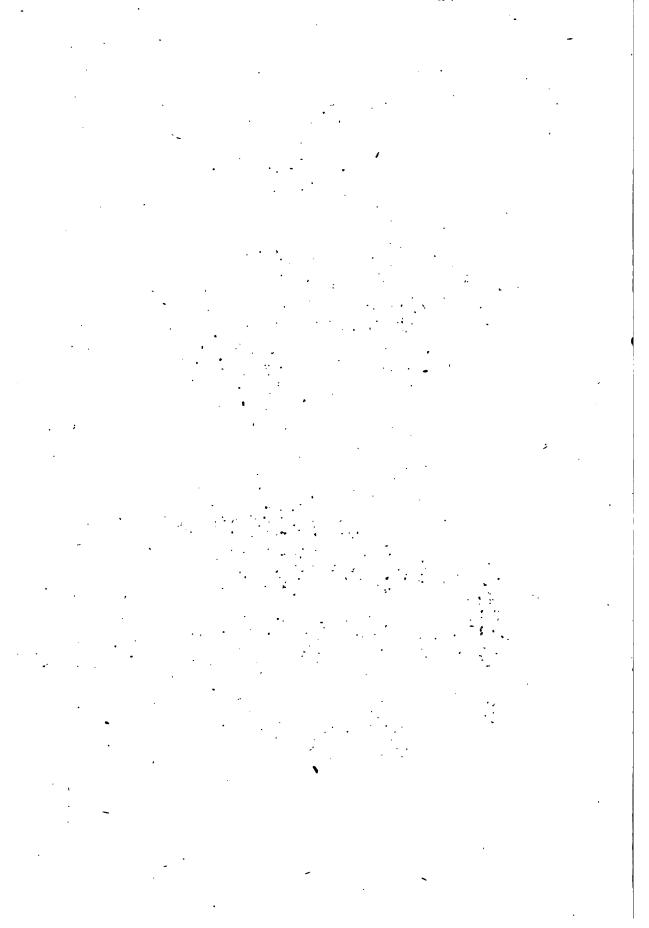

SECONDE PARTIE, CHAP. XXXIX. à Compostelle, visiter le Sepulcre de saint Jacques. Chanoines desaint Eloy qui avoient un Monastere au Rosau-Chanosme de Galice, bâtirent des Hôpitaux de leurs revenus qui L'Ordre estoient fort considerables, sur le chemin qu'on appelle DE S. JACcommunement voie Françoise, pour y loger les Pelerins. Le L'Epril. premier fut celui de saint Marc l'Evangeliste, hors les murs de la Ville de Leon; & le second au Detroit de Castille, appellé Delas Tiendas. Peu de tems après, treize Gentilshommes à leur imitation prenant le mesme Apôtre pour leur Protecteur, s'obligerent par vœu de garder & assurer les chemins contre les incursions des infidelles. Ils communiquerent leur dessein à ces Chanoines de saint Eloy, leur proposant de ne faire qu'un Corps entr'eux, de mettre en commun le revenu du Monastere, & ce qu'ils pouvoient avoir & pourroient acquerir dans la suite, par le moïen de ceux qui se joindroient à eux. Comme ces Chevaliers possedoient déja plus de vingt Châteaux, les Chanoines furent plus faciles à accorder cette union, & devinrent par ce moien dans la suite dependans de ces Chevaliers, dont ils ne sont que les Chapelains.

Cette union se fit l'an 1170. & l'accord fut fait entre Dom Pierre Ferdinand de Fuentes Encalada, de la part des Chevaliers; & de la part des Chanoines, entre Dom Ferdinand qui fut ensuite Evesque, comme il paroist par son Epitaphe qui est dans l'Eglise du Couvent d'Uclés. Obiit Ferdimandus Episcopus B. Maria primus Prior Ordinis Militia. S. Jacobi Era CCXI. Ce qui répond à l'année 1173. deux ans avant la confirmation de l'Ordre, qui ne fut accordée que l'an-1175. auquel tems Dom Andrés estoit Prieur. Le Cardinal Hiacinte Bubo, qui a esté Pape sous le nom de Celestin III. & qui estoit pour lors Legat en Espagne du Pape Alexandre III. pour terminer les differens qui estoient entre les Rois de Leon & de Castille, allant au Diocese d'Osma; recut le Maistre Dom Pierre Ferdinand avec quelques-uns de ces Chevaliers qui le furent visiter; & il approuv ace nouvel Ordre. Toutes choses y furent reglées par son Conseil; & l'an 1175, le mesme Pierre Ferdinand alla trouver le Pape Alexandre III. à Rome, accompagné de quelques Chevaliers dont le nombre estoit augmenté, & obtint la confirmation de cer Ordre, conformement à ce que le Cardinal Hia-

Tome II.

CHANOI-DE L'EPE'E.

HISTOIRE DES ORDRES RELIGIEUX: cinte avoit ordonné par une Bulle qui fut expediée la mel-Chanoi- me année. Elle enjoint entr'autres choses aux Clercs de cet-L'ORDREDE Ordre, de vivre en Communauté sous l'obéissance des Su-S. Jacques perieurs, d'administrer les Sacremens aux Chevaliers qui leur doivent fournir tout ce qui, est necessaire pour leur entretien; & elle contient en substance tout ce que les uns & les aurres doivent faire. Mais le Cardinal Albert du titre de saint Laurent in Lucina, de l'Ordre de saint Benoist, & qui fut aussi Pape dans la suite sous le nom de Gregoire VIII. leur escrivit par ordre d'Alexandre III. une Regle plus ample, qui contient soixante & onze Chapitres, qu'il approuva & qui fut confirmée par Jule II. l'an 1507. Il est vrai que par la Bulle d'Alexandre, les Chanoines de saint Jacques ne sont appellés que Clercs; mais par deux aucres Bulles des Papes Adrien VI. de l'an 1522. & de Clement VII. de l'an 1931. il est parlé d'eux sous le nom de Chanoines Reguliers, soûmis à la Regle de saint Augustin.

Une des premieres Dignités qui est conjours occupée par un de ces Chanoines, est celle de Prieur; auquel estoit confiée la conduite de tout l'Ordre après la mort du Grand Maistre, avant que la Grande Maistrise eust esté réunie à la Couronne d'Espagne ; & il avoit le soin de convoquer ceux qui devoient proceder à une nouvelle Election. Cette Dignité qui fut d'abord unique, a esté depuis divisée en deux, pour les raisons que nous dirons au Chapitre suivant, & il y a presentement deux Prieurs, scavoir, le Prieur d'Uclés, & le Prieur de saint Marc de Leon, qui par concession des Souverains Pontifes, portent rous deux la Mitre & les aurres Ornemens Pontificaux. Le Prieur d'Uclés a neamnoms rerenu quelques Prerogatives, comme d'enscigner la Regleà ceux qui veulentestre reçus dans l'Ordre, qui sont obligés de faire leur année de Probation dans ce Couvent, où il y a des rentes affectées pour ce sujet, & c'ost aussi dans ce lieu

qu'ils doivent faire Profession.

Ces Chanoines sont vetus de noir comme les Ecclesiastiques, & mettent sur seur Soucane un Surplis sans manches, appellé Giraldere, & fur le costé gauche de leur Manteau, une Croix rouge en forme d'Epée qui est celle de l'Ordre. An Checur ils mettent par defins leur Surplis ou Giraldese, une Chappe & un Camail noir avec la Croix de l'Ordre fur

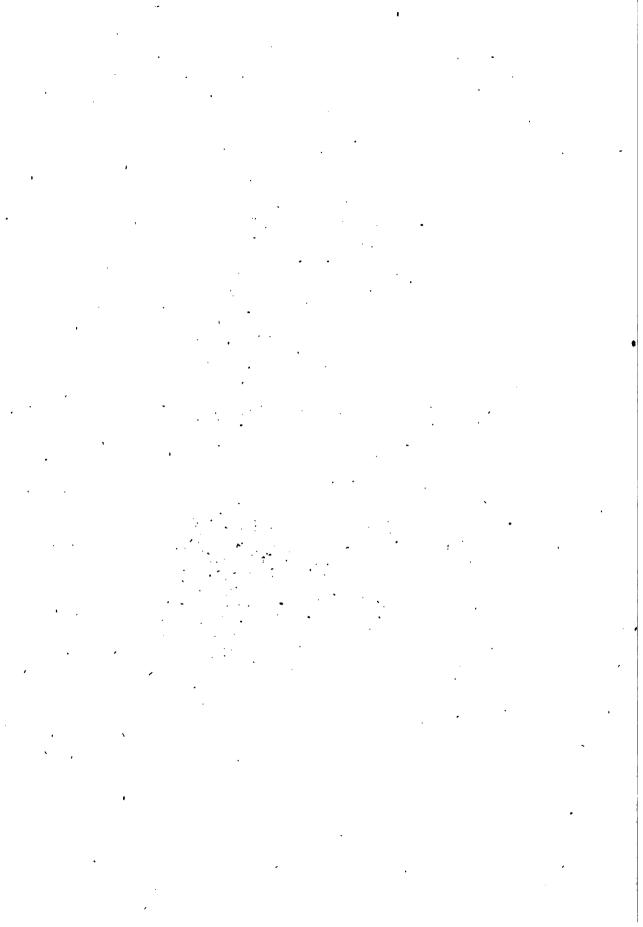

SECONDE PARTIE, CHAP. XXXIX. la poirrine; & dans le College de Salamanque ils le servent NES ET de la Chappe & Camail de violet brun. Les Prieurs portent CHANOIles Surplis avec des manches estroites; c'est à dire des Ro- L'ORDREDE chets comme les Prelats. Il y a eu parmi eux plusieurs per- DE L'EPRE sonnes Illustres, & qui sont sorties de cet Ordre, pour remplir des Dignirés Ecclesiastiques; comme Julien Ramirez, le Docteur Durand & Nicolas de Carriazo, qui ont esté Evêques de Cadis; Martin Peirez de Afala Archevêque de Valence, Ferdinand de Azevedo Evêque d'Osma & ensuire Archevêque de Bruges, Jerome de Leyna Archevêque de Montreal en Sicile, Barthelemi de Perez Evêque de Tunis, & plusieurs autres. Quelques uns se sont aussi distingués par leur sainteté, comme Alfonse Prieur d'Uclés, dont Martin Peirez Archevêque de Valence, a donné la vie; d'autres par leurs écrits, comme Benoist, Arias, Montanus, du Monastere de sainc Marc de Leon & Prieur de saint Jacques de Seville, mort en 1598, qui a travaillé à la Bible Polyglotte d'Anvers. Il possedoit parfaitement treize langues, & enti'autres l'Hebraique, la Caldéenne, la Greque & la Syriaque. Il fue cheri du Roi Philippe II. & a esté regardé comme un des plus Grands Hommes que l'Espagne ait produits. Le Maistre Isla, Didace de la Mote ou Mota, Jean Ramirez out esté aussi Ecrivains de cet Ordre, qui a produit plusieurs aucres personnes Illustres par leur Pieté & par leur Doctrine.

Autrefois le Prieur de saint Jacques de Seville n'estoit point soûmis aux Superieurs de l'Ordre, parce que ce Couvent fut fondé l'an 1400, par Dom Laurent Suarez de Figueroa Grand Maistre de l'Ordre, qui obtint du Pape des Bulles pour exemter ce Couvent de toute Jurisdiction de l'Ordre; mais l'an 1429. Dom Henry d'Aragon, neuvienne Grand-Maistre & son Successeur, les sit revoquer par le Pape Martin V. qui soûmit ce Couvent au Grand-Maistre de l'Ordre & au Prieur d'Uclés: & Dom Alfonse de Cardenas l'incorpora à l'Ordre dans un Chapitre General, l'an 1480. Les Prieurs d'Uclés estoient perpetuels; mais Dom Ferdinand de Santoyo aïant esté élu en 1426, renonça volontairement à cette Dignité, comme il paroist par la Bulle d'Alexandre VI. de l'an 1501, qui ordonna qu'à l'avenir ils seroient élus tous les trois ans. Afin de lever les disputes

Kk ij

Histoire des Ordres Religieux,

QUES DE L'EPE'E.

CHANOI. qui pourroient survenir au sujet de l'Election de ce Prieur; NOINESSES les Religieux firent un Concordat en 1648, par lequel ils DEL'ORDRE consentirent qu'alternativement on en prist un de la Province de la Manche ou Mancha, & un de celle de la Ribera & Campo de Montiel, & que de quarante Religieux dont il y en avoit huit dans le College de Salamanque, il y en auroit la moitié d'une Province & la moitié de l'autre, en sorte neanmoins qu'il y en auroit soujours quatre de Campo de Montiel, ce qui fut approuvé par le Roi Philippe IV. & confirmé par le Pape Urbain VIII. Ceux du Monastere de saint Marc de Leon ont consenti aussi par un Concordat, que leurs Prieurs seroient alternativement des Provinces de Leon & d'Estramadoure.

> Pour les peines que les Chanoines ont d'administrer les Sacremens aux Chevaliers, ceux-ci sont obligés de leur païer les Dixmes de tous leurs troupeaux & animaux : comme Veaux, Agneaux, Poulets, Cochons, Poulains, Vaches, &c. & comme il ya beaucoup de Chevaliers au service du Roi, il y a toûjours quatre Chanoines qui suivent la Cour, pour confesser & administrer les Sacremens aux Chevaliers qui s'y trouvent. Le Chevalier qui est éloigné & qui ne peut se confesser à l'un de ces Chanoines, doit prendre la permisfion du Prieur de sa Province, pour aller à un autre Confesseur, tel que bon lui semblera, lequel a pouvoir de l'absoudre de tous pechés, excepté celui de n'avoir pas paié les Dixmes à l'Ordre, qui est un cas reservé parmi les Chevaliers. Les Chanoines ont des Couvens à Tolede, à Seville, à Cuença, à Barcelone, à Grenade, à Salamanque, & en plusieurs autres endroits de la domination d'Espagne. Pour estre receus dans l'Ordre, il faut qu'ils fassent preuves de quatre races tant du costé paternel que du costé maternel, non pas de Noblesse qui n'est que pour les Chevaliers, mais seulement comme leurs Ancestres n'ont point esté Facteurs, Commissionnaires, Courtiers, Changeurs, ni exercé augunt art mechanique ou vil, & que les mesmes Ancestres n'ont point esté Juiss, Hereciques & comme tels punis par le Tribunal de l'Inquisition. Il y a aussi quatre autres Couvens de ces Chanoines en Portugal, dont un à Lisbonne qui est le Chef de cet Ordre en ce Roiaume. Le Roi Jean III. voulut le reunir à la Congregation de sainte Croix de Conimbre avec un autre de Religieuses Che-

٠. ٠. •

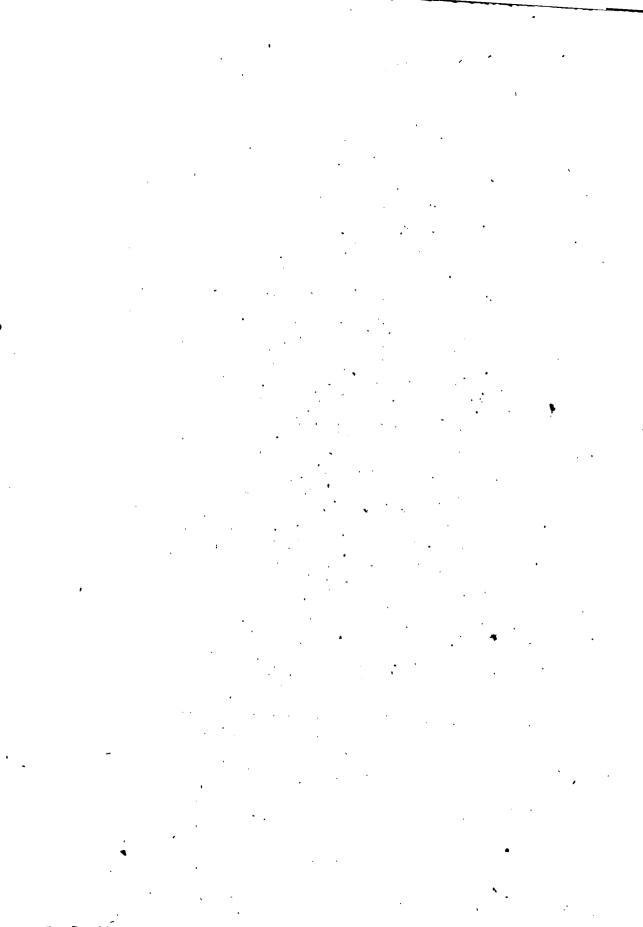

71. de l'Ordre de S. Jacques de l'Epec. en habit de Charur,

valieres ou Chanoinesses du mesme Ordre, qui est aussi à Lis-Chanotbonne; mais la mort de ce Prince qui arriva peu de tems après noinfisses qu'il eut pris cette resolution, l'empescha de l'executer.

DEL'ORDRE

L'on pretend que le premier Monastere de ces Chevalieres QUES DE fur fondé à Salamanque l'an 1312, par le Chevalier Pelay Perez & Marie Mendez sa femme. Le principal exercice de ces Chanoinesses Chevalieres, est de loger & de pourvoir à toutes les necessités des Pelerins qui vont visiter les Reliques de saint Jacques. Elles sont aussi-bien que les Chanoines habillées de noir, tant celles qui sont destinées pour le Chœur que celles qu'on appelle Converses ou Sœurs Laïques; les premieres portant une Croix rouge en forme d'Epée semblable à celles des Chevaliers, & les Converses la portant avec quelque difference. Elles ont sept Monasteres en Espagne, qui sont le Saint Esprit de Salamanque, sainte Foi de Tolede, Notre-Dame de Lunqueras à Barcelone, fainte Croix de Valladolid, sainte Eulalie à Merida, Notre-Dame de Grenade, & un à Madrid fondé vers le milieu du dernier siècle. Celles de Barce lone ne sont pas Religieuses mais les autres font les Vœux solemnels de pauvreté, de chasteté & d'obeissance, & dans ce Monastere elles gardent differemment la closture, car à Valladolid, à Merida, & à Grenade, elles observent une clôture très exacte, ne permettant à qui que ce foit d'entrer dans leurs Monasteres. & elles n'en sortent point pareillement. A sainte Foi de Tolede. elles recoivent les visites des femmes dans une salle, & n'y admettent point d'hommes. Dans celui de Salamanque les hommes & les femmes entrent indifferemment dans le Monastere avec la permission de la Commandatrice. Les Religieuses mesme sortent à certains jours dans leur Eglise, & vont jusques sur le Porche: mais elles ne peuvent aller plus avant fans la permission du Conseil des Ordres. Celles de Madrid aïant esté fondées sur le modelle de celles de Salamanque, ont voulu jouir de ce mesme privilege à quoi le Conseil des Ordres s'est opposé, prétendant qu'elles n'en doivent pas jouir, sur ce qu'elles n'avoient esté fondées que depuis le Concile de Trente qui ordonna la clôture à toutes les Religieuses, ce qui a donné lieu à plusieurs escrits de part & d'autre en Espagne. Mais à l'égard de celles de Barcelone, comme elles ne sont point Religienses. elles peuvent se marier & ne sont point tenuës à une clôture si exacte. Elles font seulement Vœu comme les Chevaliers, de

Histoire des Ordres Religieux,

CHANOI-DEL'ORDRE DE S. JAC-QUES DE L'EPE'L

pauvreté, d'obeissance, & de chasteté conjugale. Elles sont NOINESSES gouvernées par une Prieure ou Commandatrice, & ne different en rien des veritables Religieuses, soit pour l'habillement, soit pour les exercices du Chœur & de Communauté; & estant mariées ou veuves elles peuvent toujours porter la Croix de l'Ordre. Celles du Monastere de Sanctes en Portugal sont de mesme que celles de Barcelone, & peuvent aussi le marier.

> Les Religieuses des autres Monasteres ne faisoient aussi que des Vœux pareils à ceux que font celles de Barcelone & de Santas, ce qui a duré jusqu'en l'an 1480, que sous le Grand Maistre Dom Alfonse de Cardenas, le Chapitre General de l'Ordre ordonna qu'à l'avenir elles ne pourroient se marier & se. roient obligées de faire des Vœux solemnels. Les anciens Statuts obligeoient les femmes & les filles des Commandeurs de sefretirer dans ces Monasteres pendant qu'ils estoient à la guerre, & s'ils y mouroient, le Grand-Maistre fixoit le tems pour qu'elles pussent se determiner ou à prendre l'habir de l'Ordre, ou à sortir des Monasteres; mais cette pratique a esté abolie, à acuse que le nombre des Chevaliers augmentant, plusieurs Monasteres n'auroient pas suffi pour recevoir les femmes, les veuves,

& les filles des Chevaliers.

Les Religieuses ne peuvent estre reçuës sans le consentement de toute la Communauté, & les Superieures en donnent avis au Conseil des Ordres pour avoir aussi son consentement; & afin qu'il commette quelqu'un pour faire les informations necessaires qui sont les mesmes que l'on fait à la reception des Chevaliers, non pas touchant la Noblesse, mais seulement touchant la Religion, des peres & meres, & des ayeux qui ne doivent point estre soubconnés d'heresie; le President nomme un Chanoine de l'Ordre pour faire les informations, qui sont ensuite presentées au Conseil qui donne son consentement si elles sont approuvées. Les Monasteres élisent les Superieures qui sont aussi confirmées par le Conseil des Ordres, & le Roi leur accorde des Lettres qui ordonnent aux autres Religieuses de lui obéir. Les Religieuses de Salamanque prétendent faire remonter l'antiquité de cet Ordre jusqu'en l'an 1030, par le moien d'un privilege qu'elles conservent dans leur Monastere, qui est daté de cette année; mais nous en avons fait connoistre la fausseté en parlant des Chevaliers du saint Esprit de Montpel• • . , • . . .

en Espagne :

72.

F. Office A

lier qui one voulu aussi se prévaloir de ce Privilege.

Voiez Francisco Caro de Torres, Hift. de les Ordines Mili- Jacques en tares de Santingo Calactava y Alcantara. Francisco de Radez. Chronic de las Ordenes y Cavall. de Santingo. Diego della Motas de la Orden. dela Cavall. de S. Tiago. Andr. Mendo, de Ordinibus Militaribus Disquis. Canonic. Joann. Mariana, de Rebus Hispanicis lib. 11. cap. 13. & 14. Turquet, Hift. d'Espagne Tom. 1. liv. 10. Favin, Hist. de Navurre liv. 4. Tambur. de fur. Abbat. Di fp. 24. queft. 4. Philipp. Bonanni, Cutalog. omn. Ord. Relig. part. 1. 6 2. L'Abbé Giustiniani, Mennenius, Hermant, & Schoonebeck, dans leurs Histoires des Ordres Militaires.

## CHAPITRE XL.

## Des Chevaliers de saint Jacques de l'Epée en Espagne.

Ous avons suffisamment parlé de l'Origine des Chevaliers de saint Jacques de l'Épée dans le Chapitre preces dent, il nous reste seulement à parler des principaux evenemens arrivés dans cet Ordre. Ces Chevaliers s'estant joints d'abord aux Chanoines de saint Eloy, comme nous avons die, embrasserent la Regle de saint Augustin & sirent les Vœuk ordinaires de Religion. Leur habit consisteit en une robe blanche & un chaperon de mesme couleur; & pour marque de leur Ordre, ils portoient sur la poitrine une épée rouge, & ils avoient la teste rasée en forme de Couronne comme les Chanoines, & vivoient en commun.

Cet Ordre commençant à se multiplier, leur premier Grand-Maistre, Dom Ferdinand de Fuentes Encalada, entreprit le voiage de Rome, pour en avoir l'approbation du saint Siege. Alexandre III. en le confirmant par sa Bulle de l'an 1175. dont nous avons fait mention, fit quelques Reglemens, qui concernoient ces Chevaliers, & entre autres il leur permit de se marier. Il regla les Dignités de cet Ordre, dont la plus considerable après celle de Grand-Maistre, est celle des treize, qui ont le pas devant tous les autres Commandeurs. Avant que la Grande-Maistrise eust esté réunie à la Couronne, ils élisoient le Grand-Maistre, le pouvoient déposer s'il estoit tombé en quelque faute, & en élire un autre. Ils donnoient

264. Histoire des Ordres Religieux,

CHIVA-leurs conseils dans toutes les affaires, terminoient les differens JACOURS DE QUI pouvoient arriver, entre le Grand-Maistre, & les Cheva-liers; mais leur pouvoir est bien diminué presentement, que le Conseil des Ordres, dont nous parlerons ci après, est juge de tous les differens qui arrivent dans l'Ordre. La seconde Dignité est celle de Prieur, qui est annexée aux Chanoines; &

la troisième celle de Grand Commandeur.

La premiere place qu'ils conquirent sur les Maures, fut Caceres dans l'Estramadure. Ils la prirent l'an 1171. & le Roi Dom Ferdinand la donna à ces Chevaliers, qui aiderent ce Prince à conquerir Badajox, Buexa, Luchena & Monte-Maior, dont il leur fit aussi present. Mais Ferdinand estant entré en guerre avec son neveu Alfonse IX. Roi de Castille, surnommé le Noble, sur lequel il avoit usurpé plusieurs Places pendant la minorité de ce Prince, & soupçonnant les Chevaliers de saint Jacques de favoriser son neveu, il les sit sortir de ses Estats, & reprit les biens qu'il leur avoit donnés. Ces Chevaliers se refugierent en Castille, où le Roi Alfonse leur donna l'an 1174. le Chasteau d'Uclés, auprès duquel ils bastirent un Couvent, qu'ils establirent pour Chef de leur Ordre, & l'année suivante 1175. le Grand-Maistre alla à Rome, pour obtenir du Pape Alexandre III. la confirmation de son Ordre, comme nous avons dit,

L'an 1176. Ce Grand-Maistre, & les Chevaliers prirent les Armes, pour le service du mesme Alfonse, contre le Roi de Navarre Sanche VI. dit le Sage, qui profitant pareillement de la minorité de ce Prince, qui estoit aussi son neveu, prit des Places du Roïaume de Castille, qu'Alfonse recouvra par le secours des Chevaliers de saint Jacques. La mesme année, les Maures estant entrés sur les terres de la dépendance d'Uclés qui appartenoient aux Chevaliers, ils y firent de grands ravages; mais ils ne purent s'emparer du Chasteau d'Uclés, ni de celui d'Altharilla, que les Chevaliers défendirent vigoureusement. Le Roi de Castille aïant sçu le dégât que les Infidelles avoient fait sur les terres des Chevaliers, mit des troupes sur pied à la priere du Grand Maistre. Il sit yenir aussi les Chevaliers du Temple & de Calatrava, & mit le siege devant Cuença, dont il s'empara, & donna aux Chevaliers de saint Jacques une Maison dans cette Ville avec de gros revenus. Ce Prince continuant la Guerre contre les Maures,

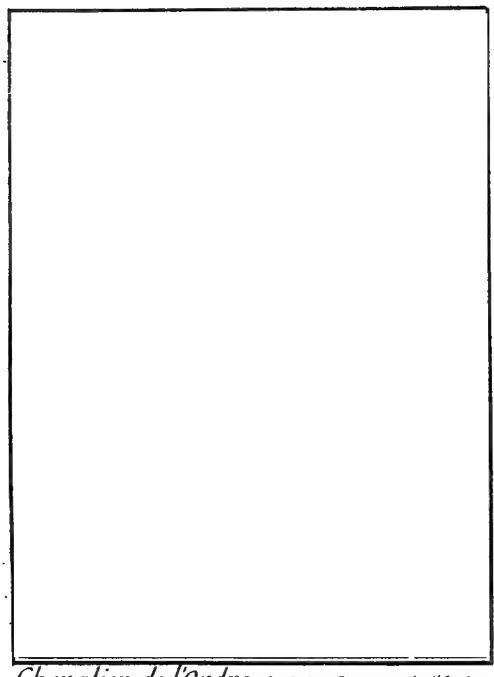

Chevalier de l'Ordre de Saint Jacques de l'Épée, on Portugal.

1 E . . . . . . ٠.

Maures, prit sur eux les Chasteaux d'Alarcon, & quelques CHEVA-autres, & pour recompenser ces Chevaliers du secours qu'ils Jacques DE lui avoient donné, il leur fit don encore de quelques herita- L'Epz'z.

gesà Alarcon.

Le Grand-Maistre Pierre Ferdinand de Fuentes après avoir gouverné l'Ordre pendant treize-ans, mourut l'an 1184, 11 eut pour successeur Ferdinand Diaz, & dès lors il y eut Schisme dans l'Ordre, parce que les Chevaliers qui estoient retournés dans le Roïaume de Leon, & qui estoient rentrés dans les bonnes graces de Ferdinand, élurent par les ordres de ce Prince, Dom Sanche Fernandez, & ceux de Castille par ordredu Roi Alfonse, Dom Ferdinaud Diaz; & comme ces Chevaliers avoient déja acquis beaucoup de biens dans ces deux Roïaumes; que le Couvent de saint Marc estoit dans celui de Leon, & le Couvent d'Uclés dans celui de Castille, ces deux Princes prétendirent avoir chacun dans leur Roïaume le Chef de l'Ordre. Sous le gouvernement du Grand-Maistre Ferdinand Diaz en Castille, qui estoit le legitime Grand-Maistre, les Chevaliers de saint Jaques conquirent sur les Maures plusieurs Places, & ceux de Leon sirent aussi la guerre à ces Infidelles dans l'Estramadure. Mais l'an 1186. le Grand-Maistre de Castille aïant renoncé à cette dignité, celui de Leon sut reconnu par les Chevaliers de Castille. La mesme année le Roi Alfonse donna à l'Ordre le Monastere de sainte Euphemie de Cocollos dans la vieille Castille, pour y mettre des Religieuses du mesme Ordre, qui furent transferées dans la suite à sainte Foi de Tolede.

Ce fut du tems de ce Grand-Maistre Dom Sanche Fernandez, que se donna la bataille d'Alarcos l'an 1195, où la Victoire s'estant declarée pour les Infidelles, il y eut un grand nombre de Chrétiens, qui y perirent, parmi lesquels il y avoit plusieurs Chevaliers des trois Ordres de saint Jacques. de Calatrava & d'Alcantara. Ce Grand-Maistre y fut blessé, & mourut peu de jours après, Gonzalve Rodriguez lui succeda la mesme année. A peine fut-il élu qu'Alfonse Roi de Leon declara la guerre au Roi de Castille Alfonse IX. & se ligua avec le Roi de Cordoue, qui lui envoia un grand nombre de Maures, avec lesquels il entra sur les terres du Roi de Castille. Il avoit aussi avec lui plusieurs Chevaliers de saint Jacques, de ses Roïaumes de Leon & de Galice, & il 266 Histoire des Ordres Religieux,

CHEVA-les obligea d'élire un Grand-Maistre; afin qu'ils ne fusient passifiers de Si soumis à celui de Castille: ainsi l'on vit encore deux Grands-Maistres dans l'Ordre. Mais un autre Roi Maure des Almoades, voïant que le Roi de Castille estoit occupé à la guerre contre le Roi de Leon, vint du costé de la Manche & ravagea les terres des environs de Tolede, de Madrid, d'Alcala, d'Uclés, d'Huete & de Cuença, jusqu'à Alcaraz, & emmena Captiss un grand nombre de personnes avec un riche butin. Les deux Rois de Leon & de Castille firent ensuite la paix à condition que celui de Leon épouseroit la fille du Roi de Castille; & le Roi de Leon, voïant que quelques Chevaliers de saint Jaques de ses Sujets, avoient suivi le partidu Roi de Castille, il s'empara d'une partie des biens de l'Ordre.

Le Grand-Maistre Gonzalve Rodriguez, estant mort l'an-1203. Gonzalve Ordognez, qui avoir esté élu par les Chevaliers de Leon, fut reconnu par ceux de Castille, & par ce moien le Schisme cessa dans l'Ordre. Suero Rodriguez sixiéme Grand-Maistre, voiant les Rois de Leon & de Castille en paix, porta ses armes contre les Maures; il entra sur leurs terres du costé de Campo-de-Montiel, & prit sur eux que! ques Places, entre autres le Chasteau de Castil-Segura & ci kij de Villa-Nueva. Sous le Gouvernement de Ferdinand Gonzalve de Maragnon huitième Grand-Maistre, le Roi de Castille aïant guerre avec celui de Navarre l'an 1206. les Chevaliers de saint Jacques servirent utilement le Roi de Castille, & le Roi d'Arragon estant entré sur les terres des Maures par le Roiaume de Valence, le Grand-Maistre sorvit d'Uclés avec les Chevaliers & les arraqua de l'autre cofté. Il prit sur eux les Chasteaux de Javaloyas, Villa-Queda & Soutaner. Aïant joint ensure le Roi d'Arragon, ils firent ensemble le siege de Monraluan, qui fut pris d'assaut & donnée Roi sit dom à l'Ordre. On y fonda la Grande Commanderie d'Arragon, dont l'Ordre a coujours joui jusqu'à present.

Le Grand-Maistre Dom Pierre Arrias, qui succeda à Ferdinand Gonzalve de Maragnon, sir aussi la guerre aux Maures, sur lesquels il sit beaucoup de prisonniers & emporta de riches dépositles. Ces mesmes Chevatiers sirent paroistre encore leur courage l'an 1212, dans la fameuse Bataille appellée de Meuradat ou des Naves de Toulouse, où les Rois de Castil-

le, de Navarre, d'Arragon & plusieurs Princes de France, de CHEVA: Provence & d'Italie, qui estoient joints ensemble, remporte-Jacques De rent la Victoire sur ces Infidelles, qui y perdirent plus de cent L'EFE. cinquante mille hommes d'Infanterie, & trente mille Chevaux. Le Grand Maistre Dom Pierre Arias, reçut quelques blessures dans ce combat, dont il mourut. Son successeur Dom Pierre Gonzalve d'Arragon, eut le mesme sort au siege d'Alcarez. Après lui Dom Garcias Gonzalve de Candanio, fut élu devant la mesme Place pour Grand-Maistre l'an 1213.

& peu de tems après la Ville fut prise.

Après cette conqueste le Roi de Castille, aïant encore fait Ligue avec celui d'Arragon, pour combattre contre les Maures, les Chevaliers de saint Jacques furent obligés de soutenir les interests de leur Prince, en lui donnant du secours & le servirent utilement dans cette guerre. Mais ce Prince estant mort l'année suivante 1214. & Ferdinand III. surnommé le saint, & qui en effet a esté mis au Catalogue des Saints l'an 1661. aïant herité du Roïaume de Castille, par la renonciation que la Reine Berengere sa mere, semme d'Alfonse Roi de Leon en avoit faite; le mesme Alfonse declara la guerre à la Castille, prétendant avoir la tutelle de son fils Ferdinand & le gouvernement du Roïaume. Les Chevaliers de Leon suivirent son parti, & ne voulurent point reconnoistre le Grand-Maistre de Castille, ils élurent mesme un Grand-Maistre dans le Roïaume de Leon, qui fut Dom Martin Pelaez, ce qui causa un tort considerable à l'Ordre pendant les trois ans que dura le Schisme. Les Chevaliers, bien loin de faire la guerre aux Maures, vinrent souventaux mains les uns contre les autres. Mais le Roi de Leon fit cesser le Schisme, ordonnant à Martin Pelaez de renoncer à la Grande-Maistrise, & aux Chevaliers de reconnoistre le Grand-Maistre de Castille.

Alfonse Roi de Leon estant mort en 1230. & aïant laissé ses Roïaumes de Leon & de Galice à ses deux filles les Infantes, Sanche & Douce, au préjudice de son fils, saint Ferdinand Roi de Castille, ce Prince voulut soutenir ses Droits, & vint avec une puissante Armée pour prendre possession de ces Roïaumes. Les Grands se parragerent, les uns prenant le parti du Roi de Castille, que la Reine Berengere sa mere veuve du Roi de Leon favorisoit, & les autres celui des Infantes,

CHEVA- & du nombre de ceux-ci furent les Chevaliers de saint Jac-

JACQUES DE ques avec leur Grand-Maistre. Le Roi de Castille s'accord ayec les Infantes ses Sœurs, elles renoncerent aux prétentions qu'elles pouvoient avoir sur les Roïaumes de Leon & de Galice, & consentirent que saint Ferdinand leur frere prist possession de toutes les Places de ces deux Roïaumes, à la reserve du Chasteau de Castroras que ce Prince leur donna leur vie durant, avec trente mille Maravedis d'or tous les ans jusqu'à ce qu'elles fussent mariées ou Religieuses. Ce Chasteau appartenoit aux Chevaliers de saint Jacques. Saint Ferdinand l'avoit donné lui-mesme auparavant au Cardinal Hiacinte pour l'Eglise Romaine, & ce Cardinal l'avoit donné à l'Ordre de saint Jacques en Fief: c'est pourquoi le Pape Gregoire IX. aïant sçu que le Grand-Maistre avoit consenti que ce Chasteau fust donné aux Infantes, il l'excommunia pour avoir consenti à l'alienation d'un bien qui appartenoit à l'Eglise, & il ne lui donna l'absolution, qu'après avoir declaré que les Infantes n'avoient ni la proprieté, ni l'usufruit de ce Chasteau, ni de ses revenus; mais qu'elles y pouvoient seulement demeurer. Ce Grand-Maistre sit encore la guerre aux Maures; & il y eut de son tems de grands differens entre les-Chevaliers & les Chanoines de cet Ordre, qui furent terminés par les Evesques de Burgos & de Placencia Commissaires du Pape, & le Grand-Maistre renonça à cette dignité l'an 1224. Ses Successeurs firent aussi de tems en tems de nouvelles Conquestes, & remporterent des Victoires sur les Infidelles, n'y aïant quelquefois que les Chevaliers seuls qui les combattissent, & d'autres fois estant joints aux Troupes des Rois de Castille, comme il arriva dans la Bataille de Bellamarinl'an 1340, sous le Roi Alfonse XI, où il y eur plus de deux cens mille de ces Infidelles qui y perirent. On y fit un fi grand nombre de prisonniers, & le butin y fut si grand, que le prix de l'or en baissa d'une sixième partie. Dom Alfonse Mendez de Gusman estoir pour lors Grand-Maistre, & estant mort en 1342. le Roi Alfonse sit élire en sa place Dom Frederic l'un de ses enfans naturels, frere du Comte de Tristemare, qui succeda à la Couronne de Castille après la mort de Pierre le Cruel. Comme ce nouveau Grand-Maistre n'avoit que dix-ans & estoit Bâtard, on obtint une dispense du Pape, & Ferdinand Rodriguez de Villalobos Grand Commandeur

SECONDE PARTIE, CHAP. XL. de Leon gouverna l'Ordre pendant sa minorité. Alfonse CHEVA-

Roi de Castille estant mort l'an 1350. Dom Pierre son fils Jacques de auquel on donna avec justice le nom de Cruel, monta sur le LEPE E. Trône, & une de ses premieres actions de cruauté sut de faire trancher la teste à Eleonore de Gusman, mere du Grand-Maistre. Ce Roi avoit épousé Blanche de Bourbon, Princesse qui avoit autant d'esprit, que de vertu & de beauté, & qui n'estoit alors que dans la quatorziéme année de son âge. Hla traita de la maniere du monde la plus cruelle, trois jours aprèsfon mariage il la quitta, la relegua à Valladolid, & l'aïant long-tems retenuë en prison, la sit ensin empoisonner à Medina-Sidonia l'an 1361. Toute l'autorité du Roiaume estoitcependant entre les mains des Oncles de Marie de Padilla, Maistresse de ce Prince; ce que les Grands du Roiaume ne pouvant supporter, ils se liguerent contre lui, & le Grand-Maistre se joignit à eux. C'est pourquoi le Roi en fit élire un autre qui fut Dom Jean Garcias de Villagera frere de sa Maistresse, ce qui causa un nouveau Schisme dans l'Ordre.: Mais les choses se pacifierent dans la suite, & le Grand-Maistre Frederic servit le Roi son frere, dans la guerre qu'il eut avec le Roi d'Arragon l'an 1157. néanmoins sur un faux rapport que l'on fit à ce Prince que le Grand-Maistre avoit agi contre ses interests, il le sit venir l'année 1358. Frederic se siant trop à la bonne-foi de son Frere, & n'aïant pas voulu croire les avis qu'on lui donnoit, que l'on ne le faisoit venir que pour le faire mourir, il vint trouver le Roi à Seville, & ce Prince le fit assasiner en sa presence par ses Arbaletriers. Ils l'assommerent à coups de massuë, & le Roi voiant qu'il respiroit encore donna son poignard pour l'achever.

Frederic estant mort n'aiant encore que vingt-six ans, après avoir esté Grand-Maistre pendant seize ans, l'on vit encore deux Grands-Maistres dans l'Ordre de saint Jacques, l'un aïant esté élu par les Chevaliers qui tenoient le parti du Roi de Castille, & l'autre par ceux qui s'estoient joints au Comte de Tristemare frere de Frederie, qui vouloit se mettre la Couronne de Castille sur la reste. La Grande-Maistrise fur aussi contestée en 1380, entre Dom Pierre Ruys de Sandoval, & Ruys Gonzalve Mexia, qui avoient esté tous deux élusi Mais la division cessa peu de tems après par la mort de Ruys de

Sandoval.

Histoire des Ordres Religieux,

Le gouvernement de l'Infant d'Arragon Dom Henry, Jacques DE S. trente-sixième Grand-Maistre ne fut pas tranquille, Il épousa l'Infante Catherine sœur du Roi de Castille Jean II. à laquelle ce Prince donna en dot le Duché de Villena; mais le Grand-Maistre & sa femme en aïant voulu prendre possession, ils y trouverent des oppositions de la part du Roi, ce qui sit que le Grand-Maistre s'en empara par force au nom de sa Femme. Le Roi le fit arrêter & enfermer dans une prison à Madrid, d'où il fut transferé peu de jours après au Chasteau de Mora. Il en sortit deux ans & demi après, par l'entremise de Jean Roi de Navarre son Frere, qui le demanda au Roi de Castille, lui promettant de s'assurer de sa personne. Le Roi de Navarre le reconcilia quelque-tems après avec le Roi de Castille, qui lui donna les villes de Truxillo & d'Alcaraz avec d'autres terres pour le dedommager du Duché de Villena, Les Infants d'Arragon s'estant brouillez dans la suite avec le Roi de Castille, & le Grand-Maistre les favorisant, ce Prince le priva une seconde fois de tous ses biens, qu'il distribua à plusieurs Seigneurs, Le Grand-Maistre se retira vers le Roi d'Arragon, qui estoit son Frere, avec lequel il se trouva dans le combat Naval que le Roi de Navarre donna contre les Genois, dans lequel lés trois Freres furent faits prisonniers & envoïés à Savonne, & de là transferés à Milan où le Duc leur donna la liberté. Peu de tems après, le Grand-Maistre & le Roi de Navarre entrerent avec des Troupes dans le Roïaume de Castille, pour contraindre le Roi Jean III. à restablir le Grand-Maistre dans sa dignité, dont il ayoit donné l'administration 2 Dom Alvarez de Luna Connestable de ce Roïaume. Ces Princes en vinrent aux mains, & dans la Bataille qui se donna l'an 1445, proche de la ville d'Olmedo, le Grand-Maistre y tut blessé, & estant mort quelque tems après, il eut pour Successeur le Connestable de Castille, qui fut élu par une partie des Chevaliers, & les autres élurent aussi Dom Rodrigue Menriquez Commandeur de Segura, qui prit aussi le titre de Grand-Maistre. Il y eut une guerre sanglante entre les Chevaliers au sujet de ces deux Grands-Maistres, qui avoient chacun leur faction. Le Roi de Castille appuioir le Connestable son favori, & le Prince d'Arragon Dom Rodrigue; mais le Connestable abusant de son pouvoir, alluma la guerre dans le Rojaume, persecuta les Grands, s'enrichit du

SECONDE PARTIE, CHAP. XL. 271
bien d'autrui & reçut mesme de l'argent des Maures, pour Chevas empescher la prise de la ville de Grenade. Aïant esté con-Jacques de vaincu de ces crimes, le Roi le sit mettre en prison, enleva l'Eprè e stresors, & lui sit trancher la teste à Valladolid l'an 1453. elle sut exposée plusieurs jours avec un bassin pour trouver dequoi enterrer son corps, ce qui parut d'autant plus étonnant que cet homme avoit acquis, par une faveur de plus de trente années, des biens qui égaloient presque les richesses d'un Roi.

Après sa mort, le Roi fut Administrateur de l'Ordre par autorité du Pape Nicolas V. à cause du bas âge de l'Infant D.Alfonse son Fils, auquel il avoit fait conferer la Grande-Maistrise, & Jean III. estant mort l'année suivante 1454, le Roi Henri IV. son Successeur en eut aussi l'administration. Il avoit épousé Blanche fille de Jean II. Roi de Navarre, & ce mariage aïant esté dissous l'an 1453. il épousa en secondes nôces Jeanne fille d'Edouard Roi de Portugal. Comme il n'avoit point d'enfans, & qu'il estoit incapable d'en avoir, l'on dit qu'il pria sa femme de permettre que Bertrand de la Cueva son favor? suppleat à son dessaut. La Reine devint grosse & mit au monde une fille qui fut mariée à Alfonse V. Roi de Portugal, & que le Roi de Castille declara heritiere de ses Etats, ce qui causa une guerre entre-elle & Isabelle Sœur d'Henri, mariée à Ferdinand d'Arragon, laquelle fut terminée à l'avantage d'Isabelle. Bertrand de la Cueva eut pour recompense entre autres choses la Grande-Maistrise de l'Ordre de saint Jacquesdont l'Infant Dom Alfonse frere du Roi Henri, se demit en sa faveur, ce qui sut confirmé par le Pape Pie II. l'an 1462, mais les Chevaliers s'estant plaints de ce qu'on leur ostoit le droit d'élection, & qu'il n'estoit pas raisonnable que l'Infant quittast la Grande-Maistrise pour la donner de lui-mesme à un autre; le Roi voiant leurs oppositions, porta Bertrand à v renoncer en le recompensant de plusieurs belles terres, & Dom-Alfonse y fut rétabli en vertu d'une Bulle de Paul II. Après fa mort Dom Jean Pacheco Marquis de Villena fut élu Grand. Maistre l'an 1469. & aïant gouverné l'Ordre pendant quelques années, il se demit de la Grande-Maistrise en faveur de fon fils Dom Didace Lopez Pacheco. Le Roi Henri IV. fie folliciter le Pape pour en avoir la confirmation; mais n'aianc pû l'obtenir, ce Prince mit Didace de Pacheco en possession

CHIVA- de la Grande-Maistrise en vertu de la renonciation du Mar-

JACQUES DE Quis de Villena, qui s'estoit faite du consentement de la ples grande partie des Treize. Mais après la mort de ce Marquis, qui arriva l'an 1474. Dom Jean de Velasco Prieur d'Uclés convoqua le Chapitre & les treize Electeurs, ce que sit aussi celui de saint Marc de Leon: de sorte qu'il y eut trois Grands-Maistres dans le mesme tems; Dom Rodrigue Manriquez Comre de Parede élu par ceux d'Uclés, Dom Alfonse de Cardonas par ceux de S.Marc, & le Marquis de Villena Dom Didace Lopez de Pacheco, en faveur duquel D. Jean Pacheco Marquis de Villena, son pere, s'estoit demis de cette dignité.& qui en estoit en possession. Ce dernier prétendit se maintenir par la voie des armes, & chasser ses deux Competiteurs qui avoient esté élus à Uclés & à saint Marc. Il s'empara du Chasteau d'Uclés estant protegé par le Roi, mais il ne put s'y maintenir ni estre reconnu comme Grand-Maistre; car après la mort du Comte de Parede qui arriva l'an 1476, les Chevaliers qui dépendoient du Prieuré d'Uclés élurent aussi pour Grand-Maistre Dom Alfonse de Cardenas : ainsi le Schisme cessa après que les Chevaliers se furent réunis. Mais ces divisions aiant déplû à Ferdinand & Isabelle Rois de Castille, qui craignoient qu'elles ne causassent quelque guerre dans le Roïaume à cause de la puissance de ces Chevaliers, ils demanderent pour eux & pour leurs Successeurs l'administration de cet Ordre, qui leur fut accordée par le Pape Alexandre VI. l'an 1493, après la mort du Grand-Maistre Dom Alfonse de Cardenas, & pour lors la grande autorité des Chevaliers commença à diminuer. L'Empereur Charles V. eut aussi l'administration de l'Ordre, qui lui fut accordée l'an 1515, par le Pape Leon X. & l'an 1523. le Pape Adrien V I. annexa pour toujours à la Couronne d'Espagne les Grandes-Maistrises des trois Ordres de saint Jacques, de Calatrava & d'Alcantara.

L'Ordre de saint Jacques s'estoit aussi étendu en Portugal, où il avoit reçu de grands biens par la liberalité des Souverains de ce Roïaume. Les Chevaliers dépendoient du Couvent d'Uclés; mais le Roi Dom Denis voulut avoir en son Roïaume un Grand-Maistre indépendant de celui d'Espagne; il establir le Chef de cer Ordre à Alcazar d'Ozal, & depuis il fut transferé à Palmella. Les Rois de Portugal ont esté les premiers

SECONDE PARTIE, CHAP. XL.

premiers qui obtinrent l'administration de cet Ordre. Elle CHEVAfut accordée au Roi Jean II. après la mort du Prince George JACQUES DE Duc de Conimbre son fils, qui en a esté le dernier Grand- L'EFE E. Maistre en Portugal, & le Pape Jule II. l'annexa à la Cou-

ronne en la personne du Roi Jean III. Comme nous avons déja parlé du Conseil des Ordres, & que nous aurons encore lieu d'en parler dans la fuite de cette Histoire, il est à propos de rapporter l'origine de ce Conseil, qui est maintenant comme le Superieur General non seulement de l'Ordre de saint Jacques, mais encore de ceux de Calatrava & d'Alcantara. Le Pape Adrien VI. ne réunit les Grandes-Maistriles de ces Ordres à la Couronne d'Espagne, qu'à condition, qu'en ce qui regardoit le spirituel, le Roi n'agiroit point par lui-mesme, mais commentroit pour cela des personnes des mesmes Ordres : c'est pourquoi l'Empereur Charles V. Roi d'Espagne establit un Conseil, qu'il appella le Conseil des Ordres, lequel doit estre composé d'un President, & de six Chevaliers, (dont deux de chacun de ces trois Ordres) qui ont le mesme pouvoir & la mesme autorité que le Roi peut avoir sur ces Ordres en qualité d'Administrateur perpetuel, tant en ce qui concerne la Jurisdiction Temporelle ou Seculiere, que la Jurisdiction Ecclesiastique, pourveu qu'elle ne soit pas purement spirituelle, comme de conferer les Ordres, administrer les Sacremens, fulminer des Cenfures & aurres choses semblables, dont les fonctions sont exercées par des personnes Ecclesiastiques de l'Ordre, & qui sont deputées par le Conseil qui connoist des causes Civiles & Criminelles des Chevaliers & de leurs Vassaux, & qui fait executer les Ordonnances faites aux Chapitres Generaux. Il donne avis au Roi des Commanderies, Dignices, Prieurés, Benefices, Gouyernemens, & Charges qui vaquent, afin qu'il y pourvoie. Cette Jurisdiction qui ne forme qu'un Tribunal avec le Roi, est Ecclesiastique & Reguliere; quoi qu'exercée par des personnes Laïques. Elle est Souveraine, Juge en dernier ressort, & on n'en peut appeller qu'au Saint Siege. Clement VII. l'approuva par des Bulles des années 1524. & 1525. & ajouta à son pouvoir, celui de connoistre des Decimes, des Benefices, des Mariages & autres choses semblables dont la connoissance appartenoir aux Evesques comme Ordinaires. Elle fur aussi approuvée par le Pape Paul III. Tome II.

L'EPE'E.

CHEVA-LIERS DE S. en 1542. & dans la suire par le Pape Pie V. Le pouvoir de ce Tribunal s'étend fur deux Villes, deux cens vingt Bourgs & soixante & quinze Villages, done il y a deux Villes & cent soixante & dix-huit tant Bourgs que Villages qui appartiennem à l'Ordre de saint Jacques, soixante & quaere à celui de Calatrava, & cinquante trois à celui d'Alcantara. Non feulement les Chevaliers, les Chanoines, les Chapelains, & les Religieuses de ces Ordres, sont foumis à l'obéissance & correction du Conseil des Ordres 3 mais la jurisdiction de ce Conseil tant pour le Temporel que pour le Spirituel, s'étend aussi sur tous les Prestres Seculiers qui ont des Benefices, & les Religieuses des aurres Ordres qui: ont des Monatteres litués dans les lleux qui appartiennent à ceux de faim Jacques de Calatraya & d'Alcantara. Le President de ce Conseil est ordinairement un des plus Grands Seigneurs d'Espagne. Il y a encore plusieurs Offices qui dépendent de ce Conseil, dom les plus considerables sont celui de Secretaire des Ordres , le Contader Meyer, ou grand Treforier des Ordres, le grand Huissier des Ordres, trois Prooureurs Generaux, trois Chevaliers Fiscaux & un grand Tresorier du Conseil, qui dans les Actes publics ont tousféance dans ce Tribunal. Les auxres Offices qui sont en grand nombre, sont moins considerables, comme l'Agent, le Fiscal, l'Avocat, & le Procuseur despauvres, les Treforiers de chacun de ces Ordresen particulier, leurs Chanceliers, les Huiffiers & quelques autres.

Nous avons vu par le nombre des Villes, Bourgs & Villages qui apparriennent à l'Ordre de faint Jacques, qu'il possede liu seul plus de biens que les deux aueres. A l'égard des Commanderies, il y en aquatre-vingts quatre, dont il y en a trois Grandes, qui sont les Grandes Commanderies de Castille, de Leon & de Montaluan en Aragon. Ces quatre-vingts quatre Commanderies ont deux cens trente mille Ducats de revenu, quere deux cens Prieurés, Cures, & autres Benefices simples qu'on peut donner avec Dispense du Pape à despersonnes qui ne font pas de l'Ordre. Il y a treize Bourgs qui sont des Vicariats avec des Jurisdictions Spirituelles; sçavoir, Villa-Nueva de los Infames, Villa-Rodriguo, Villalua, Estriana, Xerés, Emerita, Tudia, Jeste, Caravacca, Veas, Segura, de la Sierra, Aledo, & Totana. Il a encore quatre Ermitages,

SECONDE PARTIE, CHAP. XL.

cinq Hospitaux, & un College à Salamanque. Cet Ordre est CHEVAdivilé en quatre Provinces qui sont Castille, Leon, la Vieille- Jacques de Castille, & l'Arragon, où le Roi comme Administrateur, & L'EPE'E. le Chapitre General envoïent des Visiteurs. Celui de la Province de Leon est élu par le Prieur & le Chapitre du Couvent de saint Marc de Leon,& doit estre confirmé par le Conseil des Ordres. Ourre ces Visiteurs Generaux, le Roi en députe encore d'autres pour s'informer si les Chevaliers, les Chapelains & les autres observent leur Regle & les Statuts de l'Ordre. Ces Visiteurs sont toujours Chevaliers, & sont accompagnés de quelques Chapelains: leur pouvoir ne s'étend pas seulement sur les Chevaliers; mais aussi sur ceux qui possedent des Benesices dans les lieux qui appartiennent à l'Ordre. Les Chevaliers doivent obeir au Conseil des Ordres & aux Superieurs des Monasteres lorsqu'ils y demeurent, ou qu'ils y font leur Noviciat, ou lorsqu'on les a obligés de s'y renfermer pour quelques fautes.

Pour estre reçu Chevalier, il faut faire preuve de Noblesse de quatre Races, rant du costé paternel que du costé maternels & quoiqu'anciennement la Noblesse maternelle ne fust pas requise, elle est néammoins presentement necessaire depuis qu'elle a esté ordonnée dans le Chapitre General de l'an 163. Il faut encore faire preuve que les mesmes Ancestres n'ont point esté Juis, Sarasias, Merenques, & qu'ils n'ont point esté punis comme tels par le Tribunal de l'Inquisition. Ces preuves se doivent faire devant un Chevalier & un Chanoine de cet Ordre 3 & si elles som approuvées par le Conseil des Ordres, le Roi commet quelqu'un pour donner l'habit à celui qui doit estre reçu. Les Novices sont obligés de servir sur les Galeres pendant six mois, & de demeurer pendant un mois dans un Monastere pour y apprendre la Regle; mais on les dispense aisément de ces obligations moiennam une somme d'argent; le Roi & le Conseil des Ordres accordent ces

Dispenses.

Ils estoient autresois veritablement Religieux & saisoient -Vœu de chasteté; mais le Pape Alexandre III. leur aïant permis de se marier, ils ne le peuvent faire sans la permission du Roi qu'ils doivent avoir par écrit. On leur impose un an de Penitence, s'ils se marient sans cette permission; & si c'est un des treize, il est privé de cette Dignité. La raison de

M m ij

Histoire des Ordres Religieux,

CHEN A cette défense; c'est que les femmes des Chevaliers doivent JACQUES DE faire les mesmes preuves que leurs maris, & que le Conseil des Ordres doit nommer des Commissaires pour en faire les informations. Ils estoient obligés de s'abstenir de leurs femmes à certaines Festes de l'année, comme à celles de la Vierge, de saint Jean-Babriste, des saints Apostres & quelques autres, & les veilles de ces Festes, comme aussi les jours de jeune prescrits par la Regle, qui estoient, outre le Caresme de l'Eglise universelle, depuis le huit Novembre jusqu'à la Nativité de Nostre-Seigneur, & tous les Vendredis depuis le premier Septembre jusqu'à la Pentecoste. Le Pape Innocent IV. dispensa du jeune, depuis le huit Novembre jusqu'au premier Dimanche de l'Avent les Chevaliers qui estoient à la guerre. Martin V. les dispensa entierement de la Regle & de l'obligation de se retirer dans des Monasteres aux jours qu'ils devoient se separer de leurs femmes, laissant cela à leur volonté. Innocent VIII. aïant esté consulté pour sçavoir si les Chevaliers qui n'estoient pas à la guerre estoient obligés aux jeunes de la Regle, declara l'an 1486, que les uns & les autres n'y estoient pas obligés; & sur ce que l'Ordre representa encore à ce Pontife, qu'il y avoit plusieurs points de la Regle qui obligeoient à peché mortel, comme de s'abstenir des femmes à certains tems, de reciter certaines Prieres, & autres choses femblables; ce Pape declara encore la mesme année que la gransgression de la Regle n'obligeoir point à peché mortel.

Ces Chevaliers ne font plus presentement que les Vœux de pauvreté, d'obeillance & de chasteté conjugale, ausquels ils en ajoutent un quatrième de défendre & de soutenir l'Immaculée Conception de la sainte Vierge. Les erois Ordres de faint Jacques, de Calatrava, & d'Alcantara prirent cette refolution dans leurs Chapitres Generaux, qu'ils tinrent l'an 1652. Ils consulterent à se sujet le Roi Philippes IV. comme Administrateur perpetuel de leurs Ordres, & ce Prince qui avoit une grande devotion à la sainte Vierge, approuva la refolution que ces Ordres avoient prise. Ils voulurent s'engager à ce dernier Vœu publiquement & par une Ceremonie éclatante. Ils indiquerent des neuvaines qui se firent à Madrid, dans trois Eglises differentes qui estoient magnifiquement parées, & dans lesquelles il y eut tous les jours Predication sur le Mystere de la Conception, & une Messe celebrée PontificaleSECONDE PARTIE, CHAP. XL.

#inent par les-Prieurs de ces Ordres, & par des Abbés de ceux de Chevas de Se par des Abbés de ceux de Chevas de Se par des Abbés de ceux de Chevas de Se par des Abbés de ceux de Chevas de Se par des Abbés de ceux de Chevas de Se par des Abbés de ceux de Chevas de Se par des Abbés de ceux de Chevas de Se par des Abbés de ceux de Chevas d

S. Benoist & de Cisteaux; ce qui se fit dans différens tems afin Jacques ne qu'une ceremonie n'empeschast pas l'autre. L'Ordre de saint L'Epris. Jacques commença le premier dans l'Eglise du Collège de S. Augustin appellée de Dona Maria de Aragon.- L'Ordre de Calatrava sit la sienne dans l'Eglise de saint Martin de l'Ordre de faint Benoist; & celui d'Alcantara dans l'Eglise de saint Bernard de l'Ordre de Cisteaux. Dans chacune de ces Eglises, les Chevaliers de chaque Ordre assisterent en habit de Ceremonie. Après l'Evangile de la Messe un Chevalier prononça au nom de tout l'Ordre à haute voix la Formule du Vœu, & ensuite chacun, en presence du Celebrant, sir la mesme chose en mettant la main sur la Croix & sur les Evangiles, & l'on sir un Reglement dans les Chapitres Generaux, que tous ceux que l'on recevroit à la profession, feroient le mesme Vœu. C'est pourquoi dans la Formule de la Profession de ces Ordres, après les trois Vœux de Pauvreté, d'Obéissance & de Chasteté conjugale, celui qui fait Profession ajoute: y asimesme haço voto, de tener, defender, y guardar en publico, y en secreto, que la Virgen Maria Madre de Dies y Sefiera nueftra, fue concebida sin mancha de pecado Original.

Il y a aussi plusieurs Commanderies de cet Ordre en Portugal, & il y en avoit aussi une en France dans la ville d'Etampes. L'habit de Ceremonie des Chevaliers tant d'Espagne que de Portugal, consiste en un manteau blanc avec une Croix rouge sur la poitrine, avec cette difference que les Chevaliers d'Espagne la portent en forme d'Epée, sleurdelisée par le pommeau & les croisons, & que celle des Portugais n'est pas en forme d'Epée, mais est aussi fleurdelisée par le bas. Lors qu'un Chevalier de cet Ordre meurt, le Commandeur de la Commanderie la plus proche de la demeure du Chevalier, est obligé, outre les Prieres ordinaires, de nourrir un pauvre pen-

dant quarante jours.

Voiezles Auteurs cités au Chapitre précedent.

Hospitaliers de S. Jacques du Haùt-Pas.

#### CHAPITRE XLI.

Des Chanoines Hospitaliers de saint Jacques du Haut-Pas ou de Luques.

E Pere du Breüil dans ses Antiquitez de Paris, donne le nom de Chevaliers aux Chanoines Hospitaliers, dont nous allons parler. De tous les Auteurs néanmoins, qui ont traité des Ordres Militaires, il n'y en a aucun qui ait fait mention de celui de faint Jacques du Haut-Pas, peut-estre aussi ont-ils eru qu'il estoit le mesme que celui de saint Jacques de l'épée. Il y en à d'autres qui leur donnent le nom de Chanoines Reguliers; mais aucun ne rapporte l'origine de cet Ordre. Il est certain cependant qu'il y a eu un Ordre de saint Jacques du Haur-Pas, dont il y a une Paroisse à Paris, qui en a rerenu le nom à caufe que Guillaume Violle Evesque de Paris. du consertement du Commandeur d'un Hospital dépendant de cet Ordre, & qui estoit situé un Fauxbourg saint Jacques, erigea la Chapelle de cer Hospital en Eglise succurfalle pour le secours des Paroisses de faint Benoist, de saint Hyppolite, & desaint Medard l'an 1566, ce qui dura jusqu'en l'an 1572, que les Religient Bénediclins de laint Magloire, qui demeuroient où sont présentement les Filles Penitentes en la rue saint Denis, fureit transferes par Ordre du Roi Charles IX. en cet Hospital. Ils'se trouverent incommodés d'avoir une Paroisse dans leur Eglife, & les Patoilliens d'un autre coffé estant bien-aises d'avoir une Eglise dont ils fussent les maistres, en firent bâtir une à costé de cet Hospital, laquelle fut achievée l'an 1974. & a toujours retenu le nom de saint Jacques du Haut-Pas, que l'Hospital quitta pour prendre celui de S. Magloire à cause du corps de ce Saint que les Benedictins y apporterent avec eux.

Le Pere du Breuil faisant mencion de cet Hospital qui sut sondé par le Roi Philippe le Bel, qui commença à regner l'an 1286. dit, qu'il sut nommé du Haut-Pas, non pas à cause de la situation du lieu, ni parce qu'il faille monter des degrés pour y entrer; mais parce qu'il estoit membre & dépendant du grand Hospital de saint Jacques du Haut-Pas de Luques en Italie, aux dépens duquel on entretenoit un passage sur la

enflar A 7

.

.

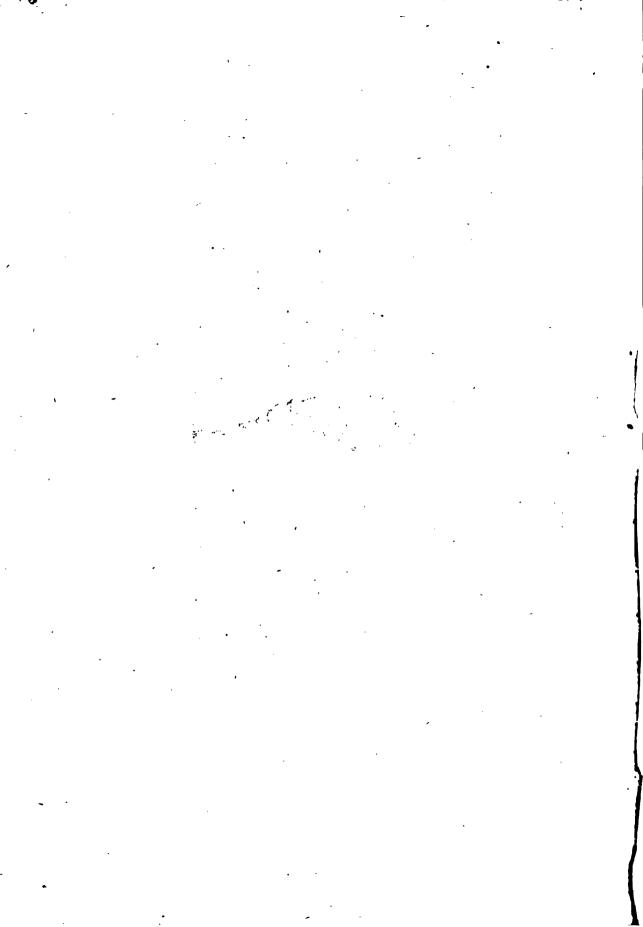

SECONDE PARTIE, CHAP. XLI.

riviere d'Argue-le-blanc dans l'Etat de Florence sur le grand Hospitachemin de Rome où l'on avoit accoustumé de passer de grands jacques du tributs & exactions, qui furent affranchies par ceux de cet Haut-Pass Hospital & des autres qui y estoient unis, de sorte que les Pelerins y passoient librement sans rien paier. Il a voulu sans doute parler de l'Arno, n'y asant point de riviere qui porte le nom d'Argue-le-blanc.

Outre le Grand-Maistre General de cet Ordre qui residoir en Italie, il y avoit un Commandeur General pour le Roïaume de France, comme il paroist par l'Epitaphe d'un Commandeur qui estoit contre le mur de l'Eglise de l'Hospital de ce nom à Paris, avant que les Peres de l'Oratoire, qui le possedent presentement sous le nom de saint Maglaire, & qui ont succedé aux Benedictins, eusset fait embellir le Chœur:

nous la rapporterons ici.

L'an mil sing sans vingt-fix daugntage Par mort certains que dernjer Heritage, Fut mis & des en ce devet scjour. D'Actobre prius le quinziéme jour, Religionse or homneste personne Doni renommés en plusieurs Places sennes Pupliquement, Frere Antaine Capp Qui par bon droit lui vivant advenu, Eut Commandoux de ce ne doute pas En General , saint Jasques du Haut-Rass. Et par merite exempt de melefiçes Il poseda autres trois Denesices, Sens naturel montra en tout endroit Par sens acquis il fut en chacun Droit Licentié, & après tous ses Titres Vertu en lai declara par Registres, Que l'Hospital en très-belle Devise Fit faire neuf, & grand part de l'Eglise, Semblablement comme on a evidence Le corps d'Hostel estant en decadence. De charité fut le vrai exemplaire Pauvre, repeut pour à Jesus comptaire, Et sans cesser prenoit la Cure & soin De les panser quand il estoit besoin,

Hospitaliers de S. Jacques du Haur-pas. Priez pour lui, dites dessus sa tame

Ci, gist le corps, en Paradis soit l'ame. Amen.

Au basde ce murily a une combe sur laquelle il y a cetau-

tre Epitaphe du mesme Commandeur.

Ci gift venerable Religieux & discrete personne F. Antoine Canu en son vivant Licentié en chacun Droit & Commandeur General de l'Hospital de saint facques du Haut-pas en Rosaume de France, qui trepassa le 15. jour d'Octobre l'an 1526. Priez Dieu pour son ame. L'on voit encore celle ci sur une autre tombe. Ci gist noble homme Reverend Pere en Dieu, F. fean Dimanche de Lucques autrement Depesse, jadis Grand Maistre General de l'Ordre de saint facques du Haut-pas qui trepassa l'an de grace 1403, le

quatriéme jour du mois de fanvier. Dieu en ait l'ame.

Il paroist par l'Epitaphe de ce Grand-Mastre Dimanche qui y est qualifié de Reverend Pere en Dieu, & par celle du Commandeur Canu Licentié en l'un & l'autre Droit & qui possedoit trois Benefices, aussi-bien que par les figures qui sont representées sur les tombes que l'on voit encore dans cette Eglise,& qui ont toutes la teste rasée en forme de couronne comme la portent les Ecclesiastiques, que ces Hospitaliers se firent ordonner Prestres dans la suice; quoique dans leur origine ils ne fussent que des Freres Lays qui faisoient, eux-mesmes les Bacs où ils passoient les Pelerins sur les rivieres, selon leur premier Institut, au moins ceux qui avoient des establissemens sur les bords des rivieres où il n'y avoit point de ponts. Car pour ceux qui demeuroient à Paris, ils estoient bien éloignés de la riviere, & n'avoient esté establis dans cette ville que pour exercer l'Hospitalité envers les Pelerins. Mais comme les autres Religieux de cet Ordre ils portoient sur leurs manteaux des marteaux qui avoient le manche pointu par le bas, comme pour faire des trous afin de faire entrer plus aisément les clouds dans le bois. Ces Religieux portoient ces marteaux de differentes formes comme l'on remarque aussi sur les tombes qui sont restées dans l'Eglise de saint Magloire, où l'on voit de ces Hospitaliers, dont les uns ont le marteau en forme de maillet de Tonnelier; d'autres dont les marteaux ont deux pointes à chaque costé; d'autres qui out des marteaux dont les travers sont en forme de haches, tous ces marteaux aïant le manche pointu. Quant à la couleur de leur habillement elle estoit blanSECONDE PARTIE, CHAP. XLII.

che, & non pas noire, comme dit le P. Athanase de saint Agnés Religieur dans son Chandelier d'or, qui prétend que cet habillement liers Ponconsistoit en une tunique & un manteau noirs, avec un capuce TIFES.

rouge. Le P. du Breuil donne la qualité de Chevaliers à ces Hospitaliers; il y en a d'autres qui leur donnent celle de Chanoines Reguliers. Il se peut faire qu'ils estoient Chanoines Hospitaliers comme ceux du saint Esprit de Montpellier ou in Sassas, & ceux de saint Antoine de Viennois, qui quoique Chanoines sont aussi Hospitaliers, & à qui quelques-uns donnent

aussi sans aucun fondement le titre de Chevaliers.

L'Ordre de saint Jacques du Haut-pas sut du nombre de ceux que le Pape Pie II. supprima, & dont il appliqua les revenus à l'Ordre de Notre-Dame de Bethléem qu'il institua parsa Bulle de l'an 1459. dont nous avons parlé dans le Chapitre xxx1. il subsista néanmoins long-tems en France depuis cette suppression, comme fait soi l'Epitaphe du Commandeur Canu mort en 1526. & il y avoit mesme encore quelques-uns de ces Religieux dans le mesme Hôpital de Paris, lorsque les Benedictins de saint Magloire y surent transferés l'an 1572, par Ordre du Roi Charles IX. Cet Ordre est aussi énoncé dans l'Edit de Loüis XIV. de l'an 1672, par lequel Sa Majesté avoit uni à l'Ordre de saint Lazare les biens de plusieurs Ordres Militaires & Hospitaliers, que l'on regarda comme supprimés, du nombre desquels estoit celui de saint Jacques du Haut-pas.

Voiez Du Breuil, Theatre des Antiquités de paris Liv. 2. pag. 579. & les mesmes par Malingre, Liv. 2. pag. 497.

### CHAPITRE XLII.

# Des Religieux Hospitaliers Pontifes ou Faiseurs de Ponts.

U ELQU ES Auteurs ont parlé de certains Religieux Hospitaliers Pontifes, ainsi appellés comme qui diroit Faiseurs de Ponts; parce que la fin de leur Institut (à ce que prétendent ces Auteurs) estoit de donner main-forte aux voïageurs, de bastir des Ponts ou d'establir des Bacs pour leur commodité, & de les recevoir dans des Hôpitaux sur le bord des rivieres. Le P. Theophile Raynaud de la Compagnie de Jesus, dans un Traité qu'il a donné de saint Benezet Fondateur du

Nn

Histoire des Ordres Religieux.

RELIGIEUX Pont d'Avignon, sous le titre de Sanctus Joannes Benedictus LIERS PON-Pafter & Fontifex Avenione, pretend que ce Saint a esté l'Instituteur de ces Hospitaliers; & il avouë qu'il ne connoît point d'autres Maisons de cet Ordre, que l'Hôpital qui fut basti à Avignon où ces Hospitaliers demeuroient, & dont saint Benezet fut premier Superieur. Le titre de Pastor Avenionensis, que ceux qui ont fait des Additions au Martyrologe d'Ustrard, ont encore donné à saint Benezet, a fait tomber dans l'erreur M.du Saussay, qui a cru que ce Saint avoit esté Evesque d'Avignon, & c'est sous cette qualité qu'il l'a inseré dans son Martyrologe des Saints de France au 14. Avril: cependant on ne lui avoit donné le titre de Pasteur & de Pontife, que par ce qu'il avoit esté berger, & qu'il avoit construit le Pont d'Avignon. On ne doit pas estre surpris si l'on a donné le nom de Pontife à ce Saine, puisque le mot latin Pentifex signific également un Faiseur de Pont & un Pontife: c'est pourquoi le Pont de Notre-Dame de Paris & le petit Pont aïant esté bastis l'an 1507, sur le dessein qu'en avoir donné Jucundus Religieux de l'Ordre de saint François, originaire de Veronne, l'on mit ces deux yers sur une des arcades du Pont Notre-Dame.

> Jucundus geminum posuit tibi, sequana, Pontem. Hunc tu jure potes dicere Pontificem.

C'est une opinion qui a esté universellement receuë jusqu'à present en Provence, que saint Benezet qu'on nommoit ainsi, comme qui diroit petit Benoist, estoit un berger âgé de douze ans, à qui le Ciel par des revelations reiterées commanda de quitter les troupeaux de sa mere qu'il gardoit, pour aller à Avignon bastir un Pont sur le Rhosne. Il arriva dans cette ville l'an 1176. & entra dans l'Eglise lorsque l'Evesque Poncepréchoit. Il lui exposa sa Mission, & ce Prelat surpris de voir le fils d'un paisan sans mine ni sans Lettres, qui se disoit envoie de Dieu pour bastir un Pom sur le Rhosne, le prit pour un jeune insensé, & l'envoïa au Prevost de la ville avec menaces de le faire écorcher, ou de lui faire couper les bras & les jambes. Le Prevoît ne parut pas plus credule que l'Evelque: mais aux preuves surnaturelles que le petit berger donna de sa Mission Divine, aïant porté aisément une pierre que treme hommes ne pouvoient soulever; le peuple accepta sa proposition. Le Pont fut commencé l'an 1177, chacun contribua soit de son travail.

soit de son argent, à la construction de cet édifice, qui a esté regardé comme une merveille, estant composé de dix-huit ar-Hospitaches & long de treize cens quarante pas. Saint Benezet en TIPES. eut la direction, & par le grand nombre des miracles qu'il faisoit, il animoit le zele de ceux qui contribuoient à cet ouvrage. L'on emploïa onze années pour bastir ce Pont. Il n'y en avoit que sept qu'il estoit commencé, lorsque saint Benezet mourur l'an 1184. & il fut enterré dans une Chapelle qu'il avoit fait bastir sur la troisième pille de ce Pont, laquelle subsiste encore, le reste aïant esté ruiné.

Le P. Theophile Raynaud pretend, comme nous avons dit, que ce Saint fit bastir un Hospital, où il mit des Religieux dont il fut l'Instituteur, & qui devoient recevoir les Pelerins & entretenir le Pont. M. Baillet dit que cet Hospital & cette Societé Religieuse ne furent establis qu'après sa mort. Mais il a paru l'an 1708, une nouvelle Histoire de ce Saint, où l'Auteur, qui prend le nom de Mauge Agricol, le represente comme un venerable vieillard qui à cause de son grand âge estoit obligé de se soustenir sur un baston. Il dit qu'il estoit Religieux de l'Ordre des Poncifes, & mesme Commandeur de leur Maison de Bonpas dans l'Evesché de Cavaillon lorsqu'il vint à Avignon l'an 1176. il rapporte en mesme tems l'origine de cet Or-

dre qu'il fait remonter jusqu'au dixieme siécle.

Selon cet Auteur, sur le declin de la seconde race de nos Rois & le commencement de la troisséme race, lorsque l'Etattomba dans une espece d'Anarchie, & que les Grands selon l'estenduë de leur pouvoir s'erigerent en Souverains; il n'y eut plus de sûreté pour les voïageurs, sur tout aux passages des rivieres. Non seulement ce furent des exactions violentes; mais des brigandages, & souvent sous pretexte de porter les passans d'un bord à l'autre, on leur ostoit la vie pour profiter plus aisément de leurs depoüilles. Ces cruautés exciterent la compassion de quelques personnes pieuses qui s'associerent & formerent des Confraternités qui devinrent un Ordre Religieux sous le nom des Freres du Pont; & on les nommoit aussi Pontifes à cause de la fabrique des Ponts qu'ils entreprenoient. Les Superieurs des Maisons prenoient indifferemment le titre de Prieurs ou de Commandeurs, & les Religieux n'estoient point dans les Ordres sacrés. Leur premier establissement fut dans un endroit des plus dangereux, que pour cette raison on appel-Tome II. Naii

HISTOIRE DES ORDRES RELIGIEUX.

TIFES.

Religieux loit Mauvais-pas, ou Mau-pas sur la Durance dans l'Evesché Hospira de Cavaillon. Ces Religieux estant establis en ce lieu, travaillerent aussi-tost à rendre le passage libre par le moïen de leur Bac, & par la retraite qu'ils donnerent aux pauvres passans; & dans la suite ce lieu ne fut plus appellé Mau-pas, mais Bonpas. Saint Benezet qu'on nommoit ainsi, comme qui diroit petit Benoist à cause de sa petite taille, estoit Religieux de cette Maison & mesme Commandeur ou Superieur, lorsqu'inspiré de Dieu il alla à Avignon dans la pensée de faire sur le Rhosne un establissement pareil à celui de Bonpas. Il y arriva le 13. Septembre 1176. dans le tems que l'Evesque Ponce prêchoit dans sa Cathedrale pour rasseurer le peuple effraié d'une éclipse de soleil qui avoit paru ce jour-là : il entra hardiment dans l'Eglife, & s'estant fait jour au milieu de l'assemblée, il annonça à haute voix le sujet de sa Mission. La veneration que son grand âge lui attiroit (car il estoit obligé de se soustenir sur un baston) sit que le menu peuple entra d'abord dans son sentiment; mais il n'en fut pas de mesme des personnes les plus considerables de la ville qui le regarderent comme un visionnaire, d'autant plus que la largeur du Rhosne & la rapidité de ses eaux, leur faisoit croire qu'il estoit impossible d'y bastir un Pont. Cependant comme la construction des Ponts estoit la devotion à la mode (c'est toûjours l'Auteur qui parle) cela fit que le peuple se porta à seconder le dessein de S. Benezet; & comme la ville d'Avignon estoit pour lors en Republique, & que le menu peuple avoit plus de voix dans le Conseil, la construction du Pont fut concluë. On fit avec beaucoup de diligence les preparatifs necessaires pour commencer cet édifice, le public & les particuliers y contribuerent par leurs liberalités; & lorsqu'on eut veu l'adresse avec laquelle S. Benezer & ses Religieux firent couler dans l'eau la premiere pierre qui devoit servir de fondement à la premiere pile du Pont; chacun cria miracle, & dans cette surprise, on proclama Saint le Religieux Benezet. L'on sit alors une queste pour les frais de l'édifice, & l'on amassa sur le champ une somme considerable; parce que tous ceux qui estoient presens regardoient comme autant de prodiges tout ce qui avoit esté fait jusqu'alors.

C'est sur ce recit que l'Auteur nous donne pour veritable, quoique contraire en quelques faits aux Actes authentiques qui furent dressés immediatement après la mort de S. Benezet & SECONDE PARTIE, CHAP. XLII.

qui sont conservés dans les archives d'Avignon; qu'il prétend Rettouver que ces mesmes Actes n'estoient que des declamations que l'on unes ponconnoit à faire à de jeunes Moines qui ont parsé de ces saits dans rives-des sens sigurés & hyperboliques. Le titre de Pasteur qu'on y a donné, dit-il, à saint Benezet, est par rapport à sa qualité de Prieur de la Maison de Bonpas qu'il gouvernoit & qu'il quitta. L'âge de douze ans que l'on donne à ce prétendu berger est le tems de sa superiorité, & la pierre que trente hommes ne pouvoient soulever, & que le Saint porta avec beaucoup de facilité, fait seulement allusion à l'adresse avec laquelle saint Benezet & ses Religieux sirent couler cette pierre dans l'eau.

pour servir de fondement à la premiere pille du Pont.

Après avoir ensuite rapporté ce qui se passa à la mort de ce Saint & les miracles qui se firent à son tombeau, & qui attiroient de toutes parts un grand nombre de personnes; il continue à descrire l'Histoire des Religieux Pontifes. Le Pont d'Avignon, dit-il, estant achevé, le succès de ce grand travail convia les Freres Holpitaliers de la Maison de Bonpas d'entreprendre encore la constructoin d'un Pont sur la Dyrance, ce qui manquoit à leur establissement. Le Pape Clement III. approuva leur dessein & les en felicita par une Bulle qu'il leur adressa l'an 1189, les confirmant dans la possession de tous les biens qui leur avoient esté donnés, & les mettant sous la protection du saint Siege. Cet Ordre estoit dans toute sa spendeuz au commencement du treizième siècle. Guillaume IV. Comte de Forcalquier l'an 1202. & Raymond I II-dit le Vieux, Comte de Toulouse & du Venaissin l'an 1203. accorderent aux Religieux d'Avignon toutes sortes de franchises dans l'étendue de leurs Etats, & leur firent don du droit de passage qu'ils avoient sur le Rhosne, & les prirent sous leur protection, & la donation du Comte de Toulouse fut confirmée par Raymond le jeune son fils l'an 1237. Ils estoient déja aussi sous la protection des Evelques dans les Dioceses desquels ils avoient des Maiions. C'estoit à eux qu'ils avoient reçours lorsqu'ils estoient troublés dans les fonctions de leur Institut, comme fitent ceux de Bonpas l'an 1241, en s'adressant à l'Archevesque d'Arles somme au Metropolitain, pour estre conservés dans læliberté de donner passage aux pauvres voïageurs, sur un Bae qu'ils avoient fait faire pendant que leur Pont estoit occupé par les Troupes du Comte de Toulouse.

Nn iij

286 HISTOIRE DES ORDRES RELIGIEUX.

RELIGIEUX HOSPITA-

L'utilité que l'on retiroit des Ponts d'Avignon & de Bonpas, LIERS PON. & la reputation qu'ils avoient acquise à cause des charitables fonctions qui s'y exerçoient, & des merveilles que Dieu operoit par l'intercession de saint Benezet; porterent les habitans de saint Saturnin du Port (presentement le Pont - Saint-Esprit) sur le Rhosne, d'en establir un semblable. Tout le Domaine de ce lieu appartenoit à un Prieuré de l'Ordre de Cluny. Les Moines de ce Prieuré y donnerent les mains. Ils voulurent mesme poser la premiere pierre du Pont, & elle fut en effet posée de 12 Septembre de l'an 1265, par Jean de Thyanges leur Prieur. L'on donna à ce Pont le nom du Saint Esprit. L'on fut trente ans à y travailler: & enfin il fut mis en l'estat où il est encore à present, a ant vingt-deux arches, qui lui donnent une estenduë de douze cens pas de longueur, sur quinze de largeur; & il y a à chaque pile, une fenestre pour donner plus de facilité à ce fleuve rapide de passer quand les eaux sont fortes.

L'estime qu'on avoit pour les Religieux Pontifes, leur fit acquerir de grandes richesses par le moien des donations qu'on leur offroit, & qu'ils acceptoient; & ce furent ces mesmes richesses qui leur firent perdre l'esprit de leur Institut. Ceux de Bonpas furent les premiers qui tomberent dans le relâchement. Ils voulurent s'unir aux Templiers en l'an 1277, ils avoient donné procuration à l'un d'eux pour aller à Rome poursuivre cette union: mais Girard Evesque de Cavaillon, quoiqu'il y eust donné son consentement, sollicita l'an 1278. le Pape Nicolas III. de donner l'Hospital de Bonpas aux Hospitaliers de faint Jean de Jerusalem qui sont aujourd'hui les Chevaliers de Malte, afin que du moins l'hospitalité y fust toujours continuée. Les Freres du Pont aïant sceu ce que l'Evesque de Cavaillon avoit fait, donnerent eux-mesmes leur Maison aux Hospitaliers de saint Jean de Jerusalem, & passerent dans leur Ordre.

Lorsque l'on bastit le Pont du Saint Esprit, on y establit aussi un Hospital qui devint celebre. Les habitans de ce lieu en avoient la direction & y remplissoient quoique Seculiers les mesmes fonctions que les Religieux Pontifes exerçoient à Avignon. Ceux-ci estant devenus peu utiles au public par leur relâchement, le Pape Jean XXII. l'an 1321. unit leur Maison d'Avignon à l'Eglise Collegiale de saint Agricole de la mesme Ville.

Il ne restoit plus que les Freres Pontifes du Pont Saint Esprit, RELEGIEUR qui degoutés de leur estat Laical, se firent ordonner Prestres; Liers Pon-& comme ils estoient les seuls de la Province qui se pouvoient TIPES. faire honneur d'avoir eu saint Benezet pour Religieux de leur Ordre, ils publicrent que leur Maison & le Pont du Saint Esprit avoient esté fondés par ce Saint d'une maniere aussi miraculeuse, que l'on disoit que le Pont d'Avignon avoit esté construit, c'est ce que l'on remarque (continuë cet Auteur) dans une Bulle de Nicolas IV. de l'an 1448. donnée en fayeur de ces Religieux, ou ce Pontife dit que le jeune berger Benezet commença cet ouvrage par la grace du Saint Esprit & par les aumoines des fideles: Pasterque ipse, Spiritus santti gratia, & fidelium elemofinis fretus, pontem in loco indicate bujusmedi incohavit. Ce mesme Poncife à la priere de Charles VII. Roi de France & d'Alain Coëtivi Evesque d'Avignon, Prieur Commendataire de saint Saturnin du Port, confirma à ces Religieux toutes les graces qu'ils avoient déja obtenues du saint Siege; avec leurs Statuts, leurs Reglemens, leurs Privileges: & generalement tous les biens qu'ils possedoient; & ensuite il leur donna l'habit blanc pur les distinguer des autres Religieux. Cer habit qui marquoit la Regularité, n'y retint pas pour cela ces Religieux; mais ils passerene à l'estat seculier; & pour s'y distinguer des autres Corps Ecclesiastiques, ils revinrent leur habit de Religion pour marquer la Profession d'Hospitaliers qu'ils ont conservée. Cette secularisation estoit déja faite, & mesme affermie l'an 1519, comme l'on voit par une Bulle de Leon X. de la mesme année, où ce Pape parle d'eux comme d'Ecclesiastiques Seculiers. Ils sont encore nommes tes Prestres blancs, & ce font les seuls restes de l'Institut des Religieux Pontifes ou Faiseurs de Ponts. Ils forment comme une espece de Collegiale sous la jurisdiction du Prelat Diocesain, qui est l'Evelqued'Ulez.

Voila en abregé de quelle maniere l'Auteur de la nouvelle Histoire de saint Benezet rapporte le commencement & la finde l'Ordre des Religieux Pontifes on Faiseurs de Ponts; mais il y a bien de l'apparence que cer Ordre est le mesme que celuides Hospitaliers de saint Jacques du Haut-pas, dont nous avons parlé dans le Chapitre précedent, & qui devoit avoir plufieurs Maisons en France; puisqu'outre le Grand-Maistre General de l'Ordre qui faisoit sa residence en Italie, & dont mes-

Rectoreux me il y en eut un qui mourut à Paris l'an 1403, il y avoit ch-LIBRS PON- core un Commandeur General pour la France. L'on n'aura pas de peine à se persuader que ce n'estoit qu'un mesme Ordre, si l'on considere que la fin de l'Institut des Hospitaliers de saint Jacques du Haut-pas, estoit aussi de donner main forte aux voïageurs & d'establir des Bacs pour leur faciliter le passage des rivieres, & que le premier establissement se fit sur la rivierre d'Arno au Diocese de Luques en Italie, en un endroit dangereux appellé le Haut-pas, ce qui a beaucoup de conformité à ce premier establissement des Hospitaliers Pontifes qui, selon cet Auteur, le fit dans un passage qui n'estoit pas moins dans gereux sur la Durance, appelle Man-pas, & qu'on a peut-estre ainsi appellé par corruption au lieu de Haut-pas. Il est vrai que les Hospitaliers de saint Jacques du Haut-pas qui furent establis à Paris, n'avoient pas soin d'entretenir des Bacs pour pasfer les pauvres pelerins sur la rivierre de Seine. Ils estoient essoignés de la rivierre, puisqu'ils furent establis au milieu du fauxgourg faint Jacques; mais comme la fin de leur Institut eftoit aussi de loger les pelerins, ce fut pour cette raison que Philippes le Bel Roi de France leur fonda cet Hospital l'an 1286.

L'Auteur de l'Histoire de saint Benezet dit à la pag. 25. que les Hospitaliers Pontifes, comme gens beaucoup experimentés dans la construction des Ponts, avoient eu la direction des Ouvriers de celui d'Avignon: cela presuppose qu'ils avoient. déja basti des Ponts, & qu'ils avoient donné des preuves de leur habileté: cependant le Pont d'Avignon fut le premier qu'ils entreprirent l'an 1177. & ce ne fut que la reussite de cet ouvrage qui leur fit naître le dessein d'en bastir aussi un sur la Durance l'an 1189. N'a-t-on pas sujet de croire que le peuple donna le nom de Freres du Pont, ou de Pontifes aux Hospitaliers de saint Jacques du Haut-pas, lorsqu'ils furent establis dans l'Hospital d'Avignon, qu'on nomme l'Hospital du Pont, & après que plusieurs Princes & quelques particuliers leur eurent cedé les droits de peages qui leur appartenoient sur le Rhosne? Ces Hospitaliers aïant ensuite receu ces mesmes droits de ceux qui passoient sur le Pont d'Avignon, dont ils exemtoient les pauvres, qu'ils logoient aussi dans leur Hospital; on .a pu les appeller les Freres du Pont; & ceux de Bonpas & du Pont S. Esprit ont pu aussi prendre le mesme nom, après que les ponts

SECONDE PARTIE, CHAP. XLII. - 189
ponts de ces deux endroits eurent esté bastis, & que de pareils Reltoteux droits eurent esté accordés à leurs Hospitaux. Le peuple a LIESS PON-

donné souvent à des Religieux des noms qui leur sont restés, tipes quoique ces noms n'appartinssent pas à leurs Ordres. Ainsi les Religieux Jesuates de saint Jerosme n'estoient connus à Sienne que sous le nom des Peres de l'Eau-de-vie: gli Padri della aqua visa, que parce qu'ils distiloient de l'eau de vie dont ils fai-soient trassque, sans qu'ils cessassent pour cela d'estre de l'Ordre des Jesuates. Les Religieux Hospitaliers de saint Jean de Dieu sont appellés en France les Freres de la Charité, en Espagne les Freres de l'Hospitalité, & en Italie les Freres fate ben fratelli, quoique leur veritable nom soit celui des Hospitaliers de saint Jean de Dieu; & il en est de mesme de plusieurs

Ordres à qui le peuple a donné differens noms.

Saint Benezet n'a donc point esté l'Instituteur de l'Ordre des Religieux Pontifes ou des Freres du Pont, comme a prétendu le P. Theophile Raynaud; mais il y bien de l'apparence que lorsque les Hospitaliers de saint Jacques du Haut-pas furent introduits dans l'Hospital du Pont à Avignon, il entra dans leur Ordre, & qu'il en estoit Procureur & tenoit lieu de Superieur à ces Religieux l'an 1180. lorsqu'un certain Bertrand de la Garde leur vendit le droit qu'il avoir dans le port d'Avignon: Profitetur se vendere, & venditionis titulo tradere aperi pontis Rhodani, & fratri Benedicto Procuratori, caterisque Pontis Fratribus, jus omne suum in portu, vel in Caudelo portus. Les miracles que ce Saint operoit tous les jours, & l'entreprise qu'il avoit faite du Pont d'Avignon par inspiration Divine, le firent sans doute choisir pour Superieur par les Religieux Hospitaliers sans avoir égard à sa jeunesse, puisqu'il ne pouvoit avoir alors que dix-sept ans, quoiqu'en dise l'Auteur de son Histoire, qui prétend que lorsque ce Saint vint à Avignon, il estoit déja si accablé de vieillesse, qu'il estoit obligé de se soutenir sur un baston. Cet Auteur veut estre cru en cela sur sa parole, car il n'apporte aucune autorité, ni aucun témoignage pour prouver ce grand âge de saint Benezet, & qu'il n'a point esté berger. Ces Actes authentiques, où il est speciale. ment marqué qu'il estoit encore enfant & qu'il gardoit les brebis de sa mere: quidam puer Benedictus nomine, oves matris sua regebat in pascuis, ne sont; selon lui, que des declamations que l'on donnoit à faire à de jeunes Moines qui par des Tome II.

Histoire des Ordres Religieux, RELIGIUM figures hyberboliques, one voulu dire qu'il estoit Superieur LIERS PON. des Hospitaliers Pontifes de la Maison de Bonpas; & l'âge de douze ans qu'on lui a donné, marque les douze années de sa Superiorité dans cette Maison avant que de vezir à Avignon. Ce seroit une figure de Rhetorique toute nouvelle, si un Orzteur, pour embellir son discours & faire connoistre à ses Auditeurs qu'une personne avoit esté Superieur d'un Monastere. disoit que c'estoit un enfant qui faisoit pastre les brebis de sa mere, & que pour marquer qu'il avoit esté Superieur pendant douze ans, il disoir qu'il n'estoir âgé que de douze ans. Je laisse au lecteur sage & prudent à porter son jugement sur le raisonnement de cet Auteur

Il ne s'accorde pas mesme en plusieurs endroisses entr'autres, il dit à la pag. 18. que le zele que saint Benezet avoit de remplir les devoirs de sa profession, lui sit nakre la pensée de faire à Avignon sur le bord du Rhosne un establissement semblable à celui de Bonpas : qu'aïant formé ce dessein & se reposant de la reussite, à cause de son importance, sur la Providence Divine, il alla à Avignon, & entra dans cette ville dans le tems que l'Evelque Ponce prêchoiz: que comme ce faint Religieux estoie très ardent pour procurer l'avancement de son Institut, il entra hardiment dans l'Eglise & y annonça à haute voix le sujet de sa venuë: que le Peuple l'ecoura avec beaucoup d'arrention & donnoir dans son sentiment; mais que les personnes les plus considerables le traiterent de visionnaire, regardant comme impossible de faire un Pont sur le Rhofne, à cause de la largeur de ce sieuve & de la rapidité de ses eaux. Or si ces Hospitaliers de Bonpas n'avoient point de Pont, & qu'ils n'en bastirent un sur la Durance que l'an 1189 après que celui d'Avignon out esté achevé, comme cer Auxeur le die à la pag. 55. & s'ils n'avoient auparavant qu'un Baca Boupas; il n'y avoit pas d'apparence que saint Henezet ait proposé d'abord aux Avignonois de faire bastir un Pont, puisque son intention estoit de faire, dans leur ville un establissement pareil à celui de Bonpas. Il fair en effer (felon cer Amreur) la proposition de cer establissement, & les grandes dissionlés qu'on y trouve & qui le font regarder comme visionnaire, c'est parce que l'on croïoit qu'il astoit impossible de faire un Pont sur le Rhofne. l'Ameur devoir donc parler de ce Bonravant que defaire remarquer les difficultés que l'on fomma sur faconstruction, &

SECONDE PARTIE, CHAP. XLII.

c'est neanmoins ce qu'il ne dit point, se contentant de faire Religieux proposer par saint Benezet un establissement pareil à celui de LIERS PON-Bonpas où les Religieux n'avoient qu'un Bac, & qui n'y bas-

tirent un Pont que douze ans, ou environ, après celui d'Avignon. Il faut donc mieux s'en tenir à l'ancienne tradition du païs & aux Actes authentiques, qui disent que saint Benezet estoit un jeune berger, à qui Dieu commanda d'aller à Avi-

gnon pour y bastir un Pont sur le Rhosne.

Il ajoute que le P. Theophile Raynaud s'est trompé, en donnant à ce Saint le nom de Jean Benoist; & qu'il le confond avec un autre Jean Benoist Prieur des Religieux Pontifes d'Avignon, qui lui fucceda dans le gouvernement de leur Maison. En cela il a raison; car le P. Theophile Raynaud a cru avoir trouvé le veritable nom de saint Benezet dans un Acte de l'an 1187, qu'il rapporte, par lequelles Chanoines de la Cathedrale'd'Avignon du consentement de l'Evesque, accorderent à ce F. Jean Benoist Prieur & aux autres Religieux Pontifes, la permission d'a. voir une Eglise, un Cimetiere & un Chapelain : In nomine Tesu Christi, anno ab incarnatione ejusdem 1187. mense Augusto, hac prasenti pagina ad perennem rei memoriam prasentibus & posteris notum fiat , qualiter Dominus G. Avenionensis Ecclesia Prapositus & ejusdem Esclesia Conventus, & ex altera parte Joannes Benedictus tune temporis Domus operis pontis Prior & fratres inibi constitutu ceram Domine Rostagne Ecclesia Avenionensis Episcope, amiabiliter inter se convenerant, at liceret Ecclesiam & Cametevium babere fratribus Pontis, itemque Capellanum habere. C'est aussi sans doute cet Acte qui lui a fait reculer la mort de saint Benezet jusqu'à cette année 1187, cependant l'opinion la plus commune, est qu'il estoit mort dès l'an 1184. & l'Auteur de la nouvelle Histoire de ce Saint, fait remarquer, que si le Pere Theophile Raynaud avoit examiné cet Acte, il y auroit trouvé qu'il y est parlé de saint Benezet; & qu'en parlant de lui, on ajoute de pieuse memoire, ce qui fait connoistre qu'il estoit certainement decedé.

Voiez Theophilii Raynaldi, opera Tom. 8. pag. 148. Bolland, Att. Ss. Tom. 2. Aprilis die 14. pag. 155. Mange Agricol, Hift. de saint Benezet & de l'Ordre des Religieux Pontifes. & Baillet, Vies des SS. 14. Auril.

HOSPITA-LIERES DE STE. CA-THERINE A PARIS.

### CHAPITRE XLIII.

## Où il est parlé de plusieurs Chanoinesses Hospitalieres en France.

Pigure des hab. des Chan.Regul. pag. 131.

E Pere du Mouliner parlant des Religieuses de l'Hostel-Dieu de Paris, dit que depuis plusieurs siécles la meilleure partie des Hôpitaux de France sont desservis par l'Ordre des Chanoines Reguliers de l'un & de l'autre sexe: que les hommes y ont la direction du spirituel pour l'administration des Sacremens aux malades, & que les filles ont soin de toutes leurs necessités corporelles. Il avouë neanmoins qu'en plusieurs endroits les Chanoines Reguliers sont à present changés en Prestres Seculiers, comme au grand Hostel-Dieu de Paris; mais qu'au contraire les Chanoinesses se sont si fort multipliées, qu'il se trouve à present fort peu d'Hôpitaux en France où elles n'exercent leur zele envers les pauvres. Si le P. du Moulinet avoit fait cependant un calcul exact de tous les Hôpitaux de France, il auroit trouvé que ceux qui sont desservis par des Chanoinesses Regulieres sont en plus petit nombre que ceux qui sont gouvernés par des Religieuses des Ordres de faint Augustin & de saint François, & par des Filles seculieres qui forment des Congregations dont le principal Institut est de servir les pauvres malades, comme l'on remarquera dans la suite de cette Histoire. Le P. du Mouliner a donné la representation d'une Religieuse de l'Hostel-Dieu de Paris à laquelle il donne le titre de Chanoinesse Reguliere. Il la fait representer avec une robe blanche & un rocher pardessus, une guimpe ronde & un voile comme les autres Religieuses. Ces Religieuses sont cependant habillées de noir, n'ont point de rocher & ont une guimpe quarrée qui descend jusques sur l'essomac, & portent un grand manteau noir dans les ceremonies. Il est vraique lorsqu'elles servent les malades pour ne pas gasser leurs habits noirs, elles mettent pardessus un saro de toile, & voila ce qui les a fait placer par le P. du Mouliner au rang des Chanoinesses Regulieres. L'on en voir beaucoup de cette forte qui se prétendent Chanoinesses parce qu'elles ont mis un surplis pardessus leurs robes. De ce nombre sont les Hospita-

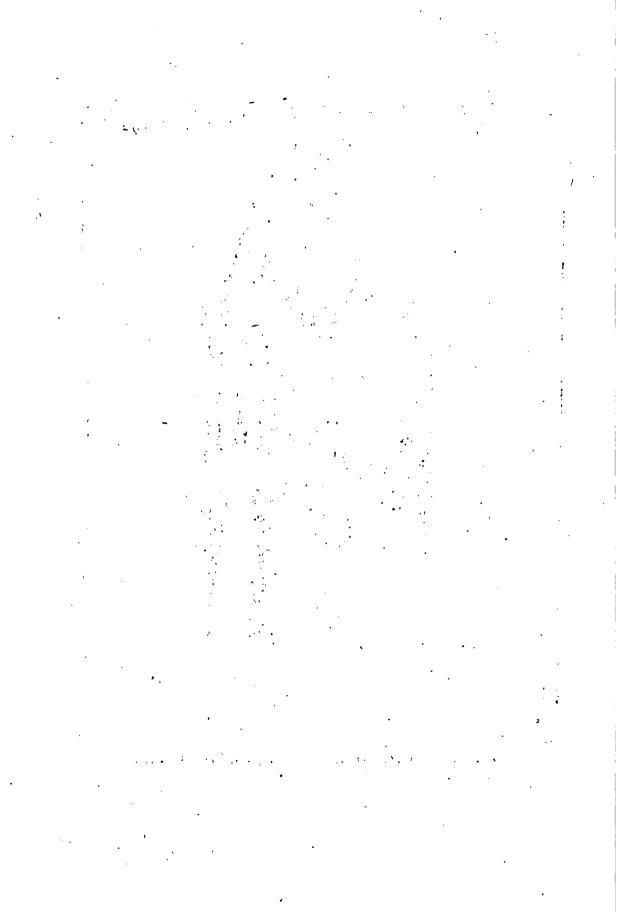

lieres de sainte Catherine à Paris, qui estoient autrefois habil- Hospitalées de noir, & qui portent presentement la robe blanche avec STE CAle rochet pardessus. Il y en a mesme qui ne portent point de sur- THERING A plis, & que le P. du Moulinet a bien voulu admettre dans l'Ordre Canonique. C'est de ces pretenduës Chanoinesses & de quelques autres, dont nous allons parler dans ce Chapitre, nous reservant à traiter dans la troisséme partie des Resigieuses de l'Hostel-Dieu de Paris qui ne se prétendent point Chanoinesfes, quoique le P. du Moulinet leur ait donné place parmi celles dont il a donné l'habillement.

Anciennement l'Hôpital de sainte Catherine à Paris estoit aussi appellé l'Hostel-Dieu de sainte Catherine. On kui donna d'abord le nom de sainte Opportune à cause du voisinage de la Paroisse dediée à cette Sainte, & il n'y avoit que des Religieux Hospitaliers de l'Ordre de saint Augustin. Le plus ancien titre que l'on trouve est de l'an 1188. où il est fait mention de cette Hôpital sous le nom de sainte Opportune, qui ne prit celui de sainte Catherine que vers l'an 1222. après que ces Religieux eurent eu permission d'avoir une Chapelle qui fut

dediée à cette sainte Vierge & Martyre.

Dès l'an 1328, il y avoit aussi des Religieuses avec les Religieux pour servir ses pauvres, car il est parlé des Freres & Sœurs de l'Hôpital de sainte Catherine dans une transaction passée entr'eux & les Doien, Chapitre & Chanoines de saint Germain de Lauxerois au sujet du droit que cet Hôpital a de faire enterrer au Cimetiere des SS. Innocens les pauyres qui y meurent, lequel droit sui estoit contesté. Mais dans la suite des rems, les Religieufes sont restées seules dans cet Hôpital. Il paroist qu'en 1558. il n'y avoit plus de Freres dans cet Hôpital, & que la qualité de Maistre que prenoit le Superieur de ces Freres estoit déja donnée des ce tems-là à un Prestre Seculier par l'Evesque de Paris, ce qui se pratique encore à present; & sans le consensement de ce Maistre auquel on donne le titre de Superieur, les Religieuses ne peuvent faire aucune affaire, & il doit estre present à tous les Actes. Leur principal Institut est de recevoir pendant trois jours de suite les pauvres femmes & filles qui viennent à Paris, & elles sont obligées d'ensevelir & faire enterrer au Cimetiere des SS. Innocens les personnes qui meurent dans les prisons du Chastelet & du Fort-l'Evesque, & que l'on trouve assassinées dans les rues, ou noiées dans la riviere. 194 Histoire des Ordres Religieux,

Hospitalibres de Ste. Cathering a Paris.

Anciennement leur habillement estoit noir, tel qu'on le peut voir dans la figure que nous avons fait graver & qui represente une de ces anciennes Religieuses; mais Eustache du Bellay Evesque de Paris, qui mourut l'an 1565, leur aïant donné des Constitutions, ordonna qu'elles se conformeroient pour l'habillement aux Religieuses de l'Hostel-Dieu, ou à celles de l'Hôpital saint Gervais. Surquoi le P. du Breüil dans ses Antiquités de Paris, & qui escrivoit en 1612. dit que bien loin que celles de sainte Catherine se deussent conformer à celles de saint Gervais, les choses estoient tellement changées que c'estoit au contraire à celles de saint Gervais à suivre l'exemple de celles de sainte Catherine. Mais si dans ce tems-là les Religieuses de saint Gervais ne vivoient pas dans une observance exacte de leur Regle, elles ont esté depuis reformées, & la clôture y est plus exactement observée qu'à sainte Catherine, où les Religieuses ne parlent point à des grilles, mais reçoivent les visites des personnes qui les viennent voir dans des salles, & peuvent sortir pour aller tour à tour passer plusieurs semaines dans une Maison de recreation qu'elles ont proche la Porte saint Denis; au lieu que celles de saint Gervais ne sortent jamais, & ne parlent qu'au travers d'une grille, où elles sont toûjours accompagnées d'une écoute. Il n'y a presentement que la clôture qui puisse meure quelque difference entre les Religieuses de ces deux Hôpitaux qui exercent également l'Hospitalité avec beaucoup de charité & d'edification, & qui vivent dans une grande observance de leur Regle.

Ce fut dans cet Hôpital de sainte Catherine qu'une sainte sille nommée Sœur Alix la Bougotte demeura quelques années au service des pauvres: mais vousant mener une vie plus retirée sans avoir aucun commerce avec les creatures, elle sut pour ce sujet rensermée dans une chambre haute de cet Hôpital pour y faire l'epreuve de ce genre de vie pendant un an, après lequel elle sut conduite au Cimetiere des SS. Innocens & rensermée comme recluse dans un petit logis joignant l'Eglise sur laquelle repondoit une sensstre d'où elle entendoit la sainte Messe & l'Ossice divin. Elle vêcut si saintement dans ce lieu, que le Roi Loüis XI. lui sit elever un tombeau de bronze où elle est representée avec l'Epitaphe suivante.

. . .\* . . , ; • . 

Ancien Religioux Hospitalier, de l'Hôpital de S. Gervais à Paris.

76.

Seconde Partie, Chap. XLIII. En ce lieu gift Seur Aliz la Bongotte A son vivant recluse très devote Renduë à Dien fenome de bonne vie Enset Hostel vonlatestre affervie, Ou a regnée humblement long-tems Et demeuré bien quarante-fix ans En servant Dieu augmenté en renom. Le Roi Louis unzième de ce nom Considerant sa très grande parfetture A fait lever ici sa sepulture. Elle trepassa ceans en son sejour Le Dimanche vingt-neuvième jour Mois de Juin, mille quatre cens soixanté-six Le donx fesus la mette en Paradis. Amen.

- Conformement à leurs Constitutions elses doivent dire tous ses jours l'Office de la Vierge, s'abstenir de viande les Mercredis, jeuner tous les Vendredis de l'année, & tous les Mercredis depuis la Feste de l'Exaltation de sainte-Croix jusqu'à Pâques, rous les jours de l'Avent & toutes les veilles des Festes de la sainte Vierge, outre les jeunes ordonnés par l'Eglise. Leur habillement consiste presentement en une robe de serge blanche avec un rocher de roile blanche pardeffus serré d'une ceinture noire, au Chœur & dans les ceremonies elles metrent un grand manteau noir.

Les Religieuses de l'Hôpital de saint Gervais antiennement Hospitaappelle l'Hostel-Dieu faint Gervais, som habillées de mesme à 3. GERVAN l'exception de la ceinture qu'elles n'ont point. Cet Hôpital n'a APARIA esté appellé de saint Gervais qu'à cause qu'il estoit contigu à la Paroisse dediée en l'honneur des SS. Martyrs Gervais & Prorhais. Il fur fondé l'an 1171. sous le titre de saint Anastase, par Girin Masson, qui conjointement avec son fils nommé Archer Prestre, donna une maison qu'il avoit proche saint Gervais pour estre convertie en un Hôpital, où les pauvres passans & pélerins servient logés. Il paroist par une Bulle de Nicolas IV.de l'an 1290.adresse au Maistre & aux Freres de l'Hôpital de l'Ordre de saint Augustin, qu'il les prend sous la protection du saint Siege & la sienne avec tous leurs biens presens & à venir, & cet Hôpital fut desservi par des Religieux ittiqu'en l'an 1300 ou environ; que Foulques HEverque de Parisordonna

296

Histoire des Ordres Religieux,

Hospita- qu'il y auroit quatre Religieuses avec un Maistre & un Proviseur pour l'administration du temporel, lesquels Maistres ont gouverné cet Hospital jusqu'en l'an 1608, que les Religieuses de l'Ordre de saint Augustin au nombre de quatorze en prirent entierement le gouvernement par ordre de Pierre de Gondy Cardinal & Evelque de Paris, qui informé du mauvais gouvernement des Maistres & Proviseurs, exemta les Religieuses de leur dépendance, & se reserva de commettre qui bon lui sembleroit pour recevoir leurs Vœux & oüir les

compres de l'Hospital, ce qui subsiste encore à present.

Le nombre des Religieuses s'estant beaucoup augmenté, & n'aïant pas assez de logement où elles estoient, elles ont acheté l'Hostel d'O, dans la vieille ruë du Temple où elles demeurent presentement, & sont au nombre d'environ soixante. Elles exercent à l'égard des hommes la mesme charité que les Hospitalieres de sainte Catherine exercent à l'égard des femmes. Les Religieux qui demeuroient anciennement dans cet Hospital estoient habillés de vert, ils avoient une robe, une chape, & un petit capuce. L'on voit encore la representation d'un de ces Freres Hospitaliers à genoux au pied d'un Crucifix en relief sur la muraille de la Chapelle de l'ancien Hospital de saint Gervais qui est dans la ruë de la Tixeranderie. Ainsi comme le Pere du Moulinet prétend que c'estoit les Chanoines Reguliers qui desservoient les Hospitaux de France, il y auroir donc eu selon lui des Chanoines Regu-· liers habillés de vert.

Voiez pour ces deux Hospitaux de sainte Catherine & de saint Gervais, du Breuil & Malingre, Antiquités de Paris.

PARIS.

Comme on donnoit anciennement aux Hospitaux les noms d'Hostels-Dieu & de Maisons-Dieu, on appelloit aussi ceux & celles qui y demeuroient Filles-Dieu & Enfans-Dieu; c'est pourquoi Marguerite Reine de Navarre, Sœur de François Premier Roi de France, voïant la grande pauvreté & la misere extrême de l'Hostel-Dieu de Paris, qui, outre les malades, entretenoir encore les enfans de ceux qui y mouroient, & aïant fait bâtir un Hospital pour y recevoir ces Orphelins, le Roi voulut qu'ils fussent habillés de drap rouge en signe de charité, & qu'ils fussent toujours nommés les Enfans-Dieu. Il y a eu plusieurs Maisons sous le nom de Filles-Dieu. Le Roi saint Louis en establit une à Paris en 1232, où il

mit

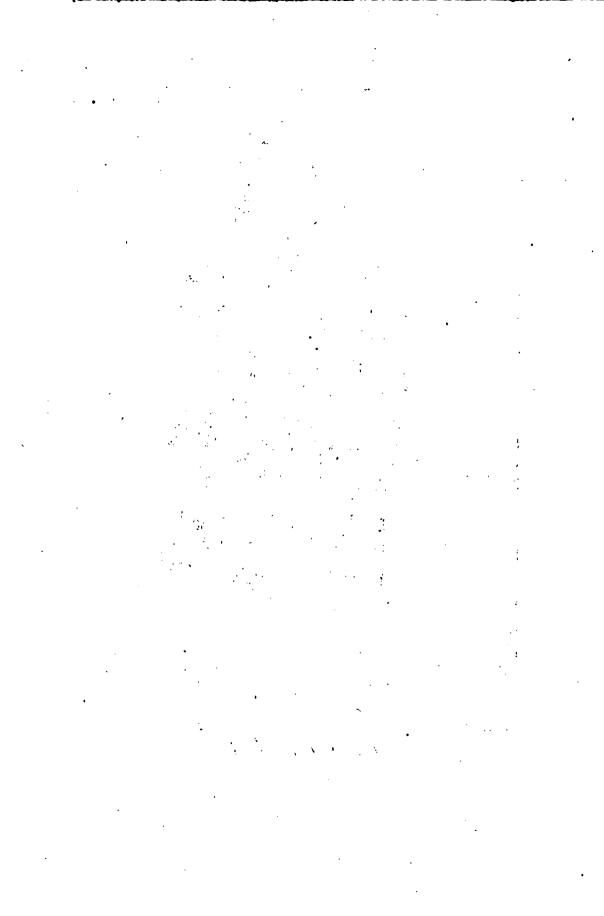

Fille-Dieu de Rouen.

SECONDE PARTIE, CHAP. XLIIL.

mit deux cens Religieuses. Il avoit eu dessein de les establir Fillesau lieu où l'on a bâti depuis le celebre College de Sorbonne; PARIS. mais par l'avis de son Conseil, il les mit hors de la Ville entre faint Lazare & faint Laurent, & leur assigna quatre cens livres parisis tous les ans pour leur entretien, à prendre sur son Tresor. Environ cinquante-ans après leur establissement, l'Evesque de Paris, qui avoit toute jurisdiction sur ces Religieuses, voiant que la pluspart estoient mortes de peste, & que la cherté des vivres & de toutes autres choses estoit augmentée de la moitié, reduisit ce grand nombre de Religieuses à soixante, sans diminuer leur rente de quatre cens livres parisis; mais les Tresoriers des Rois Philippes & Jean de Valois ne voulurent plus paier que la moitié de cette somme, ce qui dura jusqu'en l'an 1350, que le Roi Jean aïant compassion de la misere de ces Religieuses, leur accorda cette somme entiere de quatre cens livres parisis pour cent Religieuses. Ce Monastere aiant esté démoli de peur qu'il ne servist de retraite aux Anglois qui estoient entrés en France, elles furent transferées dans la ruë saint Denis, dans un Hospital, qui avoit esté fondé pour loger pendant une nuit les pauvres femmes mandiantes, ausquelles on donnoit le matin, lorsqu'elles s'en alloient, un pain & un denier. Les Filles-Dieu eurent soin de cet Hospital jusqu'en l'an 1495, que les Religieuses de l'Ordre de Font-Evraud furent introduites dans leur Monastere & Hospital, en aïant obtenu le don du Roi Charles VIII. dès l'an 1483, attendu que ce grand nombre de Filles-Dieu estoit reduit à quatre seulement qui vivoient dans un grand relaschement, & les Religieuses de Font-Evraud ont toujours retenu dans ce Monastere jusqu'à present le nom de Filles-Dieu.

Voiez du Breiil & Malingre, Antiquités de Paris.

Les Filles-Dieu de Rouen ont encore reçu de grands bien-FILLEfaits du Roi saint Louis & de la Reine Blanche sa mere. Le ROILEN. Pere du Moulinet a donné la representation d'une de ces Religieuses telle que nous la donnons aussi. Il dit qu'elles ont toujours suivi la Regle de saint Augustin, qu'elles estoient autrefois habillées de blanc, & que ce n'est qu'à la sollicitation de quelquesR eligieux de l'Ordre de saint Benoist, qui ont eu la direction de leur Monastere, qu'elles ont pris le noir; mais qu'elles ont retenu le manteau doublé d'hermine, qui appar-Tome II.

FILLES-DIEU DE ROUEN

Histoire des Ordres Religieux.

tient, ajoute-t-il, à l'Ordre Canonique. Cependant il y a plusieurs Religieuses Benedictines qui portent des sourrures d'hermine & de penir gris, comme à Bourbourg, Messine, Estrun, Avenes, & en d'autres Monasteres de Flandres, & qui ne prétendent point estre Chanoinesses Regulieres.

Pour moi je croi que l'Ermine, le petit gris & les autres fourrures précieules qui n'estoient permises qu'aux Princes & aux grands Seigneurs, n'appartiennent pas plus à l'Ordre Canonique qu'à celui de saint Benoist, & qu'elles ne conviennent nullement à la simplicité & à la pauvreté qui doivent paroistre dans un habit Religieux. Si quelques Fondateurs d'Ordres ont ordonné des fourrures, elles n'estoient que de peaux de moutons ou d'agneaux, qui estoient anciennement l'habillement des Paisans, dont ceux d'Italie se servent encore à present, sous le nom de pelisses, comme nous avons remarqué en un autre lieu. Saint Augustin n'auroit pas sans doute porté de ces hermines & fourrures precieuses, puisque se recommandant avec ses Ecclesiastiques aux charités des Fidelles, il les exhorte de ne lui point donner d'habit qui ne convienne à Augustin; c'est-à-dire à un homme pauvre, & né de Parens pauvres. Si vous voulez avoir, leur dit-il, la satisfaction que je porte un habit de vôtre part, donnez-m'en un qui ne me fasse pas de honte; car j'avone que j'ai honte de porter un habit précieux, parce qu'il ne convient pas à ma Profession, à mes paroles, & à mes cheveux blancs.

August. Serm 356. de vit. 👍 meribus Cleric.

C'estoit sans doute des Chanoines Reguliers que Hugues de Hazardis Evesque de Toul vouloit parler, lorsque dans le Synode qu'il tint l'an 1515, il se recria fort contre les fourrures précieuses que portoient certains Religieux, & prévit bien des lors que ses paroles & ses remontrances seroient inutiles. Comme les Statuts faits en ceSynode ont esté imprimés en Latin & en François, nous rapporterons en François l'endroit du Statut où il en est parlé, & qui en fera connoître d'avantage l'antiquité. Ce Prelat, après avoir parlé du relaschement dans lequel estoient tombés les Religieux de son Diocese, & en avoir fait le détail, ajoute: Si nous considerons le silence, les viandes, les vestemens, les 6 oor. Stat. lits, les souliers, les chaperons, les frots & leurs autres habillemens, comme fourrures, doublures, pellisses précieuses, & telles choses, des maintenant nous ne scaurions dire que se soient Religieux ; mais plus lâchiez & plus élargis que Seculiers. Scachent donc-

de de Dem Relig.

SECONDE PARTIE, CHAP. XLIII.

ques tous Religieux à nous subjets que se dorennavant telles er-Fillis Dim reurs & tels defaux en leur Regle du moins notables & scandaleux, DE ROULN. sont declarés & manifestés envers nous, nous procederons griesvement à l'encontre d'eux & contre leurs Superieurs, se ils veubent en dissimulant avec scandale soufrir telles fautes. En outre pour expedier cette matiere, ( car nous croions que pour nos paroles ou remontrances, il ne s'en fera ne plus ni moins) nous commandons à tous Abbés, Abbesses, Prieurs ou Prieures, & aux autres Officiers & Administrateurs ou Obedianciers, quels qu'ils soient, que à leurs Subjets & Compagnons à chacun selon son degrésils administrent leurs necessités tant en vivre comme en vestir & c.

Voiez pour les Filles Dieu de Rouen, le P. du Moulinet, fig.

**de**s hab. des Chan. Regul.

L'on a aussi donné le nom de Filles-Dieu aux Hospitalieres FILLEN DIEU de l'Hostel ou Maison-Dieu d'Orleans. Cet Hôpital estoit autrefois l'infirmerie des Chanoines de la Cathedrale au tems qu'ils estoient Chanoines Reguliers; mais aïant esté secularisés, ils laisserent cette Infirmerie pour les pauvres malades de la ville. Les dons & les fondations qu'on y a faites dans la suite, l'ont rendu considerable, & il a pris le nom de Maison-Dieu. Ces Chanoines ont néanmoins retenu une espece de Superiorité sur cet Hôpital. Il y en a toûjours deux ou trois qui sont Administrateurs. Le Chapitre nomme la Superieure des Religieuses qui est perpetuelle. Il reçoit aussi les filles qui se presentent pour estre Religieuses, & on les conduit pour cet effet au Chapitre de ces Chanoines dans le tems de leur prise d'habit ou de leur Profession.

Ces Hospitalieres ont pour habillement une robe blanche avec un rochet de toile pardessus, & une ceinture de laine. Lorsqu'elles sont à l'Eglise ou qu'elles sortent, elles ont un manteau noir de drap ou de serge, aïant au costé droit une Croix dans un Croissant faite de soïe blanche & rouge; & quand elles ont ce manteau, elles mettent pardessus leur voile ordinaire, qui est noir & doublé d'une toile blanche, un autre grand voile d'etamine qui descend par derriere jusqu'à la ceinture & qui leur couvre le visage pardevant. Outre ce manteau, les jours de Pâques, de la Pentecoste, de l'Assomption, de saint Augustin, de la Toussaints, & de Noel, elses ont au lieu de Surplis une robe noire avec des manches larges redoublées pardessus le poigner. Elles ne portent cette robe que pen-

P p ii

Histoire des Ordres Religieux,

Felles Dieu dant tout le jour, lorsqu'elles la doivent porter; mais la Superieu-D'ORLEANS. re la porte tous les Dimanches & les Festes. C'est ainsi que leur habillement est descrit dans leurs Constitutions imprimées à Orleans en 1666, qui marquent aussi qu'elles ne sont point obligées de jeûner, non pas melmeaux jours ordonnés par l'Eglise. à cause de leurs emplois penibles auprès des malades, mais qu'elles doivent garder les abstinences ordonnées par l'Eglise; cependant elles observent presentement les jours ordonnés par l'Eglise, & elles font encore abstinence les veilles des Festes de la sainte Vierge & de saint Augustin. Elles ne chantent ni ne recitent aucun Office, soit en commun, soit en particulier. Celles qui sçavent lire disent au moins une fois la semaine les Pseaumes de la Penitence, & tous les jours elles doivent dire le Chapelet. Elles gardent le silence très étroitement en tout tems dans l'Eglise, au Resectoire pendant le dîner, dans le Dortoir depuis six heures du soir jusqu'à huit du matin du jour suivant, & au Chapitre pendant le tems du Chapitre.

Voïez, les Constitutions de ces Religieuses imprimées en 1666.

Ce n'est que depuis l'an 1664, que les Religieuses de l'Hos-LILRES DE tel-Dieu de Beauvais sont restées seules dans cet Hôpital, qui depuis le treizième siècle avoit esté desservi conjointement par des Religieux & Religieuses jusqu'à ce tems-là. L'on ne scait point qui en a esté le Fondateur, ni en quel tems il fut fondé. Louvet dans ses Antiquités de Beauvais dit qu'il estoit déja establi l'au 840. mais il n'y en a aucunes preuves, & les plus anciens titres qui se trouvent dans les Archives de cet Hôpital ne sont que du douziéme siècle. Il y a entr'autres une Bulle d'Alexandre III. de l'an 1167, qui confirme & amortit les biens qui avoient esté donnés à cet Hôpital; une autre Bulle de Lucius III. adressée à Garnier Maistre, & aux Freres de cet Hôpital, par laquelle il paroist qu'ils vivoient en commun : Dilectis filiis Garnerio & Fratribus Hospitalis Damus-Dei Belluacenses tam prasentibus quam futuris communem vitam degentibus &c. Cette Bulle contient un dénombrement des biens qui appartenoient à cet Hôpital. Celestin III. par une autre Bulle de l'an 1193, accorda aux Religieux & aux pauvres la permission de manger du beure & du fromage pendant le Caresme, & l'an 1199. Innocent III. prit cet Hôpital sous sa protection.

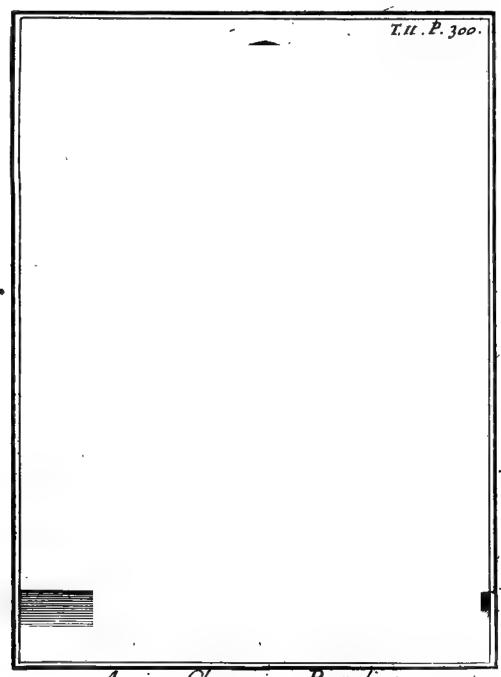

Ancien Chanoine Regulier de l'Hôtel-Dius Stean Baptiste de Beauvais, avec l'Aurauce de serge sur la teste en 1500.

j. • The second of th .

79. de l'Aotel-Dieu Saint Jean Baptiste de Beauvais.

. . ...

Il paroist par ces Bulles qu'il n'y avoit pas encore de Reli-Hoursagieules en cette Maison; mais elles y furent introduites dans BRAUVAIL le treizième siècle pour y servir les pauvres conjointement avec les Religieux; car le Cardinal Eudes Legat du Pape Innocent IV. estant venu à Beauvais l'an 1246, pour assister à une Assemblée de plusieurs Evesques, les Freres & Sœurs de l'Hostel-Dieu de cette ville s'adresserent à lui, pour avoir, outre la Regle de saint Augustin qu'ils avoient suivie jusqu'alors, des Reglemens particuliers pour leur Institut, de Religieux & Religieuses Hospitaliers. Ce Prelat en donna la Commission 1 Guerrin Archidiacre de Beauvais, & à F. Vincent Religieux de l'Ordre de saint Dominique, qui dresserent des Reglemens sur le modele de ceux qui avoient esté donnés aux Freres & Sœurs de l'Hostel-Dieu de Noyon par Estienne leur Evelque l'an 1217, par Thierry Evelque d'Amiens l'an 1160. aux Religieux & Religieuses de l'Hostel-Dieu d'Abbeville, & par Godefroy aussi Evesque d'Amiens l'an 1233, aux Maitre, Freres, & Sœurs de l'Hostel-Dieu d'Amiens. Le Cardinal Legat approuva ensuite ces Reglemens sous le titre de Regle des Maistre, Freres & Sœurs de l'Hostel-Dieu saint Jean-Baptiste de Beauvais, telle que nous l'a donnée Louver dans ses Antiquités de Beauvais ; & on les trouve auss au douzième Tome du Spicilege de Dom Luc d'Achery.

Ces Reglemens contiennent quarante deux articles, dont les principaux sont, que celui qui se presentoit pour prendre l'habit devoit estre éprouvé en habit seculier l'espace d'un ans & avant que de recevoir l'habit, il devoir jurer que par lui ni par aucun; autre, il n'avoit donné ni promis aucune chosene l'Hôpital, ni fait aucun Vœu d'y servir, pour obtenir d'y estre receu. Les Prestres estoient obligés de reciter les Heures Canos males, & ils devoient celebrer chacunitrois Messes pour l'amé de chaque Frere ou Sœur qui estoit decedé. Le silence estoit ordonné après Complies. Personne n'estoit exemt des Macines, à moins qu'il n'en fust dispensé pour raison d'infirmité. Ils prenoient tous la discipline une fois la semaine. Si quelqu'un avoit revelé les fecrets du Chapitre, & qu'il en fust convainen, iles. toit, tenu pour excommunié, & pour lors ibastoitabligé de manger à terre du pain, & boire de l'eau; & on buidonnoir seulement un porage, jusqu'à ce qu'il eust satisfais à da penisence : pendant ce tems-là personne ne lui pouvoit parler, que

Histoire des Ordres Religieux,

Hospital Lieres de Beauvais.

celui qui en avoit soin; & s'il estoit Prestre ou Clerc, & qu'il eust merité la discipline, on le disciplinoit en presence des Prestres & des Clercs; si c'estoit un Frere Laic, en presence de tous les Freres; & si c'estoit une Sœur, elle estoit disci-

plinée en presence des personnes de son sexe.

Les hommes & les femmes estoient dans des Dortoirs differens. Il n'estoit pas permis aux hommes d'entrer dans celui des femmes, ni aux femmes dans celui des hommes, si ce n'estoit en presence de ceux qui estoient designés par le Maistre. Ils pouvoient manger de la viande les Dimanches, les Mardis, & les Jeudis. Ils devoient toûjours avoir au Couvent du porage & une sorte de viande, quelquefois du fromage, du fruit & des herbes crues, avec une mesure de vin, de bierre, ou de quelqu'autre boisson, selon que le Maistre le jugeoit à propos. Leurs habits ne pouvoient pas estre teints, excepté les Chapes du Chœur & les Aumuces de serge dont les Prestres se servoient à l'Eglise. Il estoit defendu aux Freres & Sœurs de se servir de peaux sauvages. Les Freres avoient des Scapulaires & les Sœurs des voiles noirs. Les Religieux ne pouvoient pas sortir de la Masson sans robes, & les Religieuses lans leurs. Chapes , & il estoix defendu aux uns & aux autres de manger dans la ville. Voila les principaux Reglemens qui avoient esté donnés à ces Hospitaliers. Ils furent confirmés dans la suite par Alexandre IV. l'an 1260. par Honorius IV. l'an 1186. & par Jean XXII. l'an 1320, comme il paroist par les Bulles de ces Papes. Louvet dit que les Frères & Sœurs estoient de l'Ordre des Chanoines Reguliers de faint Augustin, & comme cels qu'ils estoient capables de posseder les Benefices de cer Ordre, comme il fut jugé par Arrest du Grand Conseil au profit de Frere Martin Lucian Prieur de Hemeviller l'an 1614. Il ajoute cependant qu'ils n'en portoient pas l'habit, à calise, dit-il, que, lorsque cet Ordre sut introduit dans cet Hôpital, il fut permis à ces Freres & Sœurs survant leur requeste de retenir l'habit qu'ils avoient. Mais il ne marque point en quelle année l'Ordre des Chanoines Reguliers y fut introduit. Il y a bien de l'apparence néanmoins que lorsque le Cardinal Eudes leur donna des Reglemens, ils estoient déja Chanoines Reguliers, comme on peut juger par l'habillement d'un de ces Religieux qui est peint sur une vitre très ancienne de l'Eglise de cet Hôpital, lequel habillement, tel que nous l'a-

Ancien habillement des Religieuses de l'Hôtel-Dieu so Saint Jean Baptiste de Beauvais, avant la réforme de l'an 1646.

T.II. P.302.



Ancien habillement des Religieuses de l'Hotel-Dieu Saint Jean Baptiste de Beauvais, en 1246.

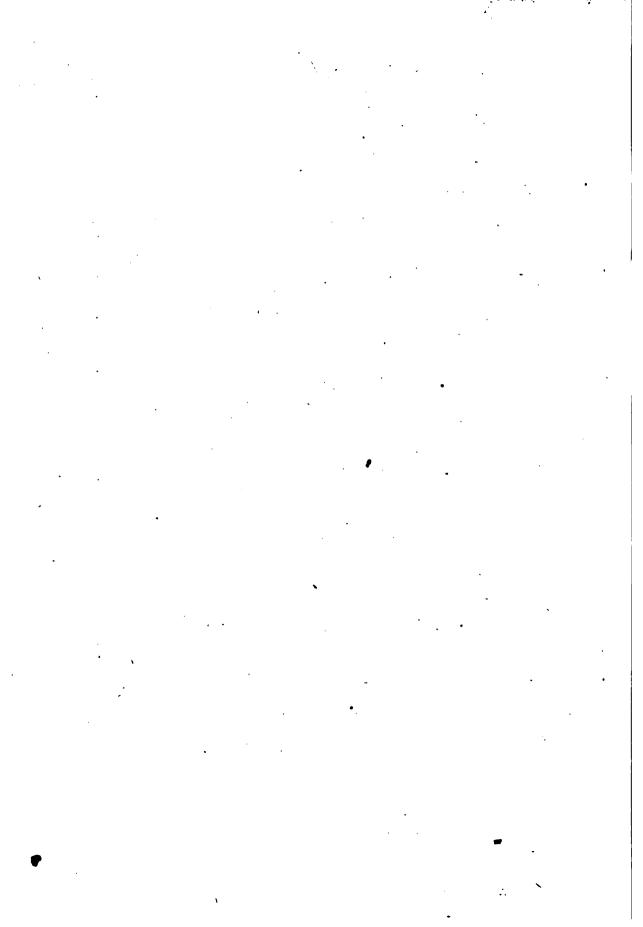

SECONDE PARTIE, CHAP. XLIII.

vons fair graver, est assez conforme aux Reglemens du Cardi-Hoppiranal Eudes; car la robe de ce Religieux est blanche de laine na-BRAUVAISE turelle avec une espece de rocher à manches un peu larges pardessus & pour couvrir la teste, il a une Aumuce de serge noiro, qui s'attachant sous le menton, forme une espece de Camail qui couvre les épaules. Tel estoit l'habit ordinaire de la Maison; mais lorsque les Religieux estoient à l'Eglise, ou qu'ils alloient par la ville, ils memoient une Chape noire conformement à leurs Reglemens. Ils out porté cet habit jusques dans le seizième siècle, qu'aiant abandonné les observances Regulieres, ils prirent une robe noire avec le melme rochet pardes-

sus, & ils portoient à l'Eglise une Aumuce noire de peaux d'a-

gneaux.

Quant à l'habillement des Religieuses, la robe dans le commencement effoit aussi de laine non reinte. Elles avoient comme les Religieux un rochet pardessus, & leur voile noire estoit doublé de toile blanche. Elles avoient aussi un tablier noir, & portoient à l'Eglise & lorsqu'elles sortoient de la Maison, une Chape noire. Les Novices estoient vâtuës tout de blanc sans rochet, ni manteau, afin d'estre distinguées des Professes. Ces Religieuses Professes ont conservé la robe blanche jusqu'au tems que les Religieux aiant abandonné les Observances Regulieres, elles les imiterent aussi dans leur relâchement, & prirent comme eux la robe noire, ce qui a duré jusqu'en l'an 1646. qu'Augustin Pouer Evelque de Beauvais les obligea de se reformer, & fit venir pour ce sujet trois Religieuses de l'Hostel. Dieu d'Abbeville. Ce Prelat establit parmi elles la clôture; & pour garder une Observance plus étroite, il leur donna de nouvelles Constitutions du consentement du Maistre, sans déroger néanmoins aux anciens Reglemens qui 'avoient esté approuvés par le Cardinal Eudes, & confirmés par plusieurs Papes, comme nous avons dit. Ce fut dans cette Reforme qu'elles quitterent le rochet, & prirent une robe noire, dont les manches estoiem plus larges que celles de la robe qu'elles quitterent, & leurs Reformatrices leur donnerent aussi le voile & la guimpe qu'elles portent à present de la maniere qu'ils sont dans l'estampe qui represente une de ces Religieuses. Enfin il y avoit des Freres Convers dans cet Hôpital, qui avoient des robes de couleur brune avec un Scapulaire noir sans capuce & ils portoient une bourse assez large pendante à leur ceinture.

Histoire des Ordres Religieux. 304

HOSPITA-LIERES DE

Ce qui est resté à ces Religieuses de leurs anciens Privile-BEAUVAIS. ges, c'est d'avoir conservé le droit d'élire leur Superieur; & comme il y a déja du tems qu'il n'y a plus d'anciens Religieux de leur Maison, puisqu'ils furent supprimés en 1664, elles ont toûjours choisi & élu jusqu'à present un Chanoine Regulier de la Congregation de France, à l'exception d'un seul qui estoir Premontré. C'est le R.P. Mehu de Beaujeu, qui est presentement Superieur de cette Maison; & nous sommes obligés de lui témoigner notre reconnoissance de ce qu'il a youlu nous envoier les desseins des differens habillemens des Religieux & Religieuses de cet Hôpital, que nous avons fait graver.

> Voiez Louvet, Antiquités de Beauvais pag. 508. & seq. & Memoires envoiés de Beauvais en 1713, par le R.P. Mehu de Beau-

jeu, Chanoine Regulier & Superieur de l'Hostel-Dieu.

BEVILLE.

Comme les Religieuses Hospitalieres de l'Hostel-Dieu d'Ab. LIERESD'AB-beville ont reformé celles de l'Hostel-Dieu de Beauvais, nous rapporterons aussi la fondation de cet Hostel-Dieu d'Abbeville. Jean II. Comte de Ponthieu en fut le Fondateur en 1158. & donna tout le terrain sur lequel l'Eglise, le Couvent, & les salles des malades ont esté bastis. Thibaut Evesque d'Amiens l'erigea en Hostel-Dieu l'an 1160. & Arnoul l'un de ses successeurs donna aux Freres & Sodirs qui le desservoient des Regles & des Constitutions l'an 1243. les Religieux y sont restés jusqu'en l'an 1617. que l'Evesque d'Amiens les supprima, & donna le gouvernement de cet Hôpiral aux Religieuses seules fous la direction d'un Prestre Seculier qui a le titre de Maistre de l'Hôpital. Le premier fut Alexandre de Ribeaucourt, qui persuada à ces Religieuses d'embrasser la clôture, & l'an 1619. elles ajoûterent à leurs premiers Vœux celui de clôture perperuelle. Ces Religieuses estoient autrefois habillées de noir avec un rochet de toile blanche pardessus la robe, & une guimpe qui descendoir seulement jusqu'au milieu de l'estomac. Presentement elles n'ont point de rochet, & leur guimpe descend jusqu'à la ceinture, se terminant en pointe, comme on peut voir dans l'habillement d'une Religieuse de l'Hostel-Dieu de Beauvais que nous avons fait graver.

PONTOISE.

L'Hostel-Dieu de Pontoise fut fondé par saint Louis Roi de France l'an 1259. Il y mit d'abord treize Religieuses sous la conduite de Beatrix de Quasqualone, qui en fut premiere

Pricure.

•

· 7 · ...

.

/

· . •

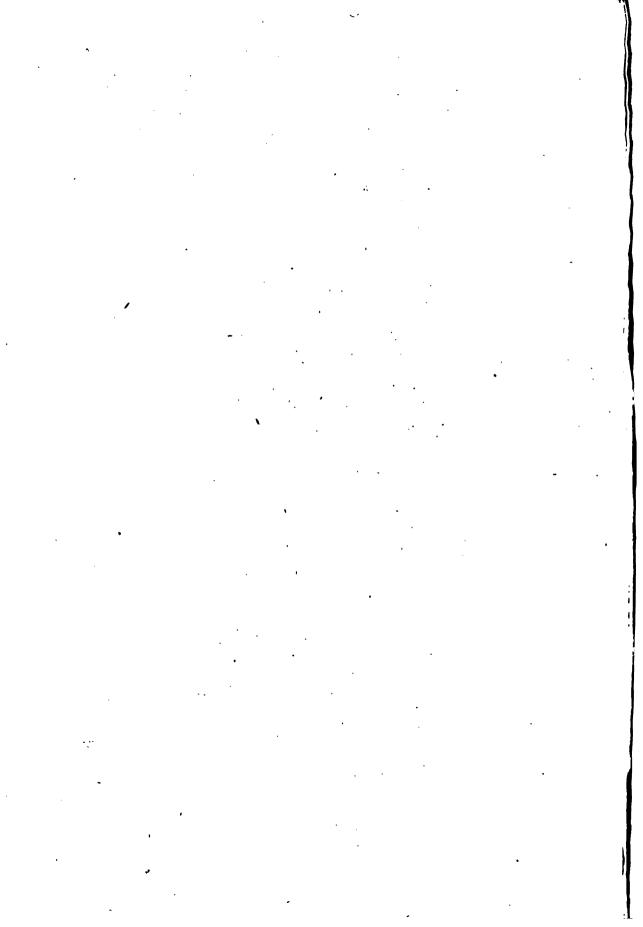

Prieure. La charité de ces bonnes Religieules envers les pau- HOSPITA. vres en attira un si grand nombre que celui des Religieuses Pontoisan'estant pas suffisant pour les assister, ce saint Roi leur donna sa Maison de Champagne avec les bois qui en dépendent pour entretenir autant de Religieuses que cet Hostel-Dieu en auroit besoin, comme il se voit par la donation de ce Prince de l'an 1261. Il les soumit à la Regle de saint Augustin, & leur sit dresser des Constitutions qu'elles ont observées jusqu'en l'an 1229. qu'elles en firent de nouvelles où elles retrancherent quelque chose des anciennes & y en ajouterent d'autres. Ces nouvelles Constitutions furent approuvées le 30. Avril 1629. par l'Archevesque de Rouen François de Harlay, & confirmées par le Pape Urbain VIII. l'an 1635. Conformement à ces Constitutions elles ne disent tous les jours que le petit Office de la Vierge, & ne sont obligées au grand Office selon l'usage du Breviaire Romain, que les Festes & les Dimanches. Outre les jeûnes ordonnés par l'Eglise, elles jeûnent encore les veilles des principales Festes de la Vierge, desaint Augustin, desaint Louis, & tous les Vendredis, comme aussi pendant l'Avent, & elles font abilinence tous les Mercredis de l'année. Voici la formule de leurs Vœux: Je Sæur N. vone & promets à Dien tout puissant, à la glorieuse Vierge Marie, à saint Nicolas Pa--stron de cette Eglise, à tous les Saints & Saintes, & à vous Reverende Mere Prieure de ceans, de vivre en chafteté, pauvreté, & obedience, selon la Regle de notre Pere saint Augustin & les Constitutions de cette Maison, & d'estre toute ma vie pour l'amour de Jesus Christ Servante des pauvres malades, tant comme à moi appartient faire & tenir jusqu'à la mort. En témoignage de quoi &c. Leur habillement consiste en une robe de drap blanc, ceinte d'une ceinture de cuir blanc, & un rochet de toile pardessus la robe, la guimpe & le voile, comme les aurres Religieuses, & lorsqu'elles sont à l'Eglise elles ont des manteaux noirs de serge. Elles sont appellees Filles de saint Louis Religieuses Hospitalieres.

Voiez leurs Constitutions imprimées à Paris en 1639. Voici encore des Hospitalieres qui se disent Chanoinesses. Regulieres, & dont l'habillement consiste en une robe blanche LIERES DE & un Scapulaire noir, sur lequel elles mettent les bonnes Fest CAMBRAY. tes un rochet. Il s'en trouve en plusieurs en froits, comme à Cambray, à Menin & en plusieurs villes de Flandres.

Tome II.

Histoire des Ordres Religieux.

HOSPITA-LIERFS DE

Elles desservent deux Hôpitaux à Cambray : le premier est CAMBRAY. celui de saint Julien qui fut basti par Ellebaud le Rouge issu des anciens Comtes de Vermandois. L'Evesque Gerard le dota de tres beaux revenus, qui vers l'an 1220, furent encore augmentés par les liberalisés d'un riche bourgeois de Cambray nommé Wirembald de la Vignette on de la Vigne, & plusieurs personnes y one fait de belles fondations, tant pour le soulagement des malades que pour l'entretien de ces Religleuses qui en one soin, & qui snivene la Regle de saim Augustin. Elles-ne sont obligées qu'à reciter l'Office de la Vierge. L'Hospital de samt Jean de la mesme ville est aussi desservi par les Religieuses du mesme Ordre. Il sut sondé l'an 1150. par Baudin Lambert ou de Lambres: & Jeanne Godin sa femme, & on le transfera en un autre lieu vers l'an 1220, les Religieuses de cet Hospital estoient autrefois vêtuës de noir; maiselles se conformerent à celles de l'Hôpital de saint Julien, vers l'an 1505. Il y en a qui présendent que les anciennes Religieuses estant mortes de peste vers l'an 1900, celles de saint sur lien prirent leurs places. Il y a aussi à Cambray un autre Hôpital, sous le nom de saint Jacques le Mineur, qui est desservi par des Religieuses dices Sœurs noires, dont nous parlerons dans la troisséme Partie, aussi-bien que des Religieules de l'Holtel-Dieu de Paris que nous ne reconnoissons point pour Chanoinesses Regulieres, non plus que les Magdelonerres de Merz qui prennent ce citre sans aucun sondement.

> Vaiez le Charpentier, Histoire de Gambray Tom. 1. pag. 2. Chap. Is.

## CHAPITRE XLIV.

Des Chanoines Reguliers de saint Marc de Mantouë & du Saint Esprit à Venise.

A Congregation des Chanoines Reguliers de saint Marc de Mantouë a eu pour Fondateur un saint: Prestre nomme Albert Spinola, qui aïnt conceu le dessein de fonder un Monastere de Chanoines Reguliers, obrint pour cet effet de l'Abbé de saint André de Mantoue, une vigne proche de la



de l'ancienne Congregation de s'é marc, de Mantouë.

SECONDE PARTIE, CHAP. XLIV.

quelle estoit une Chapelle dont quelques bourgeois de cette Chanotville estoient Patrons. Non seulement ils cederent leur droit LIERS DE S.
de patronage en faveur de cet establissement; mais ils firent MANTOURY
don à ces nouveaux Chanoines de quelques terres tant pour la
construction de leur Eglise & du Monastere que pour leur entretien, ce qui sut consirmé par le Pape Celestin III. l'an 1194.
La mesme année Henry Evesque de Mantouë posa la premiere pierre de l'Eglise qui sut dediée sous le nom de saint Marc;
& une des principales conditions qui sut stipulée par l'acte de
donation qui sut faite par les bourgeois de Mantouë des
fonds & des terres pour la fabrique de cette Eglise, sur qu'elle
ne releveroit d'aucune autre Eglise, & seroit Chef d'un Ordre
sous le nom de saint Marc.

Quelques Cleros s'y estant assemblés eurent pour Superieur le mesme Spinola, & il leur prescrivit une Regle qui sur approuvée par le Pape Innocent III. l'an 1104. elle sut consirmée par Honorius III. après avoir esté corrigée, ce que sit aussi Gregoire IX. par sa Bulle de l'an 1128. où cette Regle est inserée dans toute sa teneur. Gregoire X. Jean XXII. Catixte III. Nicolas IV. & plusieurs autres Souverains Pontises ont accordé des privileges à ces Chanoines, qui, selon Penor; aïant esté resormés vers l'an 1452. n'embrasserent qu'alors la

Regle de faint Augustin.

Dans le commencement de leur institution ils menoient une vie austere. Ils ne couchoient que sur des paillasses avec des linceüls de laine. Ils jeûnoient depuis le Dimanche in albis jusqu'au mois de Septembre, outre l'Advent, les Vendredis de l'année, & les jeûnes prescrits par l'Eglise. Ils observoient un étroit silence, avoient deux heures de travail dans la journée, & n'admettoient aucun à la Profession qu'il n'eust dix-sept ans accomplis. Leur habillement consistoit enune soutante de serge blanche & un rochet. Lorsqu'ils alloient au Chœur, ils avoient une mozette ou petit camail & un bonnet quarré blanc avec une Aumuce blanche qu'ils mettoient sur le bras.

. Cette Congregation estoit composée d'environ dix-huit ou vingt Maisons d'hommes & quelques-unes de silles qui estoient situées dans la Lombardie & dans l'Etat de Venise; scaprès avoir fleuri pendant près de quatre cens aus, elle diminua peu à peu & se vit reduite à deux Couvens où la regularité n'estoit ipas mesme observée. Le Monastere de saint Marc qui en

Qq ij

MANTOUE goire XIII.

Histoire des Ordres Religieux. CHANOI-NES REGU- estoit le Chef, fut donné par Guillaume Duc de Mantouë, aux LIERS DE S. Momes Camaldules, l'an 1584. du consentement du Pape Gre-

> Quelques-uns ont prétendu que cet Ordre des Chanoines Reguliers de saint Marc de Mantouë, n'avoit jamais eu plus de deux Maisons; Mais Scipion Agnelle Maffei Evesquede Casal, dans ses Annales de Mantouë, prouve le contraire par une Bulle du Pape Gregoire X. où tous les Prieurs des Couvens qu'ils avoient, sont nommés, & par cette Bulle le Pape reconnoist que la Regle de ces Chanoines avoit esté reçuë & corrigée par les Papes Honorius & Gregoire ses predecesseurs, & confirmée par Innocent IV. avant le Concile General de Lyon. Un ancien registre qui est conservé encore dans cette Abbaïe de saine Marc qui estoit de l'Ordre des Chanoines Reguliers de saint Marc de Mantouë, & qui contient les Chapitres qui ont esté tenus dans cet Ordre depuis l'an 1249. jusqu'en l'an 1340, montre encore évidemment qu'ils avoient plusieurs Maisons, puisque dans le Chapitre de l'an 1249. il y eut seize Prieurs qui y assisterent, & que des le tems que le Pape Honorius III. confirma cet Ordre en 1220. Il y avoit pour lors déja cinq Monasteres. Cette Bulle estant adressée aux Prieurs & Couvens des Eglises de saint Marc de Mantouë, du faint Esprit de Veronne, de la Maison de la Religion de Parme, de saint Eusebe de Saratico au Diocese de Vicenze, de sainte Perpetuë à Faënza, & à tous ceux qui à l'avenir voudroient s'unir à cet Ordre.

> Voiez Scipion. Agnell. Maffei. Annal. di Mantona. Penot, Hist. tripart. Canonic Regul. Paul Morigia, Hist. de toutes les Relig. Silvestr. Maurolic. Mar Ocean. di tut. gli Relig. & Phi-

lipp. Bonanni, Catalog. omn. Relig. Ord.

NES REGU-MERS DU S.

Nous joindrons aux Chanoines Reguliers de Mantouë une autre Congregation qui prit son origine à Venise sous le nom Esprir A du Saint Esprit, & qui fut supprimée par le Pape Alexandre VII. l'an 1656. Elle avoit eu pour Fondateurs quatre Nobles Venitiens, D. André Bondimerio, D. Michel Maurocini, D. Philippes Paruta, & D. François Contarini, qui tous quatre animés du mesme zele & aïant resolu d'abandonner le monde. , se transporterent au Couvent de Nazareth situé dans les Lagunes de Venise, qui estoit occupé par des Ermites de l'Ordre de saint Augustin, & s'estant mis sous la conduite de Gabriel SECONDE PARTIE, CHAP. XLIV.

de Spolette qui en estoit Prieur, ils receurent l'habit de cet NES REGU-Ordre & en firent Profession; mais quelque tems après aïant iters de S. obtenu le Monastere de saint Daniel dans le Padouan, qui leur VENISE. avoit esté donné par l'Abbé Commendataire, ils y allerent demeurer & l'abandonnerent presque aussi-tost, y aïant esté contraint par celui qui succeda à cer Abbé qui lesy avoit introduits: c'est pourquoi ils retournerent à Venise où on leur donna le Monastere du Saint Esprit à trois milles de cette ville. Ce fut là qu'aïant quitté leurs habits d'Ermites de l'Ordre de saint Augustin, ils prirent celui de Chanoines Reguliers avec la permission de Martin V. qui occupoit pour lors la Chaire de saint Pierre, & ils firent de nouveau Profession l'an 1484. Lorsqu'-Alexandre VII. les supprima, ils n'avoient qu'un Couvent & quelques Hospices où il y avoit peu de Religieux & où ils vivoient dans un grand relâchement. Morigia dit qu'ils estoient fort riches, & qu'ils estoient habillés comme les Chanoines Reguliers de Latran. D. André Bondimero, l'un des Fondateurs de cette Congregation, a esté Patriarche de Venise, & Philippe Paruta, qui en estoit aussi Fondateur, a esté Archevesque de Crete appellé presentement Candie. C'est dans cette Abbaïe du Saint Esprit qui forme une Isle proche de Venise, que les Ambassadeurs des Princes Souverains reçoivent les complimens de la Republique, avant que de faire leurs entrées, un Noble accompagné de soixante Senateurs allant trouver ces Ministres dans l'Église de cette Abbaie pour les conduire dans leurs Hostels.

Voiez Penot, Hift. tripart. Canonic. Regul. lib. 2. Morigia, Hist. de toutes les Relig.liv. L.

TRINITAL-

## CHAPITRE XLV.

Des Religieux Trinitaires ou de la Redemption des Captifs, appellés en France Mathurins, avec les Vies de faint Fean de Matha , 🖝 de faint Felix de Valois leurs Fondateurs.

Uotoue les Religieux Trinimires alent une Regle par-\_ticuliere, il y a néanmoins beaucoup d'Historiens qui les mettent au nombre des Enfans de saint Augustin, & nous les merrons ici au rang des Chanoines Reguliers; puisque le P. le Paige dans sa Bibliotheque de Premontré dit qu'on ne peut pas leur refuser cette qualité. Il est vrai qu'elle est mesme contestée aux Premontrés; mais parmi ceux qui la leur disputent, il y en a qui n'ont point de meilleurs titres qu'eux pour prendre ceme qualité. Ce qui m'a determiné à parler ioi des Trinitaires, c'est que m'estant proposé de mottre dans cette seconde partie non seulement les veritables Chanoines Reguliers, mais encore ceux qui sont reputés tels, je n'av point fait difficulté d'y joindre ces Religieux dont l'habillement, que quelques-uns ont pris depuis quelques années, est affez conforme à celui des Chanoines Reguliers.

Quoiqu'il en soit, cet Ordre commença l'an 1198, sous le Pontificat d'Innocent III. SS. Jean de Matha & Felix de Valois en sont les Fondateurs. Le premier prit naissance l'an 1160, dans un petit bourg appellé Faucon aux extremisés de la Provence, de parens illustres par leur noblesse, & on lui donna le nom de Jean parce qu'il vint au monde le jour de saint Jean Baptiste. Il commença dès le berceau à donner des marques de sa future sainteré; car il refusoit des lors de sucer la mamelle à certains jours de la semaine, & mesme ces jours-là on ne pouvoit lui faire prendre aucun aliment. A peine eut-il quitté le berceau, qu'il méprisa les jeux & les façons de faire des enfans, & aïant atteint l'âge de douze ans, il vint étudier à Aix Capitale de la Provence, où il apprit en mesme tems

les autres exercices ordinaires à la Noblesse.

Après avoir achevé ses Humanités, & fini tous ses exercices, il retourna dans la maison de son pere fort resolu d'y vivre

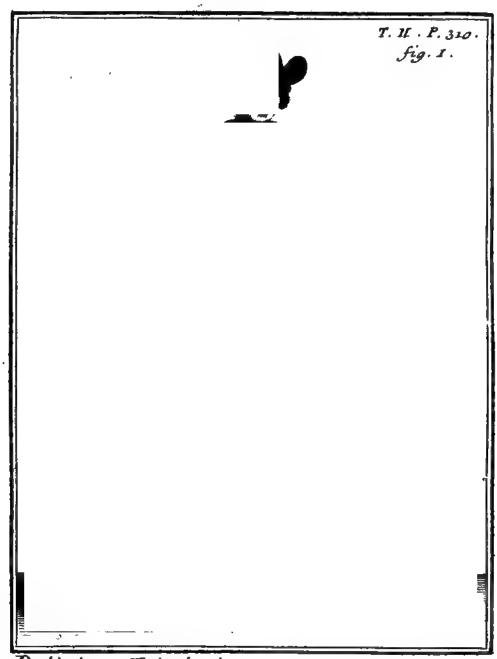

Religieux Trinitaire de l'ancienne Observance, 85. en habit de Ville, en France.

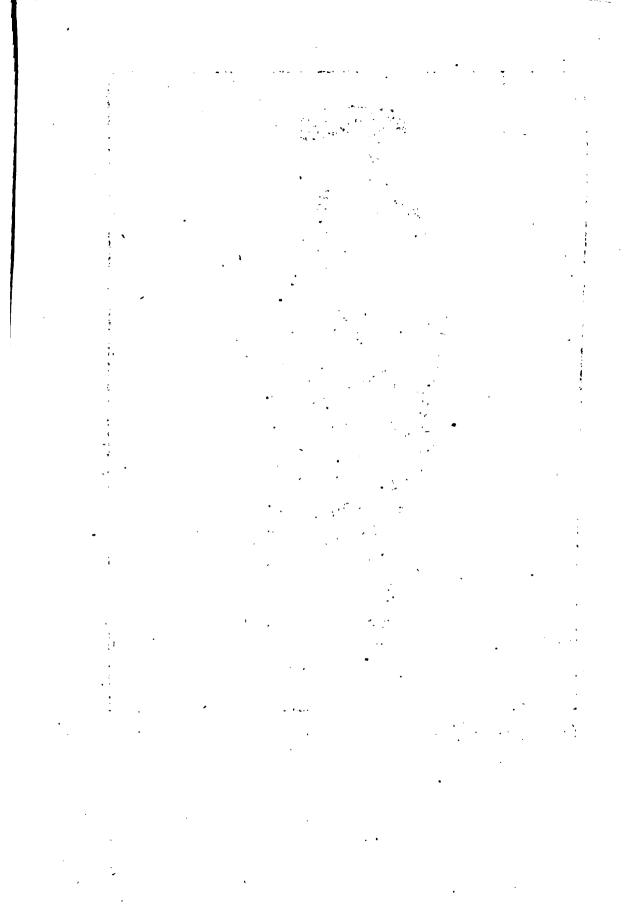



Religieux Trinitaire de l'ancienne Observance, en habit ordinaire dans la maison, en France.



dans la pratique de devotion; en effet il se retira dans un pe-Orde per tit Ermitage qui n'en estoit guéres éloigné, afin de ne vaquer Trinitaiqu'aux choses du Ciel; mais comme il se vit trop exposé aux RES. visites de ses parens qui tâchoient de l'engager dans le monde, il vint à Paris où il étudia en Theologie afin de se rendre capable d'embrasser l'estat Ecclesiastique auquel il aspiroit avec une ardeur incroïable. Il se distingua si fort dans cette celebre Université; qu'on lui sit prendre les Degrés & ensuite le bonnet de Docteur, nonobstant les oppositions que son humilité lui fit faire pour ne pas recevoir cet honneur. Il fut ensuite ordonné Prestre; & lorsque l'Evesque dans l'imposition des mains lui dit ces paroles, Recevez le Saint-Esprit, on vit paroistre une Colomne de feu sur sa teste.

Cette merveille fut suivie d'une autre quand il celebra sa premiere Messe dans la Chapelle de l'Evesque de Paris, qui estoit pour lors Maurice de Sully, & qui y voulut assister avec l'Abbé de saint Victor, celui de sainte Genevieve, & le Recteur de l'Université, qui furent tous temoins de ce qui s'y passa. Comme le nouveau Prestre élevoit la Sainte Hostie, un Ange sous la figure d'un jeune homme, apparut au dessus de l'Autel. Il estoit vêtu d'une robe blanche avec une Croix rouge & bleuë sur sa poitrine. Il avoit les bras croisés, & ses mains posées sur deux Captifs, comme s'il en eust voulu faire l'échange. L'Evesque & les autres dont nous avons parlé, confererent ensemble sur cette vision; & ne sçachant ce qu'elle pouvoit signifier, ils furent d'avis que Jean de Matha, muni des témoignages authentiques de cette apparition, iroit à Rome pour en informer le Pape & apprendre de lui ce qu'il devoit faire.

Notre Saint consentit à faire ce voïage; mais considerant que cela ne serviroit qu'à le produire davantage dans le monde où il vouloit estre caché, il resolut de se retirer dans quelque iolitude, jusqu'à ce que Dieu lui eust fait connoistre plus particulierement sa volonté sur cette apparition.

Il y avoit en ce tems-là un S. Ermite nommé Felix de Valois, non pas de la famille Roïale des Valois, comme quelques-uns ont avancé; mais qui portoit peut-estre ce nom, à cause qu'il estoit du pais de Valois. Il s'estoit retiré dans un bois au Diocese de Meaux proche le bourg de Gandeleu en Brie, & y menoit une vie toute Angelique. Jean de Marha

Tome II.

312 HISTOIRE DES ORDRES RELIGIEUX,

ORDRE DES alla le trouver pour le prier de le recevoir dans sa compagnie & TRINITAI
de l'instruire des voïes de la perfection. Il n'est pas possible de dire avec quelle ferveur ils travaillerent ensemble à la pratique de toutes les vertus, ni les austerités qu'ils exercerent pour mortisser leur chair. Leurs veilles & leurs jeunes estoient preque continuels, leurs entretiens n'estoient que pour s'embraser de plus en plus de l'amour divin, & leur occupation estoit d'ordinaire l'Oraison & la contemplation.

Un jour comme ils s'entrerenoient auprès d'une fontaine, ils apperçurent un Cerf d'une grande blancheur, qui portoit au milieu de son bois une Croix rouge & bleuë. Ce prodige les surprit, & aïant fait rappeller à Jean de Matha la vision qu'il avoit euë à sa premiere Messe, il la raconta à Felix. Ils jugerent par ces merveilles que Dieu demandoit d'eux quelque chose de particulier. Ils redoublerent leurs jeûnes & leurs prieres asin qu'il lui plust de leur faire connoistre sa volonté. Leurs prieres furent essicaces, car un Ange s'apparut à eux en songe, par trois diverses sois, pour leur dire d'aller à Rome trouver le Souverain Pontise de qui ils apprendroient ce qu'ils devoient

faire.

Ils se mirent aussi-tost en chemin pour executer cet Ordre du Ciel, & l'ardeur avec laquelle ils sirent ce voïage leur sit surmonter les rigueurs de l'hiver durant lequel ils l'entreprirent. Innocent III. qui venoit d'estre instalé sur la Chaire de S. Pierre lorsqu'ils arriverent à Romel'an 1198. les receut avec beaucoup d'humanité, & après avoir appris d'eux & par les Lettres de l'Evesque de Paris, qu'ils lui presentent, le sujet de leur voïage, il sit assembler les Cardinaux & quelques Evesques à saint Jean de Latran pour avoir leurs avis sur cette affaire. Il ordonna des jeûnes & des Prieres pour obtenir de Dieu une entiere declaration, & invita ces Prelats à se trouver à la Messe qu'il diroit le lendemain à cette intention.

L'Eglise solemnisoit ce jour là l'Octave de sainte Agnés. Le Pape accompagné de tout son Clergé & des deux saints Ermites, se rendit à l'Eglise pour y celebrer les Saints Misteres. Durant le Sacrisice, lorsqu'il éleva la Sainte Hostie pour la montrer au Peuple, l'Ange parut de nouveau devant cette il-lustre Compagnie de la messine maniere & dans la mesme posture qu'il avoit fait à Paris. Le Pape après ces merveilles ne pouvant plus douter que Jean de Matha & Felix de Valois ne fussent

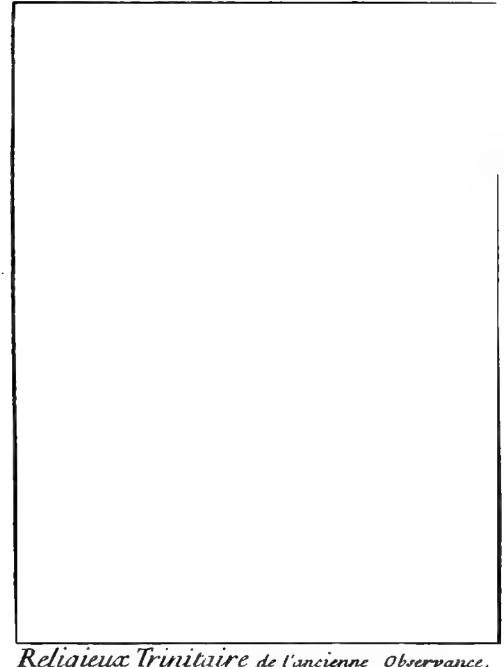

Religieux Trinitaire de l'ancienne Observance, en habit de Chœur l'Ête, en France.

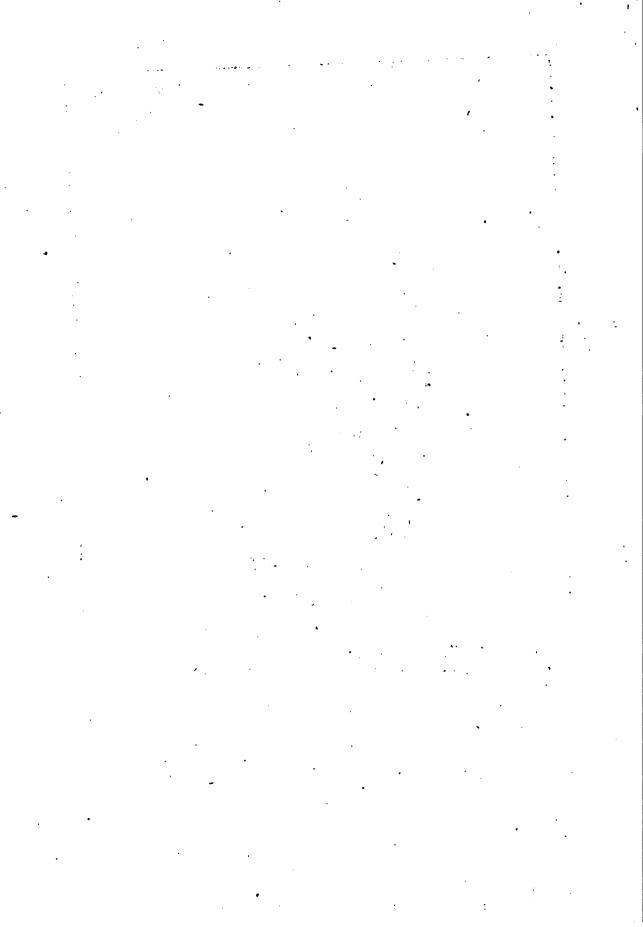



Religieux Trinitaire de l'ancienne Observance, en habit de Chœur l'Hyver, en France.

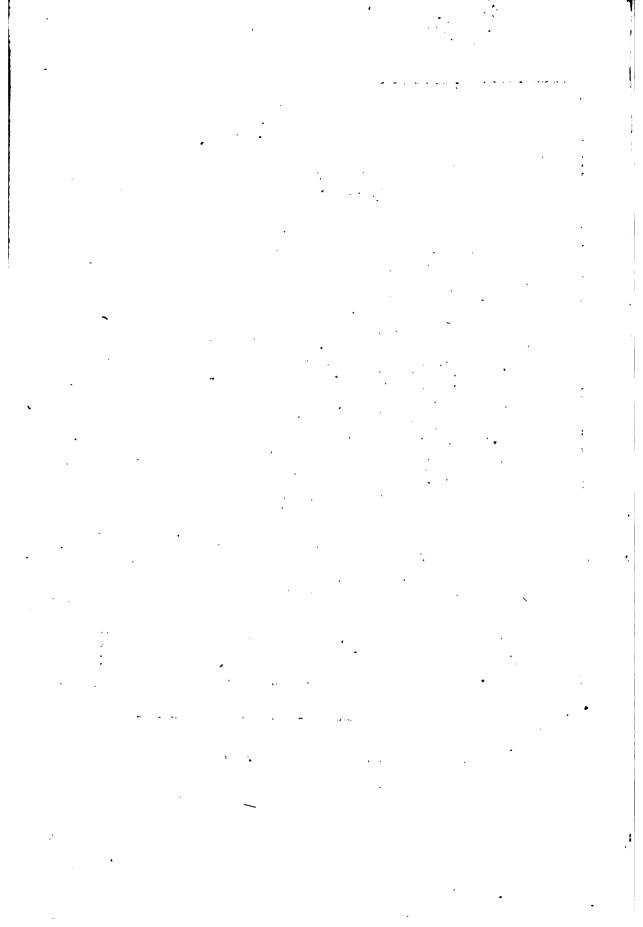

Seconde Partie, Chap. XLV.

fussent inspirés de Dieu, leur permit d'establir dans l'Église Capre de un nouvel Ordre Religieux, dont la sin principale seroit de RES. travailler à la Redemption des Capriss, qui gemissoient sous la tyrannie des Insidelles. Pour cet esset, le deuxième Février suivant, Feste de la Purissication de la sainte Vierge, il leur donna lui-mesme l'habit qu'il voulut estre composé des mesmes couleurs sous lesquelles l'Ange s'estoit apparu; c'est à sçavoir une robe blanche, sur laquelle estoit attachée une Croix rouge & bleuë, & donna à ce nouvel Ordre le titre de la sainte Trinité, qui sur sussi nommé de la Redemption des Capriss à cause de la sin pour laquelle il a esté establi.

Le Pape renvoïa en France ces deux faints Religieux comblés de Benedictions Apostoliques avec des Lettres en leur faveur pour l'Evesque de Paris & pour l'Abbé de S. Victor, à qui il ordonnoit de leur prescrire une Regie, & leur procurer un Couvent. A leur arrivée ils se presenterent au Ros Philippe Auguste, à qui ils firent le recit de ce qui s'estoit passé à Rome, le priant d'agréer l'establissement de leur Ordre dans son Roïaume. Ce Prince non seulement y donna son consentement; mais il contribua beaucoup à son progrès par 10n autorité & par ses liberalités. Gauthier ou Gaucher de Chatillon fut le premier qui leur donna un lieu dans ses terres pour y bastir un Couvent; mais ce lieu s'estant trouvé bien-tost arop perità cause de la multitude des personnes qui embrasserent ce nouvel Institut, il leur accorda celui où ils avoient eu la vision du Cerf, dont nous avons parlé ci-dessus, qui pour ce sujer fur nommé Cerfroy, entre Gandeleu & la Ferté-Milon sur les confins de la Brie & du Valois, où on a basti un Monastere qui depuis ce tems-là a toûjours esté reconnu pour Chef de tout l'Ordre. Margueritte Comtesse de Bourgogne & femme de Gautier d'Avennes en troisiémes nôces, y fit aussi des donations pour entretenir vingt Religieux.

Entre les personnes qui embrasserent d'abord cet Institut, il y en eut plusieurs distingués par leur science & par leur merite dont quelques-uns avoient esté Disciples de saint Jean de Matha, scavoir Jean Anglic de Londres, Guillaume Scot d'Oxford, Pierre Corbellin, qui sut depuis Archevesque de Sens, & Jacque Sourmer qui sut Evesque de Todi. Comme le Pape avoit renvoié les saints Fondateurs de cet Ordre à l'Evesque de Paris & à l'Abbé de saint Victor, asin qu'ils leur

Histoire des Ordres Religieux,

Ondes des dressassent une Regle, aussi-tost qu'elle fut composée Jeans de Matha retourna à Rome pour la faire approuver par la Sainteté, qui non seulement la confirma, mais y ajouta encore de grands privileges, & outre cela il lui donna la Maison de saint Thomas, della Navicella, appellée aussi In formis, ou di forma Claudia, à cause de l'aqueduc de Claude, qui sur retabli en ce lieu par Antonin fils de Lucius Septimius Severus. Et pour conserver la memoire de l'apparition de l'Ange & des Captifs, le Pape la fit representer sur le Portail en Ouvrage de Mosaique qui s'est conservé tout entier jusqu'à present.

Jean de Matha voïant son Ordre establi, envoïa Jean Anglic & Guillaume Scot à Maroc en Afrique vers le Miramolin, afin de traiter avec lui pour la rançon des pauvres Captifs Chrétiens, & leur negociation fut si heureuse; qu'ils en ramenerent l'an 1200, cent quatre-vingts six esclaves. La melme année Guillaume de Honscorre fonda dans sa Terre de Honscorre en Flandres un Couvent pour ces Religieux; & Jean de Macha aïant resolu d'aller en Espagne passa par la Provence, où il reçut une autre Fondation pour son Ordre, qui fut faite dans la ville d'Arles, par Imbert d'Arguiere qui en estoit Eyesque. Il continua ensuite son voiage; & citancarrivé en Espagne, il exhorta avec un si grand zele, les Rois, les Princes, & les Peuples à avoir compassion des pauyres Chrésiens qui gemissoient dans les fers des Infidelles, que plusieurs personnes contribuerent à la sondation de beaucoup de Monasteres & d'Hospitaux en ce Païs. Il passa ensuite à Thunis où il eur beaucoup à souffrir ; d'où il vint à Rome ayec six vinges esclaves qu'il ayoit racherés. Ce ne fur pas sans une protection visible du Ciel, qu'il échappa avec eux des mains cruelles des Infidelles; car quelques uns aïant fair complot de les lui enlever, leur dessein ne put réussir, & honteux de tremper leurs mains dans le sang de rant d'Ennocène, comme ils avoient resolu, ils priment un autre parti, qui fut de les exposer loin d'enn à une more inevitable. Ils ofterent le gouvernail au Vaisseau, qui devoit les transporter en Europe, en déchirerent les voiles & les abandonnerent ainst au gré des vents. Saint Jean en cet estat n'eut point d'autre rellource que dans la confiance qu'il prix en la miferigorde Divine, il exhorta la troupe pour lui inspirer la mesme confiance: & allent pris la chape ou manteau & celles des Fre-

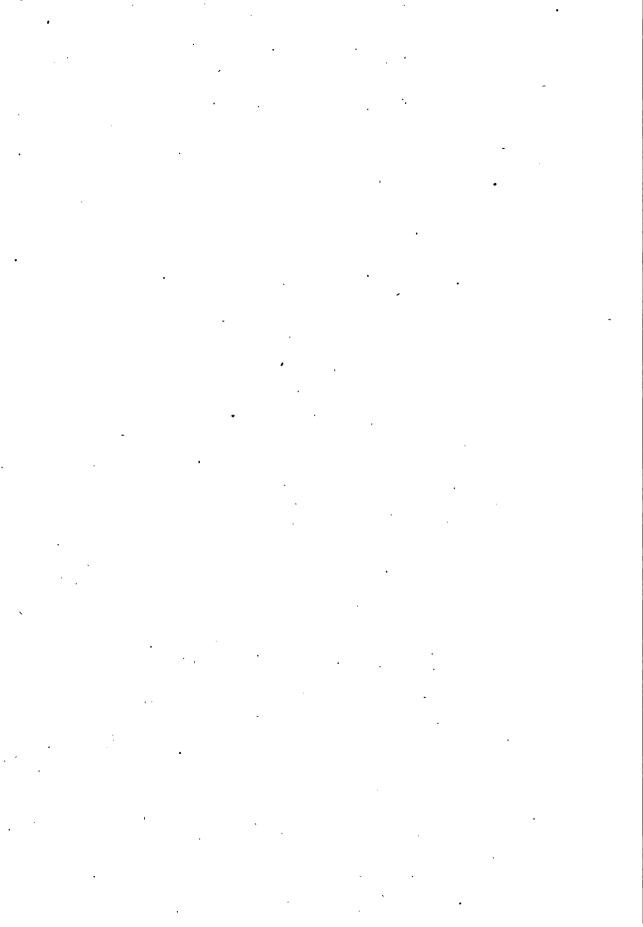

Religieux Trinitaire,
en plusieurs Provinces d'Espagne.

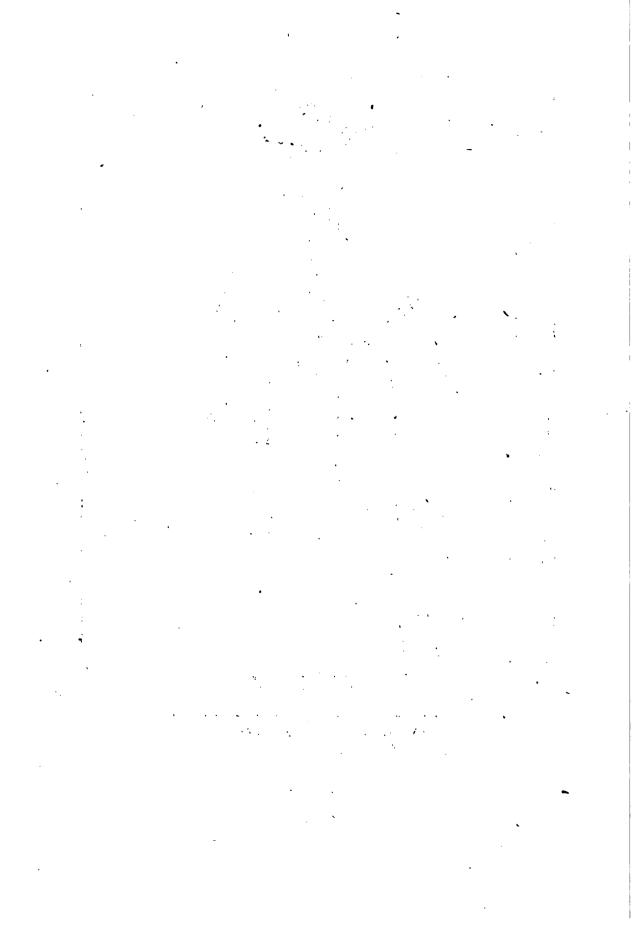

SECONDE PARTIE, CHAP. XLV.

315
res qui estoient avec lui pour servir de voiles, il pria Dieu de Ordre de vouloir estre le Pilote du Vaisseau qui s'exposoit en mer sous RES.

sa seule Providence. Il se mit à genoux sur le tillac le Crucisix à la main, chantant des Pseaumes durant tout le cours de la navigation, & Dieu permit que le vent sust si favorable, qu'en peu de jours ils arriverent au Port d'Ostie à l'embou-

chure du Tibre.

Tandis qu'il travailloit avec tant de succez en Espagne & en Italie, le Bienheureux Felix de Valois ne se faisoit pas moins admirer en France, où il procura particulierement l'establissement d'un Couvent à Paris, au lieu où il y avoit une Chapelle dediée à saint Mathurin, ce qui a fait donner à ces Religieux en France le nom de Mathurins; & ce saint Fondateur aïant eu connoissance par revelation du jour de sa mort, il assembla tous ses Religieux pour les exhorter à l'Observance des Commandemens de Dieu & de la discipline Reguliere; & après leur avoir donné sa Benediction, muni des Sacremens de l'Eglise, il rendit son ame à Dieu le 20. Novembre de l'an 1212.

Saint Jean de Matha après son voïage de Barbarie emploïa les deux dernieres années de sa vie à visiter dans Rome les prisonniers, à consoler & aissister les malades à soulager les pauvres dans leurs besoins, à annoncer la parole de Dieu; & ces travaux aïant épuilé les forces qui avoient ellé déja beaucoup attenuées par ses austerités & ses grands voiages, il mourut dans cette Capitale de l'Univers le 21. Decembre de l'an 1213. & selon quelques-uns de l'an 1214. il fut enterré dans l'Eglise de saint Thomas In formis, que cet Ordre a perdu pour l'avoir abandonné l'an 1348, que l'Italie fut beaucoup affligée de peste. Ce Monastere sut donné en Commende. Le dernier qui le posseda fut le Cardinal Pons des Ursins, qui mourut en 1393. & après sa mort le Pape Boniface IX. l'unit à l'Eglise de saint Pierre avec les revenus qui se montoient à des sommes très-confiderables, dont un tiers, conformément à la Regle de ces Religieux, estoit pour l'entretien de l'Hospital, un autre tiers pour celuides Religieux, & l'autre tiers pour le rachat des Caprifs. On voit encore à saint Thomas In formis le tombeau de saint Jean de Matha, dont le corps a esté transporté en Espagne.

Le Pape Honorius III. confirma encore leur Regle, la-

TRINITAL-

Histoire des Ordres Religieux, ORDRE DES quelle aïant esté depuis corrigée & mitigée par l'Evesque de Paris & par les Abbés de saint Victor & de sainte Genevieve, commis à cet effet par le Pape Urbain IV. fut approuvée par son successeur Clement IV. l'an 1267. Par leur premiere Regle, ils ne pouvoient acheter pour leur nourriture, outre le pain, que des legumes, des herbes, de l'huile, des œufs, du lait, du fromage & des fruits, & jamais de viande & de poisson. Ils pouvoient néanmoins manger de la viande les Dimanches, pourveu qu'elle leur fust donnée par aumosnes. Ils ne pou-Du Cange, c'est pourquoi on les appelloit autrefois les Freres aux asnes, &

met Asne.

voient se servir d'autres montures dans les voïages que d'alnes, Gloff. Lat. l'on trouve dans un Registre de la Chambre des Comptes à Paris de l'an 1330, que les Religieux du Couvent de Fontaine-France sous bleau, y sont appelles les Freres des asnes de Fontainebliant. Philip. IV. Dicau, y 10st appelles les ereres des ajnes de Fontamebitaut. & Diction. Mais par la seconde Regle, il leur fut permis de se servir de Univers. An Chevaux, d'acheter de la viande, du poisson & les autres choses necessaires à la vie-

> Cet Ordre possede environ deux cens einquante Couvens, qui sont divisés en treize Provinces; dont six en France, qui sont France, Normandie, Picardie ou de Flandres! Champagne, Languedoc, & Provence; trois en Espagne, qui sont Castille la Neuve, Castille la Vieille, & Arragon; une en Italie, & une en Portugal: il y avoit autrefois celle d'Angleterre, où il y avoit quarante-trois Maisons; celle d'Ecosse, où il y en avoit neuf; & celle d'Irlande, où il y en avoit cinquante-deux, qui toutes ont esté ruinées par les Hereriques, aussi-bien qu'un grand nombre en Saxe, en Hongrie, en Boheme, & en plusieurs aueres Provinces. Les Provinces de France, de Champagne, de Picardie & de Normandie, avoient autrefois seules le droit d'élire le Ministre General, dans le Chapitre qui se tient toujours au Couvent de Cerfroy Chef de tout l'Ordre; & toutes les autres Provinces étrangeres devoient reconnoistre le General ainsi élu par ces quatre Provinces. Sous le Pontificat d'Innocent XI. les Religieux Espagnols firent Schisme dans l'Ordre, & obtinrent permission d'élire un General entr'eux, ce qu'ils firent l'an 1688. dans un Chapitre tenu à Madrid, où ils élurent pour General en Espagne le Pere Pigueroles. Mais depuis que Philippe V. est monté sur le Trône d'Espagne, le General de tout l'Ordre en France a fait des poursuites pour rentrer dans ses

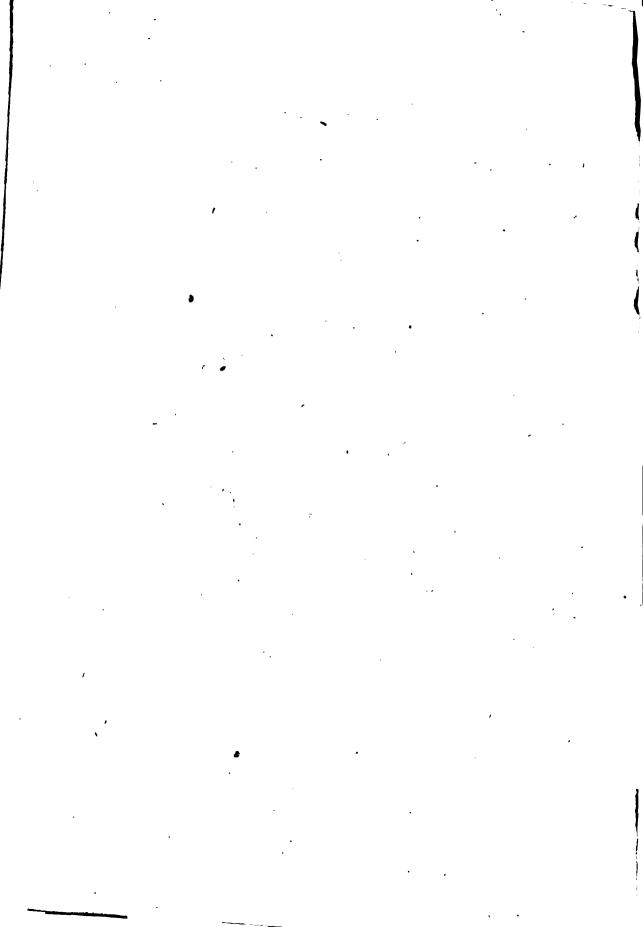

SECONDE PARTIE, CHAP. XLV.

droits, & en est venu heureusement à bout, l'affaire aïant esté Ordre DES decidée en sa faveur par l'autorité du Pape Clement XI. & les RES. Ordres du Roi d'Espagne. Le Reverend Pere de la Forge qui avoit esté élu pour lors General par les François, les Portugais & les Italiens après la mort du Reverend Pere Tissier, assembla l'an 1705, le Chapitre General à Cerfroy, où aïant renoncé à son Office, il fut derechef élu par tous les Vocaux, du nombre desquels estoient les Religieux Espagnols. Ainsi il n'y a plus presentement qu'un Ministre General universellement recons nu par tous les Religieux de l'Ordre, si nous en exceptons néanmoins les Déchaussez d'Espagne, qui en ont un particulier dès l'an 1636, comme nous dirons en parlant de leur Reforme.

- Robert Gaguin qui a écrit les Chroniques de France, a osté Ministre General de cet Ordre, & estant Ambassadeur à Rome pour le Roi Charles VIII. il transigea par écrit avec Philippe Cluys Bailli de la Morée, & Guillaume Caoursin Vice-Chancelier, & tous deux députés du Grand-Maistre de Rhodes. pour l'union de ces deux Ordres, en retenant chacun leur habit. L'Acte en fut signé le quatre Juillet 1456. il n'a pas néanmoins eu d'effet, & Davity dans sa Description du monde. en parlant des Ordres Religieux, ditavoir vu l'Original de cet Acte entre les mains du Reverend Pere Louis Petit pour lors General des Trinitaires.

Quant à leur habillement, il est differend en chaque Païs; car en France ils ont une soutane de Serge blanche avec un Scapulaire de mesme étosse sur lequel il y a une Croix rouge & bleuë. Lorsqu'ils sont au Chœur, ils mettent l'esté un surplis & l'hiver une chape avec une espece de Capuce fendu parde vant. Dans la Maison ils ont un Camail, & quand ils sortent ils ont un manteau noir à la maniere des Ecclesiastiques. Ce n'est néanmoins que depuis environ vingt ou vingt-cinq ans. qu'ils ont pris cer habillement; car ils estoient auparavant. vêtus de drap avec un grand Camail tant au Chœur & à la Maison qu'allant par la Ville, lequel habillement les Reformés, dont nous parlerons dans le Chapitre suivant, ont conservé. Les Religieux d'Italie sont habillés à peu près comme les Reformés, finon que leurs habits sont plus amples & de Serge, &: qu'ils portent une chape soit au Chœur soit allant par la Ville: Ceux de la nouvelle & vieille Castille, dans l'Armeon; la

HISTOIRE DES ORDRES RELIGIEUX,

TAINITAI- Catalogne & le Roïaume de Valence, ont des robes blanches & une chape noire. Dans le reste de l'Espagne, ils n'ont point de chapes; mais ils ont seulement le grand Camail noir qui descend jusqu'à la ceinture, & ceux de Portugal portent aussi la chape noire, & tous, excepté les Dechaussés, dont nous parlerons dans la suite, ont sur le Scapulaire, & sur la chape ou manteau, une Croix pattée rouge & bleuë. Cet Ordrea pour armes d'argent à une Croix pattée de gueules & d'azur, à une bordure aussi d'azur, chargée de huit fleurs-de-lis d'or, l'Ecu timbré de la Couronne Roïale de France,& deux Cerfs blancs pour supports.

> Voiez Bonaventure Baron. Annal. S.S. Trinitatis!, Gaguin, Chronia. de France liv. 6. Tambur. de Jur. Abb. Tom. 2. disput. 24. quaft. 4. Sanmarch. Gall. Chrift. Tom. 4. Natal. Alexand. Hift. Eccles. Secol. 13. 6 14. Gonon. wit PP. Occident. Baillet & Giry, wies des SS. Hermant, establissement des Ordres Religieux & l'Origine du Scapulaire & da tiers Ordre de la sainte

Trinité.

#### CHAPITRE XLVI.

# De la Congregation des Religieux Trinitaires Reformés.

'ORDRE des Trinitaires estoit tombé dans un grand relaschement & avoit besoin de Reforme : elle fut ordonnée dans les Chapitres Generaux des années 1773. & 1576. mais l'on se mettoit peu en peine dans l'Ordre d'executer cette Ordonnance, lorsque Dieu suscita deux saints Ermites pour estre les Fondateurs de cette Reforme; ce furent les Peres Julien de Nanconville du Diocele de Chartres, & Claude Origine du Aleph du Diocese de Paris, qui demeuroient dans un Ermitage proche Pontoise sous le nom de S. Michel. 11s demandefainte Tri- rent permission au Pape Gregoire XIII. de porter l'habit de l'Ordre de la saince Trinice, & ce Pontife informé de la vie austere & Regulière qu'ils avoient menée avec dix autres Compagnons dans cet Ermitage desaint Michel, le changea en une Maison de cet Ordre par Bulle du 18. Mars 1578. & ils en firent Profession à Cerfroy le huit Octobre 1980. Ils s'attacherent ensuite fortement à l'Observance de la Regle & de ce qui concerne l'Institut avec mont de ferveur, que phiseurs

T. IL. P. 318.

Keligieux Irinitaire, ou Mathurin réformé, en France.



SECONDE PARTIE, CHAP. XLVI;

Religieux de l'Ordre les voulurent imiter en prenant le pre-Trimiter mier esprit de leurs saints Fondateurs, & on leur accorda de m'es.....

nouveaux establissemens.

L'an 1601. Clement VIII. permit à ces Reformés de presenter deux ou trois sujets d'entre eux au General, asin qu'il
en choissit un pour Visiteur General, L'an 1619. Paul V. seur
donna pouvoir d'ériger de nouvelles Maisons & d'introduire
leur Reforme dans les anciennes, comme aussi d'élire tous les
trois ans un Vicaire General, voulant qu'ils sussent donné
soumis au General. Urbain VIII. l'an 1624. aïant donné
pouvoir au General de visiter son Ordre, declara par un
Bref qu'il ne vouloit point déroger aux Privileges des Reformés, ni leur préjudicier, ordonnant au contraire qu'ils ne
pourroient pas estre visités contre leurs Statuss qui avoient
esté approuvés du saint Siege. Ces Bulles & ces Brefs surent
autorisés par Lettres Patentes du Roi Loüis XIII. nonobstant
l'opposition des Anciens, & enregistrés au Conseil le 19, Mai
1627.

Les Anciens n'aiant pas laissé que d'inquieter toujours les Reformés, ceux-ci obcinrent un Bref du Pape Urbain VIII. le vingt-cinq Octobre 164, par lequel sa Sainteté nomma le Cardinal de la Rochefouçaud, & le comme pour faire la visite & reformer par lui ou tel autre qu'il jugeroit à propos tous les Couvents des Trinitaires de France. Les Anciens s'y opposerent, mais malgré leurs oppositions, le Roi par ses Lettres du mois de Septembre 1637. voulur que ce Bref fust executé, & nomma des Commissaires qui furent Messieurs de Roissy, Fouquet, Sanguin Evelque de Senlis, Seguier Eyesque de Meaux, & laîné de la Marguerie, Conseillers d'Esat, de Lezeau, Barillon, Morangis, Verthamon, Mangot, Villarreaux, d'Irual, Beaubourg, Thierfaue, Fouquet & de Haire Maistres des Requestes, pour entendre & regler ces Religieux fur tous leurs differens. Le General des Trinitaires & les Anciens nonobltant cela, voulant toujours empelcher l'execuzion de ce Bref, qu'ils présendoient subrepuif, en appellerent comme d'abus au Parlement de Paris; mais le Roi évoqua à son Conseil cerappel par un Arrest du mois de Decembre de la mesme année 1637, par lequel il renvola les parties devant les Commissaires qu'il avoit nommés pour entendre leurs different & en faire rapport à Sa Majesté.

Trinitaires Reforme's.

Le Cardinal de la Rochefoucaud voulant executer le Bref du Pape, donna Commission le trente Decembre de la mesme année au Pere Faure Reformateur des Chanoines Reguliers de la Congregation de France, pour visiter le Monastere des Trinitaires de Paris, appellés Mathurins à cause que leur Eglise estoit dediée à saint Mathurin. Cette Eminence s'estant fait representer l'estat des Maisons, dont le tiers des revenus doit estre emploié au rachat des Captifs, & aïant vû que la Maison de Paris, de dix mille livres par an, n'estoit taxée pour le rachat qu'à dix-huit livres seulement : que celle de Meaux de dix-huit cens livres, celle de Fontainebleau de seize cens livres, celle de Clermont de douze cens livres, & celle de Verberie aussi de douze cens livres, n'estoient taxées qu'à six livres, & les autres à proportion; aïant aussi vû que l'Observance Reguliere n'estoit point pratiquée parmi ces Religieux, & aïant pris l'avis de quelques-uns des Commissaires & de douze Religieux de differens Ordres Reformés, scavoir des Chanoines Reguliers, des Feüillans, des Dominicains, des Capucins, & des Carmes Dechaussez, donna une Sentence le premier Juin 1638, par laquelle il ordonna que le General des Trinitaires auroit deux Assistans nommés par son Eminence de tel Ordre Religieux qu'il trouveroit plus convenable, & qui tous ensemble gouverneroient l'Ordre: que tous les Actes seroient signés par eux trois à la pluralité des voix à peine de nullité de ces Actes: que deux Religieux Feuillans demeureroient au Couvent de Paris, pour instruire les Religieux dans l'Observance Reguliere pendant le tems qu'il seroit jugé necessaire; & que deux Peres de la Compagnie de Jesus iroient au Monastere de Certroy pour y faire les mesmes fonctions.

Quant aux Reglemens pour l'Observance Reguliere, il ordonna que la Regle dont on devoit faire Profession en cet Ordre estoit la Regle primitive expliquée & approuvée par le Pape Clement IV. comme elle se trouve dans un Livre qui a pour tître, Regula & Statuta Fratrum Ordinis santissima Trinitatis, imprimé à Doüai en 1586. & dans un autre intitulé. Regula Fratrum santissima Trinitatis, imprimé à Paris en 1635, laquelle Regle ainsi imprimée est conforme à la Bulle de Clement IV: donitée à Viterbe en 1267, dont l'Original est conservé dans les Archives du Couvent de Paris: que les trois

vœux

SECONDE PARTIE, CHAP. XLVI.

321

vœux d'Obéissance, Chasteté, & Pauvreté, seroient exactions res Risontement gardés: qu'aucun Religieux du Chœur ne pourroit mis.

forrir seul hors le Monastere: qu'ils pourroient estre chaussez.

fortir seul hors le Monastere : qu'ils pourroient estre chaussez par l'Ordonnance du General ou du Provincial : que la stabilité mentionnée dans la Regle devoit estre entendue dans l'Ordre, & non pas dans un Couvent, suivant la Declaration du Pape Clement VIII. confirmée par Paul V. & qu'ils ne

pourroient porter que des chemises de laine.

Ces Reglemens contiennent dix Chapitres ou principaux articles. Le premier traite de la Regle & des Vœux, dont nous venons de parler; le second de la Mission des Freres; le troisséme de la Redemption des Captifs, qui ordonne ponctuellement tout ce que la Regle prescrit touchant le tiers du revenu de chaque Maison, qui doit estre emploié à la Redemption des Captifs; le quatrième des vestemens où l'usage des chemises de linge est désendu; le cinquième du vivre, de l'abstinence & du jeûne; le sixième des lieux Reguliers; le septième des Chapitres Locaux; le huitième du Chapitre General; le neuvième des Maisons de Noviciat, & le dixième de l'Office Divin; où il est marqué qu'ils doivent se lever à minuit pour dire Marines.

La Sentence fut ensuite confirmée par un Arrest du Conleil d'Etat du 23. Novembre 1638. & le Cardinal declara qu'il n'entendoir point comprendre dans cette Sentence & dans les Reglemens les anciens Religieux, qui jusqu'alors n'avoient pas esté nourris dans l'Observance en ce qui concerne l'abstinence de la viande, l'usage des chemises de laine, & les Matines de minuit, sinon qu'autant que leur conscience les y porteroit : ainsi ces austerités ne regardent que les Reformés, ausquels il n'est pas permis de manger de la viande si ce n'est le Dimanche & quelques Festes solemnelles marquées par la Regle. Les Papes Leon X. & Adrien VI. ont dispensé ceux de la grande Observance ou Anciens, de l'abstinence, & leur ont permis de manger de la viande au Refectoire. Les Superieurs des Provinces de Champagne, Picardie & Normandie, sont perpetuels & se nomment Ministres. Ceux des Provinces d'Espagne & de celle d'Italie, & les Superieurs des Reformés sont triennaux. Ils ont deux Provinces, qui sont celles de France & de Provence, dans lesquelles ils ont environ vingt-quatre Couvents du nombre desquels est celui de Cerfroy Chef de Tome II,

Histoire des Ordres Religieux, TRINITAL l'Ordre. Jean III. Roi de Portugal aïant procuré la Reforme des Ordres Religieux dans son Roïaume en l'an 1554. sit P'ESPAGNI. reformer les Trinitaires, & les obligea à reprendre l'Observance de la Regle modifiée.

Voiez divers Faciums & Arrests concernant cet Ordre.

### CHAPITRE XLVII.

Des Religieux Trinitaires Dechaussez d'Espagne, avec la vie du Reverend Pere Jean Baptiste de la Conception leur Fondateur.

'An 1594. les Religieux Trinitaires des Provinces de Castille, d'Arragon & d'Andalousie tinrent un Chapitre General auquel presida le Reverend Pere Didace Gusman; & comme cet Ordre estoit sombé dans un grand relaschement dans ce Rozaume, on resolut dans ce Chapitre qu'en chaque Province on establiroit deux ou trois Maisons, ou l'on observeroit la Regle primirive, & où les Religieux vivroient avec plus d'austerité, soit par rapport à leurs habits qui seroient d'etoffes plus grossieres; soit par rapport à leur maniere de vivre, avec néanmoins la liberté de pouvoir retourner dans leurs anciens Couvents lorsqu'ils voudroient. Les Religieux zelés & observateurs de leur Regle, furent ravis des dispolitions du Chapitre; mais on y trouva beaucoup d'oppofition de la part des autres Religieux, & les Superieurs melmes qui avoient fait le Decret, ne se mirent pas beaucoup en peine de le faire executer.

Un an & tlemi se passa de la sorte lorsque le Marquis de Sainte-Croix, Dom Alvarez Bazan, Commandeur de l'Ordre de saint Jacques, General des Galeres de Naples, & ensuite de celles d'Espagne &c. allant à Almagro prit en sa Compagnie un Pere Trinitaire, auquel il temoigna dans la conversation, qu'il avoit dessein de fonder un Couvent à Valdepegnas, village du Diocese de Tolede. Ce Religieux le pria de le donner à son Ordre; mais ce Seigneur s'en excusa fur ce que son intention estoit d'y mettre des Religieux Reformés, & qui fussent dechaussez. 'Ce Pere lui repliqua que la chosen'estoit pas impossible, en y mettant des Religieux de

93.

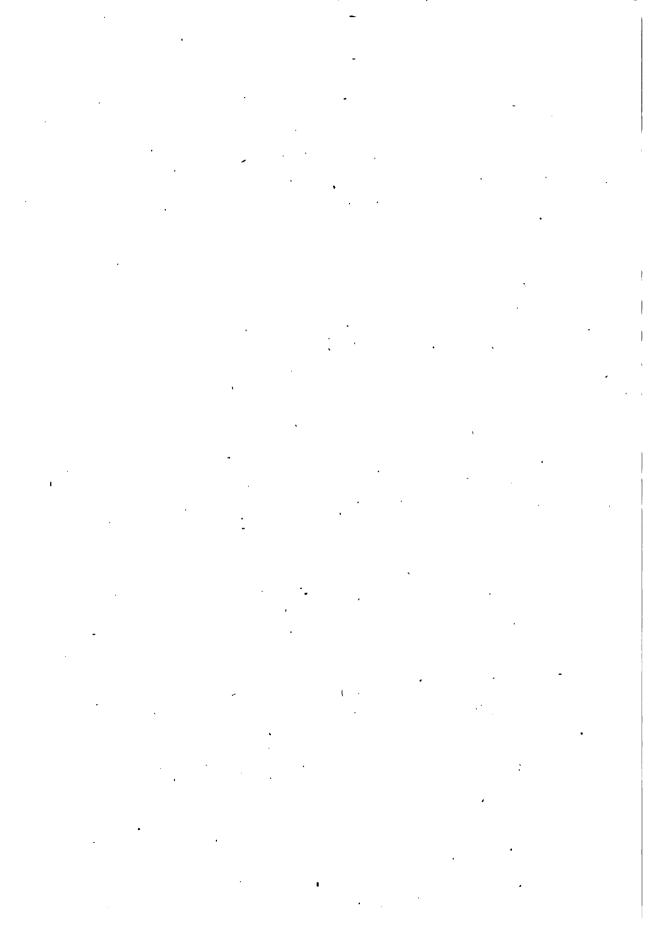

SECONDE PARTIE, CHAP. XLVII.

son Ordre, puisque par un Decret du Chapitre General, on Trinital. avoir resolu d'establir en chaque Province des Maisons de CHAUSSEZ Recollection.

Le Marquis de sainte Croix se laissa persuader à ces raisons, on transigea avec les habitans de ce lieu, & entre autres Articles, il fut convenu qu'on ne recevroit que des Religieux Reformés & qui fussent dechaussez. Le Couvent fut bien-tost bâti, & la premiere Messe y fut celebrée le neuf Novembre 1596. les Religieux qui y entrerent changerent leurs habits pour en prendre de plus grossiers, & conformément à l'accord fait avec les Habitans de Valdepegnas, ils se dechausserent pour aller nuds pieds, aïant seulement de perites sandalles de cuir ou de cordes à la maniere d'Espagne. Le Pere Jean Baptiste de la Conception fut un des premiers qui se joignit à eux, & il fut establi Superieur de cette nouvelle Maison.

C'est ce saint Religieux qui est reconnu pour l'Instituteur de cette Reforme, parce que ce fut par son zele & par sa fermeté qu'elle fut soutenuë, les autres Religieux qui l'avoient precedé dans ce Couvent aïant bien-tost abandonné leurs saintes resolutions pour retourner parmi les Religieux

chauslez.

Il nâquit à Almodovar village d'un Territoire que les Espagnols appellent Campo-di-Calatrava au Diocese de Tolede: son pere se nommoir Marc Garcias, & sa mere Isabelle Lopez, qui eurent huit enfans, quatre garçons & quatre filles, qui se rendirent tous recommandables par leur vertu & par leur pieté. Cette famille vivoit dans une si grande reputation, que sainte Therese passant par Almodovar, ne voulut point prendre d'autre logis que celui du pere de nostre saint Religieux, qui vint au monde le dix Juillet de l'année 1561. & reçut au Baptême le nom de Jean. A peine eut-il atteint l'âge de raison, qu'il imitoit les anciens Peres des Deserts par sa retraite, son silence, ses jeunes, & ses mortifications. A l'âge de dix ans il redoubla ses austeritez: & les representations de ses pere & mere, ni les prieres de ses freres & sœurs, ne purent pas l'obliger à les moderer. Il portoit continuellement le cilice, prenoit presque tous les jours la discipline, & dormoit dans une auge de bois, n'aïant qu'une pierre pour chevet.

Un jour son pere le voiant sur ce lit de penitence ne put s'empescher de pleurer, & le prenant entre ses bras le porta

Histoire des Ordres Religieux. TRINITAI- dans sa chambre: mais à peine ce ffaint enfant vit son pere endormi, qu'il retourna dans son lit ordinaire. A cet âge il D'Espaceur, jeûnoit presque toute l'année au pain & à l'eau, quelquefois ils mangeoir un peu de raisiné, & sa mere lui aïant voulu persuader de manger du miel au lieu de raisiné, il ne pers'y resoudre, croïant que c'estoit un trop grand regal pour lui. Les Festes & les Dimanches il mangeoit un peu de viande, quelquefois aussi il prenoit ce qu'on lui donnoit, & faisant semblant de le manger, il le portoit à un pauvre. Il garda cette maniere de vivre pendant treize ans; mais comme ces grandes austerités le reduisirent pendant deux ans dans une espece de langueur, il fut obligé de les moderer dans la fuire.

> L'exemple des Carmes Dechaussez chez lesquels il fit ses estudes d'Humanitez, ne contribuerent pas peu à ces austerités; car ces Religieux en lui enseignant les Lettres Humaines, ne prenoient pas un moindre soin de son avancement spirituel. Il voulut entrer parmi eux, & communiqua son dessein au Pere Augustin de los Royes son Maistre, qui fur ravi de voir la resolution de son Disciple, dans l'esperance des grands avantages que son Ordre en retireroit; mais fes parens s'y opposerent, parce qu'ils vouloient qu'il fist sons cours de Theologie dans quelque Université. Ils l'envoierent pour cet effet premierement à Bacça, & ensuite à Tolede, & ce fut dans ce lien qu'il fut inspiré d'entrer chez les Peres. Trinitaires. Il en prit l'habit la veille des Apostres saint Pierre & saint Paul l'an 1580, estant pour lors âgé de dix neuf ans, Dieu en aïant ainfi disposé, & l'aïant destiné pour estre un des Reformateurs de cet Ordre.

> Il estoit le premier à tous les exercices de Religion. Sa modestie, son silence, sa prompte obéissance, lui attirerent l'estime de tous ses Confreres. Après sa Profession on l'envoia pour finir ses estudes de Theologie sous le Pere Simon de Royas Provincial de Castille & Confesseur de la Reine Elizabeth de France premiere femme de Philippes IV. après ses estudes , il s'adonna à la Predication, & aïant esté envoié dans la Provinced'Andalousie, il y exerça cet emploi pendant plufieurs années avec applaudissement, faisant un grand fruit dans lesalut des ames.

. Il demeura ainsi dix-sept ans chez les Peres anciens jusqu'à

SEGONDE PARTIE, CHAP. XLVII. 325 ce qu'il allast joindre les autres qui avoient embrassé la Refor-Trinstate.

me qu'on avoit establie dans le nouveau Couvent de Valpeg-CHAUSSEZ nas l'an 1596. & dont il fut Superieur comme nous avons die. D'Espaonie Mais ceux qu'il y trouva & qui s'estoient montrés si fervents & si zelés pour la gloire de Dieu, se rebuterent bien-tost de la vie austere qu'il leur faisoit pratiquer; la pluspart retournerent dans leurs anciens Couvents suivant la liberté qu'ils en avoient, & qui leur avoit esté accordée par le Decret du Chapitre General dont nous avons parlé; & comme ce Decret portoit qu'on establiroit en chaque Province trois Maisons de Recollection, la Reforme avoit esté aussi introduite dans les Couvents de Ronda & de Bienparada. Mais les Religieux qui y demeuroient ne firent pas paroistre plus de zele que ceux de Valdepegnas; c'est pourquoi le Pere Jean Baptiste voiant que cette Reforme ne pourroit subsister tant que les Religieux auroient la liberté de retourner chez les Anciens, &que ceux-ci seroiem les Maistres; il resolut d'aller à Rome pour obtenir du Pape Clement VIII. l'establissement de cette Reforme, & que les Dechaussez fussent envierement separés de ceux qui ne gardoiem pas la Regle primitive. les Religieux Chaussez y firent de grandes oppositions. L'Ambassadeur d'Espagne qui avoit d'abord favorilé le Reformateur, fut celui qui le traversa le plus dans son dessein. Le Pere Jean Baptiste obtint néanmoins ce qu'il souhaitroit, & le Pape lui accorda un Bref le vinge Aoust 1599, qui autorisoit cette Reforme & qui accordoit aux Reformés les trois Maisons de Recollection de Valdepegnas, Ronda, & Bienparada. Mais: s'il eut de la peine à obtemir ce Bref à Rome, il rencontra encore plus de difficultez à le faire executer en Espagne. Les Religieux de Ronda & de Bienparada n'y voulurent point obeir, & rentrerent avec les Peres Chaussez qui se rendirent maistres de ces deux Couvens, & consentirent par force que celui de Valdepegnas restast aux Dechaussez, parce qu'ils ne pouvoient faire autrement, puisque les habitans de ce lieu n'y avoient reçu les Trinitaires qu'à condition qu'ils seroient Reformés & Dechaussez : ainsi le Pere Jean-Baptiste en prit possession l'an 1600. & y donna commencement à la Reforme. qui fut reduite d'abord à ce seul Convent.

Ceux qui avoient abandonné ce Couvent & consentiqu'il lui restast, se repentant d'a voir esté trop faciles à l'accorder. HISTOIRE DES ORDRES RELIGIEUX.

Tamirat- voulurent y rentrer; & pour venir à bout de leur dessein, ils y vinrent à dix-heures du soir pour en chasser les Reformés. P'ESPAGNE. Comme ils connoissoient la Maison, il leur fut facile d'y entrer. Ils furent premierement à la cellule du Reformateur, qui sortant à l'improveu pour voir ce qui se passoit parce qu'ils faisoient du bruit, trouva trois ou quatre de ces Religieux munis de cordes, qui se faissrent de lui en le poussant rudement à la Sacristie, où il tomba à terre. Ils lui lierent les mains derrière le dos, avec tant de violence, lui mettant les genoux sur les épaules, qu'il en eut les bras tout écorchez. Ainsi garotté, ils le conduisirent à une fosse pleine d'eau, pour le jetter dedans; mais considerant qu'il estoit si foible, qu'il y mourroit bien-tost s'ils l'y jettoient, ils aimerent mieux le mettre dans une prison avec un autre Religieux. A peine eurent - ils commis une action si noire, qu'ils reconnurent leur faute; & faisant reflexion aux suites fâcheuses que cette affaire auroit, ils se rerirerent avant que le jour parust, & n'inquietterent pas davantage ces Religieux Reformés qui joüirent paisiblement de ce Couvent dans la suite.

> Il se fit en deux ans quatre nouvelles Fondations, scavoir à Socullamos, Alcala, Madrid, & Valladolid, En 1605, Clement VIII. voïant qu'il y avoit huit Couvents de cette Reforme, leur permit d'élire un Provincial tous les trois ans. Ils tinrent leur premier Chapitre à Valladolid où le Pere Jean-Baptiste fut élu Provincial, qui après avoir fondé dix-huit Couvens de la Reforme, mourut à Cordouë le quatorze Fevrier 1613. le mesme jour que seize-ans auparavant, il avoit passé à la Recollection. Il s'est fair beaucoup de miracles à son tombeau, qui continuent encore tous les jours, & qui ont obligé ses Religieux de poursuivre sa Beatification à laquelle on

rravaille actuellement.

Paul V, en 1609. divisa cette Congregation en deux Provinces, qui devoient estre gouvernées chacune par un Provincial. Il leur permit aussi par le mesme Bref d'avoir un Vicaire General pour gouverner toute la Congregation, dont l'élection devoit estre confirmée par le Ministre General de rout l'Ordre des Trinitaires. Par un second Bref de la mesme année, il les mit au rang des Religieux Mandians, & par un aucre de l'année suivante 1610, il leur permit de faire un quarriéme vœu, de ne point prétendre directement, ni inSECONDE PARTIE, CHAP. XLVII.

directement aucune Prelature dans l'Ordre. Enfin l'an 1636. TRINITAL-Urbain VIII. les exemta entierement de la jurisdiction du CHAUSSEZ General de tout l'Ordre & leur permit d'en élire un pour D'Espace.

leur Congregation

Le nombre des Couvens s'estant encore augmenté dans la suite en Espagne, on divisa cette Congregation en trois Provinces à qui l'on donna les noms de la Conception, du saint Esprit, & de la Transfiguration. L'an 1686, par le moien dis Cardinal Denof, ces Religieux obtinrent du Roi de Pologne Jean III. un Couvent à Leopol dans la Russie Rouge, d'où sont sortis quelques autres Couvents qui ont esté sondés dans differences Provinces de Pologne, & qui ont formé une quatriéme Province de cette Congregation, qui en a en aussi une cinquiente en Allemagne, où cette Reforme passa de Pologne sous l'Empire de Leopold premier, qui accorda à ces Religieux une Maison à Vienne en Autriche, laquelle en a produit d'autres en Hongrie & en Boheme. Enfin le Pape Clement XI. a erigé une sixième Province en Italie, sous le nom de saint Jean de Matha, à laquelle îl a uni les Couvens de Turin, de Livourne & de Faucon en Provence, qui appartenoient aux Dechaussez de France, & ce Pontife soumit ces Couvens à l'obéissance du General des Dechaussez d'Espagne par un Bref du vingt Novembre 1765. Depuis l'an 1688. les Religieux de cette Congregation ont racheté plus de deux mille Caprifs. Le Pape Clement XI. chargea ces Religieux, de la Redemption que fon Predecesseur Innocent XII. avoit ordonnée. Le Pere Pierre de Jesus Procureur en Cour de Rome. fut à Tunis l'an mil sept cens un il y racheta cent quarante. 'un Captifs; qu'il conduisit à Rome, où ces Religieux ont un Couvent sous le titre de saint Charles aux quatre Fontainės.

Il y a eu parmi eux plusieurs personnes d'une eminence vertu, dont le Pere Didace de la Mere de Dieu a donné les vies dans les Chroniques de cette Congregation, où il est aussi parlé de leurs Ecrivains. Le Pere Raphael de saint Jean, cidevant General de cette Reforme, a donné depuis peu un Traité sur l'élection Canonique, & plusieurs autres Ouvrages, i Entre les personnes qui se sont rendues recommandables par la saintere de leur vie, il y a eule Pere Michel des Saints mort en 1623. le Pere Jean de saint Joseph, mort en 1616. & le Pere

HISTOIRE DES ORDRES RELIGIEUX,

TRINITAI- Thomas de la Vierge, mort en 1647. dont les vies ont esté RES DE descrites, par le Pere Alfonse de Andrada de la Compagnie PESPAGNE. de Jesus, & dont on poursuit la Beatisscation aussi-bien que du Pere Jean-Baptiste de la Conception, Instituteur de cette Congregation. Le premier Commissaire General en Pologne suit le Pere Jean de la Nativité, en Allemagne le Pere Joseph des Anges, & le Pere Michel de l'Assomption fonda le Colle-

ge de Presbourg,

Ces Religieux ont pour habillement une robe de drap blanc, avec un Scapulaire de mesme etosse, sur lequel est attachée une Croix toute simple, rouge & bleuë, avec un Capuce attaché à une Mozette, & ils vont nuds pieds avec des sandales de cordes. Lors qu'ils sortent, ou qu'ils sont au Chœur, ils mettent un Capuce & un manteau assés court de couleur tannée. Ils ont pour armes d'argent à une Croixalaisée de gueules & d'azur l'Ecu timbré de la Couronne d'Espagne.

Voiez Diego de la Madre de Dios Chronic. de los Descalços de la santtissima Trinitad. Barbosa, de sur Eccles, lib.1, cap. 41. num. 47. Lezana, summ-quast. Rogul, Tom. 3. Tambur, de sur Abbat. Tom. 2. disput. 24. num. 75. & Memoires Manuscrits envoiés par le Pere Michel de saint sosceph Procureur

General de cette Reforme en Cour de Rome,

## CHABITRE XLVIII.

De la Congregation des Religieux Trinitaires Dechaussez de France, avec la vie du V. Pere Jerome du saint Sacrement leur Reformateur.

A Reforme des Trinitaires Dechaussez de France est dût au zele du Pere Jerosme Halies dit du saint-Sacrement. Il estoit né en Bretagne, & aïant connu les vanités du siécle, il entra dans l'Ordre des Trinitaires à l'âge de trentetois ans. Il y reçut l'habit dans le tems que l'on travailloit en France à sapremiere Reforme de cet Ordre, dont nous avons parlé dans le Chapitre quarante-six, & il ne contribua pas peu lui-mesme à l'introduire dans quelques Monasteres, puisque

. • • · . . 

SECONDE PARTIE, CHAP. XLVIII.

suisque deux ans après sa Profession, il sut envoié à Rome en RES DEqualité de Procureur General , pour en solliciter la confirma CHAUSSEZ tion auprès de sa Sainteté. Ce fut lui qui obrint de Clement DE FRANCE: VIII. l'an 1601. le Bref. dont nous avons aussi parlé, par lequel ce Pontife non seulement confirme la Reforme avec la mitigation de la Regle, mais il l'establit lui-mesme premier Visiteur afin de donner un plus grand progrès à cette Reforme. Pour lors il donna à son zele toute l'étendue possible. Il ne travailla pas seulement à reformer plusieurs Monasteres en France où le relaschement s'estoit introduit; mais il en fonda encore de nouveaux. Il fut encore renvoïé à Rome. dans la mesme qualité de Procureur General. Il y fonda un Couvent sous le titre de saint Denis l'Areopagite, & obtint du Pape Paul V. la separation des Couvens Reformés d'avec ceux de l'ancienne Observance, & les fit eriger en deux differentes Provinces, qui doivent estre gouvernées par un Vicaire General.

Quoique le succès de cette Reforme euft dû sasisfaire, le zele du Pere Jerôme du saint Sacrement, il voulut néanmoins le pousser encore plus loin; car considerant que quoique l'on, pratiqualt beaucoup d'austerités & de mortifications dans les deux Provinces de sa Reforme, les Religieux estoient néanmoins bien éloignés de la Regle primitive de l'Ordre, il voulut encore introduire dans l'Ordre une nouvelle. Reforme on cette Regle fust observée dans voute sa pureté. Il enparla au Cardinal Baudini pour lors Protecteur de l'Ordre, & ce Cara. dinal la proposa au Pape Gregoire XV, qui approuva cette Reforme, & sic expedier un Bref le quatre Aoust 1622, par lequel il donna pouvoir au Pere Jerôme d'y travailler.

- Cesaint Religieux des lors n'eut plus d'autres pensées que d'executer ce qu'il avoit projetté; & voulant donner lui-mesme l'exemple à ses Freres, il sit Profession de la Regle primicive, avec quelques autres Religieux dans le Couvent de saint Denis à Rome, Il persuada ensuite aux Religieux des Couvents d'Aix en Provence & de Chasteau-Briant en Bretagne, de faire la mesme chose; & il joignic avec l'Observance de la Regle primitive l'austerité de l'habit & la nudité des pieds, afin que les Religieux de cette Reforme pussent mener une yie penitente. & conforme à la sainteté de leur étar.

Cependant comme les compencemens des Reformes font Tome II.

Histoire des Ordres Religieux. TRINITAI- toujours traversés, & que l'ennemi commun des hommes se CHAUSSEZ sert de toutes sortes de voies pour en empêcher le progrès, DEFRANCE le Pere Jerôme, pour prevenir toutes les difficultés que l'on pourroit former contre sa nouvelle Reforme, en demanda la confirmation au Pape Urbain VIII. qui par un Bref du yingtsept Septembre 1619, erigea cette Resorme en une Province separée des autres lorsqu'il y auroit un nombre suffisant de Couvens. Il voulue estre lui-mesme le porteur de ce Bref en France pour le faire recevoir; mais il y trouva tant d'oppositions, soit de la part du General de l'Ordre, soit de celle des Religieux des deux Provinces, qui avoient esté auparavant Reformées, qu'il ne fallut pas moins d'une vertu aussi constante que la sienne, pour lever toutes les difficultés qui se rencontroient dans l'execution de ses bons desseins. Outre les oppofitions qu'on y forma, on le chargea lui & ses Freres d'impostures & de calomnies acroces. Mais comme c'est le partage des Justes d'estre persecutés, particulierement lorsqu'ils travaillent pour le bien des ames & la gloire de Dieu, il fouffrie tout ce que l'on voulue lui imposer avec tant de patience & de refignation à la volonté de Dieu, qu'il triompha enfin des ennemis de sa Reforme. Le Bref d'érection fut enregistré aux Parlemens de Paris & d'Aix 3 & le faint Siege impola filence perpetuel aux parties, particulierement au General de l'Ordre, qui estoit le principal Auteur des oppofitions, à cause que le Bref d'érection ne lui donnoit point d'autre Jurisdiction sur les Dechaussez, que celle de pouvoir faire la visite dans leurs Couvens, en personne & non autrement và moins qu'il ne voulust en donner commission à un Religieux de la mesme Reforme.

Comme il y avoit des Religieux Espagnols, qui avoient establi une Reforme pareille à celle des Trinitaires Dechaussez de France, le Pere Jerôme du saint Sacrement alla à Madrid, pour se former dans les pratiques austeres de l'Observance Reguliere & des vertus qui estoient en usage parmi ces Dechaussez d'Espagne, afin de les communiquer ensuite à ses Freres. Il y demeura onze mois, pendant lesquels, quoi qu'agé de foixante-ans, il s'adonna à tous les exercices de la vie la plus reguliere & la plus austere, & s'accira une si grande estime, que la Reine d'Espagne Elizabeth de France, & la pluspart des personnes distinguées de la Cour le voulurent connoittre.

Seconde Partie, Chap. XLVIII. Mais l'amour de la retraite & de la solitude & le desir qu'il Tantra. avoit de vivre inconnu, le firent retourner en France, où CHAUSSEZ après estre arrivé, & affoibli par les fatigues qu'il avoit essurées DE DELANGE en chemin, il fut sensiblement touché d'aprendre la mort de ses Freres d'Aix, qui estoient tous morts de peste à la reserve d'un Frere Convers. Mais ce qui le consola dans cette affliction fut d'apprendre que ces Religieux, qu'il regardoit comme les principaux soutiens & les appuis de sa Reforme, estoient morts dans les exercices de la chariré en secourant leur prochain. Il fit venir de nouveaux Religieux de Rome & de Chateau-Briant pour demeurer dans le Couvent d'Aix; & en aïant esté élu Ministre, il y reçue des Novices ausquels il communiqua si fort son esprit pour le soutien de cette Reforme, que les vertus qu'ils ont pratiquées depuis, n'ont pas esté d'un petit secours pour la defendre contre les attaques que l'on lui donna dans la suite pour la détruire. Car comme elle commençoit alors à faire quelques progrès, on fit de nouveaux efforts pour les empescher, & mesme on se servit de toutes sortes de moiens pour la détruire entierement. Mais l'odeur des vertus de ces Religieux Dechaussez se repandant de toutes parts, & les Cours de Rome & de France aïant esté convaincues de leur vie austere & édifiante, on imposa encore silence au General de l'Ordre & aux Religieux des deux Provinces auparavant Reformées qui avoient resolu de détruire les De-

Après que le Pere Jerosme eut remis sur pied le Couvent d'Aix, & introduit sa Resorme dans eslui d'Avignon, (que l'on sur néanmoins obligé d'abandonner dans la suite aussibien que celui de Chasteau-Briant,) il sur élu dereches Ministre du Couvent de saint Denis à Rome, où continuant à pratiquer beaucoup d'austeritez & de mortissications, & à animer ses Freres dans l'Observance Reguliere par son exemple, il mourut le trente Janvier 1637. & sur enterré dans ce Monastere. Son tombeau aïant esté ouvert quelque tems après du consentement du Cardinal Vicaire, à la sollicitation d'une personne de consideration à laquelle il avoit predit la mort d'un de ses sils, son corps sut trouvé encore tout entier, & rendit mesme du sang par le nez.

chauffez:

Après sa mort ses Religieux animés de son zele étendirent cette Reforme & fonderent plusieurs Couvens tant en France

HISTOIRE DES ORBRES RELIGIEUX. Tamirai- qu'en Italie. Ils en ont abandonné quelques-uns par la diffi-CHAUSSEZ culté qu'ils avoient d'y pouvoir substiter; mais ceux qui leur PEFRANCE restent a sont ceux de saint Denis à Rome, d'Aix en Provence, de Seyne, du Mont de saint Quiris près de Brignole, de la Palud lez Marseille, de Brignole, de Luc, & de Marseille. Ils avoient encore ceux de Livourne, de Turin, & de Faucon qui furentérigez en Proyince en 1705, par le Pape Clement XI, & soumis au General des Dechaussez d'Espagne, comme nous avons dit dans le Chapitre précedent. Ce ne fut que l'an 1670; qu'ils eurent le nombre de Couvens porté par le Bref d'Urbain VIII. qui les erigeoit en Province separée 1 & ils zinrent la mesme année le premier Chapitre formel de la Reforme en presence du Cardinal Grimaldi Archevelque d'Aix , qui en avoit reçu Commission du Pape Clement X.

> Ces Trinitaires Dechaussez sont gouvernés par un Vicaire General, & ont à peu près les melmes Observances que les Trinitaires Dechaussez d'Espagne, leur habillement est assez semblable; & route la difference qu'il y a entre celui des François & celui des Espagnols, c'est que le manteau & le capuce des Espagnols allant par la Ville est de couleur tannée, & que celui des François est blanç, aussi-bien que le reste de leur habitlement, & qu'ils ont des sandales de cuir. Ils ont aussi pour armes d'argent à une Croix alaisée de gueules & d'azur, à la bordure d'azur chargée de huit fleurs-de-lys d'or, l'Ecu simbré de la Couronne Roiale de France. Ce que nous avons dit de cette Reforme a esté tiré d'une Chronique manuscrite conservée dans le Couvent de Rome, par le Reverend Pere Chrysostome de saint Joseph Procureur en Cour de ces Religioux,

the control of the proposition of the control of th

; •

-

•

| T.II. P. 333. | · - |   |
|---------------|-----|---|
|               |     |   |
|               |     |   |
|               |     |   |
|               |     |   |
|               |     |   |
|               |     |   |
|               |     |   |
|               |     |   |
|               |     |   |
|               |     |   |
|               |     |   |
|               |     |   |
|               |     |   |
|               |     |   |
|               |     |   |
|               |     | ļ |
|               | ·   | , |

Religieuse Trinitaire,

.. 95.

P. Office Jr.

### CHAPITRE XLIX

Des Religieuses Trinitaires ou de la Redemption des Captifs, tant de l'ancienne Observance que Dechaussées.

C'Aint Jean de Matha sçachant qu'il y avoit un grand nombre de Chrétiens en Espagne, que les Maures tenoient dans la captivité, resolut d'y aller pour establir son Ordre, comme nous avons dit dans le Chapitre xlv. il partit pour cet effet l'an 1201, muni de Lettres de recommandation que le Pape Innocent III. lui avoit données pour les Princes qui regnoient en ces quartiers. En effet il fut reçu favorablement d'Alfonse IX. en Castille, de Pierre II. en Aragon, & de Sanche V. en Navarre. Non seulement ces Princes contribuerent euxmesmes à la Fondation de plusieurs Monasteres dans leurs Etats; mais plusieurs Seigneurs suivirent aussi leurs exemples; Pierre II. Roi d'Aragon estoit à Barcelone, lorsque Jean de Matha le fut trouver. Il lui sit bâtir un Couvent à Aytone au Diocese de Lerida, que Pierre de Belluys de l'illustre famille de Moncada dota de gros revenus. Ce saint Fondateur presehant en ces quartiers, ses Prédications firent un tel effet sur l'esprit des Peuples, que plusieurs personnes ne se contematid pas de contribuer par leurs aumônes au rachat des Captifs, offrirent encore leurs propres personnes en embrassant cer Institut. Quelques saintes femmes voiant qu'elles ne pouvoient pas aller elles-mesmes racheter les Captifs & suivre ces saints Religieux, demanderent d'estre associées à eux afin de les seconder dans leurs pieux desseins, au moins par leurs prieres. Elles prirent l'habit de l'Ordre que ce saint Fondateur leur donna lui-mesme, & elles se retirerent dans un Monastere que ce saint homme leur sit bâtir dans un Ermitage auprès d'Ayrone dans une tour appellée Avingavia, que Pierre de Belluys leur donna l'an 1201.

Elles ne s'engagerent pas d'abord à cer État par Vœu, ce n'estoit proprement qu'une assemblée de pieuses semmes, qu'on pouvoit appeller Oblates, ou selon l'usage d'Espagne, des Beares, comme il y en a dans plusieurs Ordres; maiss l'an 1236, ce Monastere sut rempli de veritables Religieuses,

T e iij

Histoire des Ordres Religieux. sous la conduite de l'Infante D. Constance fille du mesme RAIRE. Roi Pierre II. & sœur de Jacques Premier. Le P. Nicolas sixiéme General de l'Ordre transigea avec cette Princesse, & par l'Acte qui fut dressé entr'eux du consentement du Provincial de Caralogne & d'Aragon, il ceda aux Religieuses cette Maison, avec toutes les terres & les revenus qui en dépendoient, avec pouvoir d'administrer par elles tout le temporel. à condition qu'elles releveroient pour le spirituel, & seroient entierement soumises à l'obeissance & à la visite des Superieurs de l'Ordre, & que le tiers de leur revenu, conformement à la Regle, seroit emploié au rachat des Capufs; & il les dispensa aussi par le mesme Acte de plusieurs austerités de la

Regle.

La Princesse d'Aragon fut ainsi la premiere Religieuse de cet Ordre & premiere Abbelle ou Superieure de ce Monastere. Elle avoit esté mariée à Guillaume de Moncada Vicomte de Bearn, Senéchal du Roïaume d'Aragon, qui fut tué à la prise de Majorque. Se voïant veuve elle s'estoit entierement devouée à Dieu dans cet Ordre, à qui elle fonda un Couvent dans la ville de Majorque l'an 1231. & lui donna plusieurs biens qui estoient escheus en partage à son mari après que le Roi Jacques Premier son frere eut conquis cette Isle. Elle augmenta les revenus de celui d'Avingavia dedié à Notre-Dame des Anges, où après avoir vêcu saintement pendant quelques années, elle mourut l'an 1252, on lui dressa un magnifique Tombeau que l'on voit encore aujourd'hui dans la Chapelle de Notre-Dame du Remede. Le P. Baron Religieux de l'Ordre des Mineurs de saint François, qui avoit commencé les Annales de celui des Trinitaires, fait la description de ce Tombeau qui est assez particulier, & qui meriteroit une explication par raport à la quantité de figures qui y sont, dont il y en a plusieurs qui representent des Religieuses de cer Ordre, quelques-unes avec des baudriers & des épées à leur costé, & d'autres à cheval avec des étendarts à la main.

Cette Princesse d'Aragon n'a pas esté la seule de Sang Roïal qui a rendu cer Ordre illustre, car outre qu'il y en a d'autres qui l'ont imitée en se faisant Religieuses dans le mesme Monastere d'Avingavia, comme D. Sanche d'Aragon sa fœur qui prit l'habit avec elle, & mourut en 1254. L'Infante

|   | •   |            |     | • |
|---|-----|------------|-----|---|
|   |     |            |     |   |
|   | •   |            |     |   |
|   |     |            |     |   |
|   | •   |            |     | • |
|   | · · |            |     |   |
|   |     |            |     |   |
|   |     |            |     |   |
|   |     |            |     |   |
|   |     |            |     |   |
|   |     |            |     |   |
|   |     |            |     |   |
|   | •   |            | ,   |   |
|   |     |            |     |   |
|   | ,   |            | •   |   |
|   | •   | •          |     |   |
|   | •   |            |     |   |
| • |     |            | ,   |   |
|   | •   |            |     |   |
|   | •   |            | •   |   |
|   |     |            |     |   |
|   | •   |            |     |   |
|   |     |            |     |   |
|   |     |            |     |   |
|   |     |            | •   |   |
|   |     |            |     |   |
|   |     |            |     |   |
|   | ·   |            | •   |   |
|   |     |            |     |   |
|   | •   |            |     | , |
|   |     |            |     |   |
|   |     |            |     |   |
|   | •   |            |     |   |
|   |     |            |     |   |
|   |     | •          |     |   |
|   |     |            |     |   |
|   | •   |            |     | • |
| • |     |            |     |   |
|   |     |            | •   |   |
|   | ·   |            |     |   |
|   | •   |            |     |   |
|   |     |            |     |   |
|   |     |            |     |   |
| • |     |            |     |   |
|   |     |            |     |   |
|   |     |            |     |   |
|   |     |            |     |   |
|   |     |            |     |   |
| • | ·   | <u>`</u> , |     |   |
|   | · · |            |     |   |
|   |     |            |     |   |
|   | ·   | •          |     |   |
|   |     |            |     |   |
|   |     |            | . • |   |
|   |     | •          | ,   |   |
|   |     |            |     |   |
|   |     |            |     |   |
|   |     |            |     |   |
|   |     |            |     |   |
|   |     |            |     |   |
|   | •   |            |     |   |
|   | •   |            |     |   |
|   | •   |            |     |   |
|   |     |            |     |   |

.

.

•

1

D. Marie, Fille de Jacques premier fut Abbesse de celui de Religiono-Cannes au Diocese de Perpignan dans le Roussillon, comme raire.

Cannes au Diocese de Perpignan dans le Roussillon, comme raures on peut voir par cet Epitaphe qui est dans l'Eglise de ce Monastere: Obiit venerabilis Abbatisa Domina Maria, Filia illusatis Regis Jacobi, anno Domini 1307. Non. aprilis: orate pro anima ejus, & requiescat in pace. Ce Monastere avoit esté fondé par Pierre Taroïas Evesque de Perpignan l'an 1248. Celui d'Avingavia sut occupé par les Religieuses de cet Ordre jusqu'en l'an 1529, que n'y aïant plus qu'une Religieuse de Chœur & une Converse, il sut cedé aux Religieux qui y demeurent encore. Il y a encore d'autres Monasteres de filles du mesme Ordre qui subsistent tospours: leur habillement eonsiste en une robe blanche & un Scapulaire de mesme couleur, sur lequel il y a une Croix patée rouge & bleuë; & au Chœur elles mettent une grande Chape noire.

Baron, Annal Ord. SS. Trinitatis.

Il y a aussi des Religieuses Trinitaires Déchaussées dont nous rapporterons l'origine, conformement aux Memoires que nous avons receus du R.P. Michel de saint Joseph Procureur General des Trinitaires Dechaussés d'Espagne. Vers lan 1612. Françoise de Romero fille de Julien de Romero Lieutenant General des Armées du Roi d'Espagne en Flandres, & veuve d'Alfonse d'Avalos & de Gusman, voulant fonder un Monastere de Religieuses Dechaussées de l'Ordre de faint Augustin, sit venir de Tolede à Madrid trois Religieuses de cer Ordre, & aïant assemblé un nombre suffisant de filles pour former une Communauté, elle se retira avec elles dans quelques Maisons qui lui appartenoient dans la rue que l'on nomme de Cantarranas, of elle voulut fonder son Monastere. Comme en attendant que la clôture y fust establie & qu'elles eussent une Eglise, elles alloient au Monastere des Trinitaires Dechaussés qui n'estoir pas éloigné, pour y encendre la Messe & recevoir les Sacremens, elles se mirent sous la conduite du P. Jean Baptiste de la Conception, Instituteur de cette Reforme, dont nous avons parlé dans le Chapitre xivii. La Fondatrice & les filles de sa Communanté quittant le dessein qu'elles avoient pris d'estre Augustines Dechaussées, lui demanderent avec tant d'instance d'estre admises en sonOrdre, qu'il leur en donna l'habit qu'elles ne porterent d'abord que comme Beates de l'Ordre; mais fur les instances qu'elles reiRELIGIEU-SES TRINI-TAIRLE.

336

Histoire des Ordres Religieux,

tererent d'estre entierement sous la jurisdiction de ces Religieux, & d'avoir leur Regle & leurs Constitutions, ils s'y opposerent. Ils youlurent mesme les obliger de quitter leur habit, & comme le P. Jean Baptiste vouloit qu'on leur accordat leur demande, ils l'éloignerent de Madrid & l'envoierent dans la

Province d'Andalousie.

Françoise de Romero & ses Compagnes, voïant que les Trinitaires Dechaussés ne vouloient point les recevoir sous leur jurisdiction, s'adresserent pour lors au Cardinal de Sandoval Archevesque de Tolede, qui leur aiant permis de vivre selon les coustumes & les Observances de cette Reforme, & mesme de porter l'habit de ces Religieux, elles le prirent de nouveau le neuf Novembre 1612. & commencerent leur année de Noviciar. Mais la Fondarrice Françoise de Romero, qui malgré les oppositions des Religieux Trinitaires Dechaussés avoit youlu conserver leur habit & suivre leurs Observances, fut la premiere à le quitter & sollicita fortement les autres à suivre son exemple. Elles persisterent néanmoins dans la resolution qu'elles avoient prise. La Fondatrice & les Religieux y consentirent enfin, & après l'année de probation elles prononcerent leurs Vœux solemnels à lexception de la Fondatrice, & se soûmirent à la jurisdiction de l'Archevesque de Tolede. Françoise de Romero leur fournissoit tous leurs besoins: mais pretendant que sa qualité de Fondatrice lui donnoit aussi celle de Superieure, elle y exercoit cet office avec un pouvoir absolu, recevant les filles qui se presentoient sans le consentement de sa Communauté & contre les Statuts de l'Ordre, Elle obligeoir mesme les Religieuses de sortir de leur clôture & les detournoit de leurs Obiervances; ce qui fit que ces Religieuses s'estant adressées à l'Archevesque de Tolede pour remedier à cet abus, il leur permit d'élire entr'elles une Superieure. Elles s'assemblerent pour cet effet à l'insceu de la Fondatrice & élurent d'une commune voix pour Superieure la Mere Agnés de la Conception. Françoise de Romero se voiant par ce moïen privée du gouvernement, renonça à la qualité de Fondatrice & cessa en mesme tems de fournir aux Religieuses leurs besoins. Elle sit des efforts pour detruire ce Mcnastere, elle sollicita mesme en Cour de Rome pour faire annuler la profession de cesReligieuses qui renouvellerent encore leurs. Vœux l'an 1619. & élurent de nouveau pour Superieure la Mere

• • 

SECONDE PARTIE, CHAP. L. 337
la Mere Agnés de la Conception. Le Cardinal de Zapata qui Thubs OR 3
avoit l'administration de l'Archevesché de Tolede pendant la TRIBITAL-

minorité du Gardinal Infant Ferdinand d'Autriche, aïant retranché des Constitutions des Religieux Trinitaires Dechaussés, ce qui ne convenoit point à des filles, en dressa de particulieres pour ces Religieuses qu'il leur donna l'an 1627. & elles
furent approuvées l'an 1634, par le Pape Urbain VIII. Ges
Religieuses Trinitaires, au lieu de Françoise de Romero,
trouverent une autre Fondatrice en la personne de Marie

de Villena Veuve de Dom Sanche de la Cerda, qui leur laisfa de grosses sommes par son Testament estant morte l'an

Il est à remarquer que le Pape Innocent III. aïant donné à tous les Religieux Trinitaires une Regle qu'il approuva l'an 1198. le Pape Paul V. la donna aussi aux Religieux Trinitaires Deschaussés l'an 1619. Urbain VIII. y sit quelques changemens en 1628. & l'aïant encore reduite en une meilleure forme en 1631. c'est cette derniere que les Religieux & les Religieuses Trinitaires Dechaussés suivent presentement. Ces Religieuses sont habillées comme les Religieux. Et le P. Bonanni a donné la representation de leur habissement dans son Catalogue des Ordres Religieux, L'an 1651, le Cardinal Baltasarde Sandoval Archevesque de Tolede, en tira cinq de ce Monastere pour aller jetter les fondemens d'un Monastere de Carmelites que D. Beatrix de Silvera fonda à Madrid la melme année, & après avoir instruit ces Carmelites des Observances Regulieres, elles retournerent dans leur Monastere l'an 1655. Il y a aussi à Lima dans le Perou un Monastere de Trinitaires Deschausses.

## CHAPITRE L

Du Tiens Ordre de la sainte Trinité & Redemption des Captifs.

Ly avoit autrefois dans l'Ordre de la fainte Trinité & Redemption des Caprifs des personnes qui s'y donnoient en qualité d'Oblats, ontre lesquels on compte Berenger Seigneur d'Anguillare l'un des premiers Barons de Catalogne 1 V u

Histoire des Ordres Religieux, Treson- & Angline la famme, qui l'an 1209, fonderent un Hôpital THEIR qu'ils donnerent aux Religioux de set Ordre, Co sont peut-estre ces Oblats qui ont donné lieu dans la suite à l'établissemens d'un Tiers Ordre de la fainte Trinité. Mais quoique parmi lespersonnes illustres qui en sont sortis, à ce que l'on prétend. on y mette Philippus Auguste & -, saint Louis Rois de France. que l'on dise que ce dernier alloit en chape au Chœur ayec les Religioux, que l'on meter aussi un nombre de ces Tierçaires Alfonse VIII. Roi de Castille, & plusieurs aucres personnes distinguées par la sainceré de leur vie ou par leurs dignités: il en est sans doute de ce Tiers Ordre de la sainte Trivité comme de quelques autres Tiers Ordres de differentes Religions, où l'on fait entrer des personnes qui estoient mortes quelques gentaines d'années avant la naillance de ces Ordres. Il y a biende l'apparence que le Tiers Ordre dont nous parlons, n'a esté establi que sous les auspices du General Bernard Dominici vers l'an 1984, puisque ce fue cerre année qu'il approuva, confirma & permit qu'on imprimas les Regles & les Statuts des Freres & Sceurs du Tiers Ordre de la spinte Trinité; & quoique dans l'approbation qu'il en donna & qui se trouve à la fin de cette Regle, il dise que ce Tiers Ordre est fondé sur les Bulles des Souverains Pontifes, il seroit néanmoins difficile d'en produire soulement une où il en soit parlé. Il est vrai qu'il se trouve plusieurs Bulles en faveur du Scapulaire de la sainte Trinité, mais cette Confrerie est différente du Tiers Ordre de la sainte Trinité, comme on peut voir par les Regles de ce-Tiers Ordre & de cette Confrerie, qui ont esté imprimées pour la seconde fois separement & dans le mesme tems à Rouen l'an 1670, avec la permission des Superieurs de l'Ordre..

Quoiqu'il en soit, l'habillement de ces Tierçires de la sainte Trinité confiste en une robe blanche avec un Scapulaire, sur lequel il y a une Croix rouge & bleuë; mais l'usage n'est point en plusieurs pais de porter publiquement cet habit. Les perfonnes qui sons de ce Tiers Ordre le porcent ordinarement sous leurs habits seculiers. Ils font un an de Noviciat, aprés lequel on leur fait une exhortation sur l'observance de la Regle; & le Superieum aiant beni les habies, celui qui fait Profession dir à haure voix ces paroles : Je Frere W. asant confiance en la très sainte Trinité, à la très sainte Vierge Marie, aux Bienboureax faint foan & faint Relix, & a vens mon Pere, prope-

• 

98.

CL. Byther J.F.

SECONDE PARTIE, CHAP. LI.

se wace intention pure, simple & droite, deliberemment & Cimer of fermement de garder les Commandement de Dien, d'amender Counties. mes mœurs, vivant ci-après avec plus d'amour de Dieu & de mon Prochain, meprisant les plaisirs du stècle, quittant les affections mondaines, me detachant de mon amour propre, renonçant à jamais au Diable & à la chair, pour pouvoir avancer mon salut & aider à celui de mon Prochain, par la grace de Notre Scigneur, o participer comme affocié aux privileges, prerogatives, graces & indulgences de la sainte Trinité pour la Redemption des Captifs en rechorchant l'avancement, l'honneur & le bien en toute fidelité , à la plus grande gloire du Pere, du Fils, & du saint

Esprit, Ainst soit-il.

Il s'est erigé depuis quelques années à Paris une Communauté de Filles Seculieres qui vivent selon la Regle des Religieux de la sainte Trinité & Redemption des Captifs, on les appelle aussi Sœurs de la Ste. Trinité. Leur habit est semblable à celui des Religieux; mais au lieu de manteau elles ont sur leur robe blanche une souvente ouverte pardevant, au lieu de guimpe un monchoir de con en pointe, & sous un voile noir une cornette blanche. Elles portent aussi au cou une medaille d'argent en triangle, comme on peut voir dans la figure qui represente une de ces Sœurs Trimitaires. Elles apprennent à lire, escrire, & travailler à de pauvres filles. Cette Communauté est presentement au faux-bourg saint Ansoine, où elles n'ont qu'une maison à louage, & elles ne sublistent que de leur travail, n'aïant pas encore de revenus considerables.

### CHAPITRE LI.

Des Cleres de la Vie Commune, avec la vie de Gerard le Grand leur Fondatens.

U tems que l'Ordre des Chanoines Reguliers reprenoit son ancien lustre en Italie par le moïen de la Reforme qui y fur introduite par les soins du V. P. Barthelemy Colomne, comme nous avons montre en parlant des Chanoines Regutiers de la Congregation de Latran, il parut aussi dans le mesme éclat dans les Pais Bas & une partie de l'Allemagne par la Vui

Histoire des Ordres Religieux, CLERCE DE fondation de la celebre Congregation de Windesein qui doit COMMUNE, son establissement au zele de Gerard Groot ou le Grand, quoiqu'il n'en air pas porté l'habit, la mort l'aiant prevenu dans le tems qu'il travailsois à cette sainte entreprise; & il en peut estre regardé comme le Fondateur; puisque les Clercs de la Vie Commune qu'il ayoir institués apparavant, ont donné le commencement à cette Congregation de Windeseim, suivant les intentions de leur Instituteur. C'est pourquoi comme les Clercs de la Vie Commune ont esté establis avant les Chanoines de Windeseim, nous parlerons premierement dans ce Chapitre des Clercs de la Vie Commune, & nous rapporterons dans le suivant ce qui regarde les Chanoines de Windeseim.

> Gerard Fondateur des uns & des autres, nâquit à Deventer ville des Païs-Bas & du Diocese d'Utrecht l'an 1340, de parens fort riches qui eurent un grand soin de fon éducation. Lorsqu'il fut en âge d'apprendre les Lettres humaines, on le mit sous la conduite de personnes scavantes sous lesquelles il fit tout le progrés qu'on pouvoit esperer. Son pere qui voioit en lui de si belles dispositions pour les sciences, l'envoia à Paris à l'âge de quinze ans pour faire ses études de Philosophie & de Theologie dans la celebre Université de cette ville. Il y parut avec distinction, & il y acquir mesme un si grand renom, qu'après avoir étudié quelque tems en Theologie, son pere le voulut avoir auprès de lui pour estre remoin des merveilles qu'on publioit de la capacité & de sa profonde érudition. Il resta peu en son païs; car un grand nombre de scavans hommes qui estoient pour lors à Cologne, l'aïant attiré dans cette ville, il entra avec eux en dispute, il enseigna mesme publiquement, on l'écoutoit ayec admiration, & on lui donna par excellence le surnom de Grand que sa naissance lui avoit déja donné, comme estant celui de sa famille, car Groot en Flamand signifie Grand.

> Jusques là il ne s'estoit mis en peine que d'aquerir de la gloire, & songeoit peu aux affaires de son salut. Le luxe regnoit dans ses habits qui estoient toujours pompeux & magnifigues, & ordinairement il emploioit aux divertissemens & aux spectacles le tems qu'il ne donnoit pas aux études. Un jour qu'il assistoit à ces sortes de divertissemens, un homme înspiré de Dieu-lui dit à l'oreille que ces spectacles de vanité ne lui plairoient pas tonjours, parce qu'il estoit appellé à des choses plus serieuses. Quoique ce discours ne lui plust pas pous

SECONDE PARTIE, CHAP. LI.

lors, il reconnut néanmoins bien-tost la verité; car le Prieut CLERCE DE de la Chartreuse de Monichusen dans la Gueldres, qui avoit Compone étudié avec lui, & qui connoissoit sa science & son grand genie, ne voïant qu'avec chagrin qu'un si habile homme ne s'attachoit qu'aux vanités du siècle, demandoit sans cesse à Dieussa conversion, & l'avoit mesme recommandée aux Prieres de ses Religieux.

Un jour que quelques affaires l'avoient appellé à Utrecht où: Gerard estoit pour lors, il le fut trouver, & le toucha si vivement par ses remontrances & ses exhortations, que tour d'un coup il changea de vie, quitta les Benefices dont il estoir pourveu; & pour reparer le scandale qu'il pouvoit avoir donné par la vanité dont il avoit fait profession jusqu'alors, il coupa ses cheveux en forme de Couronne monachale & se revêtit d'une robe grife & fort simple sur un cilice qu'il porta toûjours. Au lieu de bonner de Docteur, il prit un capuce noir qui descendoit par derriere jusques à la ceinture, & lorsqu'il sortoir il avoit un manteau qui alloit jusqu'aux talons d'une étoffe vile & grossiere. Ceux qui ignoroient son changement de vie & qui le virent avec cet habit, le prirent pour un fou. mais il supportoit patiemment leurs insultes, & comme un vrai serviteur de Jesus-Christ, il estoit ravi de souffrir des injures & des opprobres.

Pour pouvoir pratiquer la vie Reguliere & pour la faire pratiquer aux autres, & leur servir de guide dans le chemin de la perfection, il voulut en estre instruit lui mesme, & allois pour cet effet visiter le Prieur de la Chartreuse dont nous avons parlé, & à qui il estoir redevable de sa conversion. Il lia aussi une étroite amitié avec un saint homme nommé Jean Rusbrochius Prieur d'un Monastere de Chanoines Reguliers dans une forest proche Bruxelles, qui vivoient dans une grande reputation de sainteté, & ce fut à la persuasion de ces deux ferviteurs de Dieu qu'il prit les Ordres sacrés. Mais son humilité ne lui permit pas de se faire ordonner Prestre. Il se conrenta du Diaconat pour pouvoir annonçer la parole de Dieu; & en aïant obtenu la permission de l'Evesque d'Utrecht, il s'aquitta si dignement de cet emploi & avec tant de fruit, non seulement dans ce Diocese, mais encore dans une bonne partie de la Hollande, que plusieurs rouchés par la force de ses paroles, renoncerent à toutes les vanités du monde;

V u iij

342 HISTOIRE DES ORDRES RELIGIEUR, ne songeant plus qu'à faire penitence de leur vie passée,

CLFRCS DE LA VIE

Comme il avoit beaucoup de bien de patrimoine, il consacra dabord sa maison paternelle de Deventer pour une Communauté de Clercs qu'il y assembla, & à qui il fournissoit la subfistance; & hors les heures de la Priere, de l'Oraison & des autres exercices qu'il leur prescrivit, il leur faisoit transcrire les Livres des saints Peres & les corriger sur les anciens originaux. Parmi ceux qui se joignirent à lui & qui entrerent dans sa Communauté, un des premiers fut Florend Radivivius de Leyden qui estoit d'une famille illustre & avoit esté Professeur dans l'Université de Prague. Il estoit pour lors Chanoine dans l'Eglise de saint Pierre d'Utrecht qu'il quitta pour So ranger sous la conduite de Gerard qu'il connoissoit, Son grand calent pour le salur des ames l'obligea à prendre la Prétrise, & d'accepter le Vicariat de la Paroisse de Lublin de Devenaer, où ilse sit beaucoup estimer par sa pieté & par sa vertu. qui obligerent encore les Clercs de la Communauté de Gecard à l'élire pour Superieur après la mort de ce saint homme, qui arriva l'an 1384, dans la quazante quatriéme année de ion âge.

Avant que de mourir il avoit aussi destabli dans une de ses maisons une Communauté de silles, ausquelles il avoit prescrit aussi-bien qu'aux Clercs des Reglemens, & hors le tens de leurs exencices spirituels, elles s'occupoient à coudre, à siler & à d'autres ouvrages qui conviennent aux personnes de ce sexe, Il avoit aussi en dessein d'establir des maisons Religieuses où les Clercs de sa Communauté se sevoient engagés par des Voux. Il avoit travaillé à cela; mais la mort qui le prevint l'empscha d'enecuner son dessein, qui sur cominué par ses successeurs, ausquels il avoit proposé d'embrasser l'Ordre des Chanoines Reguliers à l'imitation de ceux de Val-Vert dont il

connoissoit la sainteré.

Immediatement après sa mort, Florend Radivivius, pour affermir davantage sa Communauté de Clercs, crut qu'il estoit plus à propos de seur faire pratiquer la vie des Apostres & des premiers Chrestiens qui n'avoient qu'un cœur & qu'une amest n'avoient rien en propre, mettant tout seur bien en commun. C'est pourquoi sans s'engager par aucun vœu, ils se propurerent par seur travail tout ce qui estoit necessaire pour seur entresien qui estoit mis dans une bourse commune sans qu'ant-

SECONDE PARTIE, CHAP. LI.

543
cun pust se reserver quelque chose pour lui en particulier, & Clares no ceue maniere de vivre les sit appeller les Freres de la Vie comcommuna, mune. Il n'estoit pas permis à qui que ce fust de briguer ni la prostrice ni des Parasses ni que un appelle se se l'est-

Prestrise, ni des Benefices, ni aucun emploi sous l'esperance d'un gain, & s'il y en avoit quelques-uns qui se rendissent dignes du Sacerdoce, le Superieur les faisoit ordonner Prestres. Ils ne faisoient point de queste; & asin qu'ils n'y sussent pas reduits par la parrient, œux qui estricie capables, drans

crivoient des Livres, comme nous avons dit, & enseignoient la

jeunelle.

Radivivius ne changea rien anx Reglemens qui avoient eff faics par Gerard, ni à l'habillement qui estoit tel que nous l'avons descrit ci-dessus, & qui estoit lemblable à celui dant ce Fondateur se revêtit d'abord après sa conversion. Lour nombre s'estant augmenté, on en envoïa des Colonies en plusieurs endroirs, & ils se repandirent bien-rost dans la Frise, la Wesphalie, la Gueldres, le Brabant & la Flandres, & par les seins de Jean Scandonde Doctour de l'Université de Paris , ils donnerent commencement à celle de Cambray. Leurs Mailons principales estoient à Deventer, Swol, Hulsbergen, Deesburg, Græninghen, Horn, Goude, Nimmeg, Utrecht, Anvers, Munster, Wesel, Cologne, Emmerik, Bruxelles, Malines; Bolduc, Gand, Cambray & Liege. Le Pape Bugene IV. accorda des privileges l'an 1431, aux Maisons de Deventer, Swol, Hulsbergen, & à quelques-autres. Il en accorda auffi à celles de Munster, Cologne, & Welel l'an 1419. Le mesme Pontife & Pie II. donnerent encore d'autres Privileges à rous les Freres de la Vie commune en 1444, & 1462. & ils en ninci receu aufi de plusieurs aucres Ponnifes. Ils estolene soumis aux Evelques, c'est pourquoi ils ne suivoient pas les mesmes Reglemens dans sources les Maisons; car les Evesques dans les Dioceles desquels estoient studes leurs Maisons, y faisoient tels changemens que bon leur sembloir. Ils ont perdu beaucoup de leurs Maisons, quelques-unes ont esté données à d'autres Ordres, comme celles de Liege qui fur donnée aux PP. Jesuires en 1581. & celle de Bruxelles aux Religieuses de saint Claire. Et d'aurres ont esté changées en Seminaires, comme celle de Malines l'an 1585, pour l'Archevesque de cette ville, & selle de Goesberg pour l'Evelque de Gand.

Forez Joann. Busch. Chronic. cononic. Regul. capitali Fin-

CHANOI-NIS REGU-ZIERS DE VINDESTIM-

344 HISTOIRE DES ORDRES RELIGIEUX, desim. Aubert Lemire, Regul. & Constitut. Clericor. in Congreg. viventium. & Henric. Sommal. Soc, Jes. in vit Thom. & Kempis

### CHAPITRE LII.

# Des Chanoines Reguliers de la Congregation de Vindeseim.

TERARD Groot ou le Grand, dont nous avons parlé dans I le Chapitre precedent, ne se contentant pas d'avoir insenue les Clercs de la Vie commune, voulut aussi establir une Maison de Chanoines Reguliers, qu'il avoit choisis entre les mesmes Cleres de la Vie commune, & qu'il avoir reconnus les plus portés à la Vie Religieuse; mais comme il cherchoit un lieu pour faire cet establissement il mourut. Radivivius son Successeur & ses Confreres voulant continuer l'ouvrage que leur Fondateur avoix commence, songerent à l'establissement qu'il avoit projetté de ces Chanoines Reguliers, Windeseim strué proche Swol leur parut un lieu favorable à leur dessein. Ils obtinrent à cet effet les permissions necessaires de Guillaume Duc de Gueldres, & de l'Evesque d'Utreht, & un riche bourgeois nommé Bertholde Thenhave, leur donna un espace de terre qui lui appartenoit, où ils jetterent les fondemens de ce Monastere l'an 1386. d'où la Congregation de Windeseim a pris son nom. Il sut achevé l'année fuivante, plusieurs personnes y aiant contribué par leurs liberalités, & l'Eglise sur confacrée en l'honneur de la sainte Vierge & de faint Augustin. En mesme tems six Freres de la Vie commune y prirent l'habit de Chanoines Reguliers & firent leurs Vœux solemnels, aïant auparavant demeuré quelques tems avec les Chanoines Reguliers d'Emsteim pour apprendre leurs Constitutions & leurs Coutumes. Ils élurent pour Prieur en 1388. Wernere Keynkan de Lochem, & pour Sousprieur Henri Wilde, & cette élection fut confirmée par l'Evesque d'Utrecht.

Aprés la fondation de ce Couvent, ces nouveaux Chanoines menerent une vie si exemplaire que leur reputation se repandit par tout le Brabant, de sorte qu'il se sit dans la suite plusieurs nouvelles fondations, & quelques anciens Monaste-

T. IL. P. 344.





Chanoine Régulier, de la Congregation de Windesem.

99.

t D. 44



SECONDE PARTIE, CHAP. LII.

res de Chanoines Reguliers s'unirent à eux. Ceux d'Emsteim, Chanofde Fontaine-Marie proche Arnhem, & un autre proche Horn, LIFRS DE
furent les premiers qui s'incorporerent avec le Chapitre de Vindeseux.
Windeseim. L'on fonda ensuite ceux d'Amsterdam, de Wrendeswel proche Northon, & du Mont sainte Agnés proche
Swol, & ces sept Monasteres dans le Chapitre General qui se
tint l'an 1402. receurent les nouvelles Constitutions qui avoient
esté dressées pour le gouvernement de Windeseim, & formerent la Congregation qui prit le nom de ce Monastere à cause
qu'il fut reconnu pour Chef.

Boniface 1X. permit que l'on celebrast tous les ans les Chapitres Generaux au Dimanche Misericordia. Ce Pape sit aussi plusieurs Reglemens pour cette Congregation, qui furent confirmés par le Pape Martin V. & cette Congregation devint si celebre, que selon Buschius qui en a fait les Chroniques, elle comprenoit dans les Païs-Bas & l'Allemagne, six-vingts Monasteres d'hommes & quatorze de silles. Ce qui servit à augnenter d'abord cette Congregation, sur l'union qui y sur faite de celles de Val-Vert & deNuys, dont nous parlerons dans

le Chapitre suivant.

L'an 1423. ils furent obligés d'abandonner pendant quelques années les Monasteres de Windeseim, de Swol & les autres qu'ils avoient dans le Diocese d'Utrecht à cause de l'interdit que les Papes Martin V. & Eugene IV. jetterent sur ce Diocese après la mort de l'Evesque Frederic de Blankenkem, & que ces Chanoines Reguliers vouloient observer pour obeir à ces Souverains Pontifes. Les Chanoines de l'Eglise d'Utrecht avoient élu par voie de postulation pour Evesque, Rodolphe de Diepholt; mais le Pape Martin V. le jugeant indigne de cette Prelature, ne le voulut pas confirmer, & pourveut de cet Evesché l'Evesque de Spire qui le permuta avec Zweder de Culemborch Prevost de l'Eglise d'Utrecht, ce qui fut agreé par le Pape. Cependant les villes de Deventer & du Territoire de Swol, ne le voulant point reconnoistre pour Pasteur, préterent toûjours obeissance à Rodolphe de Diepholt, ce qui fit que le Pape Martin V. & son Successeur Eugene IV. fulminerent excommunication contre les villes des obeissantes, & mirent le Diocese d'Utrecht en interdit. Mais une partie du Clergé & le Peuple ajant meprisé ces Censures, obligerent les Religieux d'entrer dans leurs sentimens ou

Tome II.

Chandinés Reguliers de Vindeseim.

de sortir de leurs Monasteres, c'est pourquoi l'an 1429, une partie des Chanoines de la Cathedrale & les Magistrats vinrent dans les Monasteres des Chanoines Reguliers de la Congregation de Windesein, & seur commanderent de chanter l'Office en seur presence; ce que n'asant pas vous faire, ils furent chasses des Couvens de Windesein, de Swol, du Mont saint Agnés, & de quelques autres, & n'y rentretent que l'an 1342, après que les choses eurent esté pacifiées par l'entremise du Legat du Pape, que l'interdit eust esté levé, & que le Pape eust consenti que l'on reconnust Rodolphe pour Evesque, Zweder de Culemborche stant mort à Basse pendant la tenue du Concise.

Le nombre des Monasteres de cette Congregation augmentant de jour en jour, il y en eur quelques-uns qui voulurent vivre dans une plus grande recollection & garder la clôture àla manière des Chartreux. Ils firent tant d'instances auprès du Chapitre General pour en avoir cette permission, qu'enfinon la leur accorda. Il y eut quinze Monasteres qui embrassetent cette clôture & où les Religieux firent un quatrieme V teude clôture perpetuelle. Les principaux Monasteres qui s'y engagerent furest ceux de Val-Vere, de saint Paul à Rouge-Val, de Fontaine proche Arnhem, de saint Martin de Louvain, de sainte Marie de Bothsem proche la mesme ville, & de saint

Jean d'Evangelifte proche Amiterdam.

Cette Congregation est divisée en deux Provinces, l'une de l'Allemagne superieure, l'autre de l'Allemagne inferieure. Le Chapitre General se riont rotes les trois aus, le troisième Dimunche aprés Paques dans l'une de ces Provinces à l'alternarive. On y elic deux Commillaires pour ces Provinces, & douze Diffiniteurs, du nombre desquels sont le General, & les deux Commissaires qui traitent des affaires concernant la Congregation. He ne peuvent effete continués dans un autre Chaphie; & file General meure pendant son triennal, le Commishire de la Province où il demeure, gouverne l'Ordre pendunt le reste du Triennal. Les Prieurs som élus par leurs Mohafteres & par deux annes Prieurs des Monafteres les phis proches, qui les confirment dans leurs Offices. La regularité est beaucoup observée dans rous les Monasteres, & les Religleux y sont en grundechime. Els se levent en tout rems à unaere henres du marin pour dire Marines. Ils gardent un filence



de la Congregation des Chanoines Réguliers de Windesen

.

SECONDE PARTIE, CHAP. LIV.

exact à l'Eglise, au Dortoir, à la Bibliotheque, & au Refeccoire; & dans les autres lieux, seulement depuis Complies justifier au qu'à Primes du jour suivant. Outre les jetimes d'Eglise, ils Vinnestusjetiment encore tous les Vendredis de l'année, excepté les Festes
des premiere & seconde Classe, & pendant le tems Paschal.
Ils jetiment aussi les Lundis & les Mercredis de l'année, à moins
qu'il ne se rencontre ces jours là un Semi-double, & encore
le jour de la Commemoraison des Morts, le Lundi & le Mardi de la Quinquagesme, la jour de saint Marc, les trois jours
des Rogations, les veilles des Festes de la Vierge, du saint Sacrement & du Patron du Monastere, Les Freres Convers ne
sont obligés qu'aux jetimes des Vendredis, aux Festes de la
Vierge, du saint Sacrement, de saint Marc, des Morts, &
des Rogations.

Quant à leur habillement, il confiste en une robe blanche avec un rochet & un camail noir en tout tems lorsqu'ils sont à la Maison. A l'Eglise ils porront l'esté un surplis & une aum grand camail. Les Freres Convert portent aussi le camail muce noire sur les épaules, & l'hyver une chape poire & un mais ils ont un sempulaire qui descend jusqu'aux genoux, & au Chanrils mettent des chapes grises. Il y a plusieurs Curea qui dependent de cette Congregation, & qui sont desse par des Chanoines Reguliers, mais chaque Curé est obligé de venir une sois l'an au Monastere duquel sa Cure depend. Après avoir die sa coulos au Chapitre, il damande d'estre revoqué, avoir die sa coulos au Chapitre, il damande d'estre revoqué, avoir die sa coulos au Chapitre, il damande d'estre revoqué, avoir die sa coulos au Chapitre, il damande d'estre revoqué, avoir die sa coulos au Chapitre, il damande d'estre revoqué, avoir die sa coulos au Chapitre, il damande d'estre revoqué, avoir die sa coulos au Chapitre, il damande d'estre revoqué, avoir die sa coulos au Chapitre, il damande d'estre revoqué, avoir die sa coulos au Chapitre, il damande d'estre revoqué, avoir die sa coulos au Chapitre, il damande d'estre revoqué, avoir die sa coulos au Chapitre, il damande d'estre revoqué, avoir die sa coulos au Chapitre, il damande d'estre revoqué, avoir die sa coulos au Chapitre, il damande d'estre revoqué.

Cette Congregation a perdu beaucoup de Monasteres dans le changement de Religion qui s'est fait en Hollande & en Allemagne, & qui a procuré la Couronne du martyre à un grand nombre de Religieux. Elle a aussi eu plusieurs personnes illustres par leur science & par leur pieté, dont Thomas à Kempis mort en 1471. & qui a esté un des ornemens de cette Congregation, a donné les Vies. Martin Lipse mort en 1575. estoit aussi de la mesme Congregation, aussi-bien que Jean Garet mort en 1571. Jean Latome, mort en 1578. & Jean Mauburne, qui tous ont donné des Ouvrages au Public. Il y en a qui mettent au nombre des Religieux de cette Congregation Gabriel Biel mort en 1495, mais il a esté seulement du nombre des

HISTOIRE DES ORDRES RELIGIEUX,

CHANOI. Clercs de la Vie commune. Il fut en estime dans le quinzié-LIERS DE me siécle & se sit admirer dans l'Université que le Duc Evrard de Wittemberg fonda dans la Capitale de ses Etats, où il enseigna la Theologie. Il composa quatre livres de Commentaires sur le Maistre des Sentences, une exposition sur le Canonde la Messe, & quelques autres Ouvrages.

Il y a aussi des Monastères de Filles de cette Congregation; le premier sur sondé l'an 1394, proche Amsterdam; le second l'an 1400, à Diepenhem, où furent transferées les Sœurs que Gerard Groot avoir establies à Deventer dans sa maison. Elles y vivoient en commun du travail de leurs mains, comme nous avons dit i mais cette Maison n'estant pas sussilante pour contenir toutes les filles qui se presentoient pour estre reçues parmi elles, lorsqu'elles eurent fait Profession Religieuse en qualité de Chanomesses selon les Constitutions de la Congregation de Windeseim, elles achterent une maison à Diepenhen, où elles furent transferées, & leur Communauté devint si considerable; qu'il y avoit près de cent crento silles dans ce Monastere, dix Sœursau dehors, & vingt serviceurs pour la culture des terres; mais les Heretiques ont détruit ces deux Monasteres & quelques autres. Ces Religieuses sont habillées comme les Chanoinesses de Latrans

· Poiez Joann. Bulch. Chronie. Ganonic. Regul. Capitul. Vvindesem. Aubert le Mire, de Vivindesem, & alis Cong. Canonic-Regul. & Constitut. Canonic. & Cleric. in Comm. viventium. Thomas à Kempis, Chronic. Canonicor. Montie agnetis, Penor, Fift. tripart. Canonic. Regul. lib. 2. cap. 63. & Confistut. ejuld. Congrey.



Chanoine Régulier, de l'ancienne Congregation de Val-Vert.

CHANOINES REGULIERS DE
VAL-VIRT
ET DENUYS-

### CHAPITRE LIII.

Des Congregations de Val-Vert, & de Nuys, unies à celles de Vvindeseim, comme aussi de la Congregation de Chasteau-Landon.

E Monastere de Val-Vert, nommé en langage du Païs Groenendael, n'a eu que de foibles commencemens. Ce n'estoit d'abord qu'un Ermitage, où Jean de Bosco descendu des anciens Ducs de Brabant se retira au commencement du quatorziéme fiécle, & Jean II. Duc de Brabant-lui accorda ce lieu par ses Leures de l'an 1304, deux autres Ermites l'occuperent successivement jusqu'en l'an 1343, que Lambert le dernier de ces Ermites, ceda ce lieu à Jean Hinkaert, Franco de Mont-Froid, ou Froid-Mont, & Jean Rusbroch, tous trois Prestres, qui s'estoient unis ensemble pour mener une vie retirée & penitente, Ils y bâtirent une Eglise à laquelle Franco de Mont-Froid donna tous ses biens qui estoient considerables, ce qui fut confirmé par le Duc de Brabant Jean III. la mesme année, à condition qu'il y auroit au moins cinq personnes pour y celebrer l'Office Divin, & que de ces cinq il y en auroit au moins deux qui seroient Prestres.

La donation que sit Franco de Mont-Froid de tous ses biens à cetre Eglise, est sans doute ce qui lui a fait donner la qualité de Fondateur du Monastere de Val-Vert, comme il parost par son Epitaphe rapporté par Gazet: Hic jacet sepultus V. P. D. de Franco de Frigido-monte, Fundator & primus Prapositus hujus Monasterii, qui obiit anno millesimo trecentesimo sexto

11. die Fulii.

Ces saints Prestres conserverent leurs habits Seculiers, & ne s'engagerent à aucune Regle pendant les six premieres années de leur retraite; mais l'an 1339. Franco de Mont-Froid, & Jean Rusbroch, du consentement d'André Evesque de Cambray, reçurent l'habit de Chanoines Reguliers & la Regle de saint Augustin des mains de Pierre de Saux, Prieur de l'Abbaïe de saint Victor à Paris, Jean Hinkaert n'aïant pas voults s'engager à l'état Religieux à cause de ses insirmités. Le len-

Xx üj

CHANOI-NES REGU-

Histoire des Ordres Religieux, demain le mesme Prelat establit Franco de Mont-Froid Prevost. & Jean Rusbroch Prieur de ce nouveau Monastere, qui de-YAI-YART. vint dans la suite si considerable par les biens qu'il acquit &par le nombre des Religieux qui y firent Profession, que le Monastere de Korsendoc sit union avec lui l'an 1400. Celui de Rouge-Val sit la mesme chose l'an 1409. & Val-Vert devint Chef d'une Congregation de Chanoines Reguliers, Pierre d'Ailly Evesque de Cambray qui fut ensuite Cardinal, lui aïant soumis outre les Monasteres de Korsendoc & de Rouge-Val, ceux de Bethléem proche de Louvain, de Grobbendonck, & de saince Barbe de Tene: & ce Prelat ordonna que tous les ans l'on tiendroit le Chapitre General, & que l'on feroit la visite des Monasteres.

> Le Monastere de Korsendoc, qui avoit esté le premier à s'unir avec celui de Val-Vort, fut aush le premier qui s'en separa pour se soumettre à la Congregation de Windeseim, à condition néanmoins que l'on ne pourroit pas les contraindre à changer leurs Statuts: que les Religioux qui auroient fair Profession dans un Couvene, ne pourroient pas ostre transferés dans un autre: que tous les Confesseurs auroient pouyoir d'absoudre de tous les cas reservés aux Prieurs; & qu'ils jourgient des Privileges qui leur avoient esté accordés. Ainsi il y eur pendant quelque tems de la difference dans les Obfervances energles Chapoines de ces deux Congregations, quoiqu'ils fusient unis, Epsin l'an 14.48, le Monastere de Val-Vers embrassa la Reclusion dont nous avonsparlé dans le Chapitre

> procedent, co qui fut confirmé par le Pape Nicolas V. C'est apparemment pour faire honneur à la Congregation de Windesein à laquelle celle du Val-Vert a ché unie, que le Pere Mastelin Chanoine Regulier de Windeseim, qui a donné l'Histoire de la Congregation de Val-Vert, sous le titre de Necrologium Monasterii Viridis - vallis, dit après Silvostre Mauralic, Tambourin, & quelques autres Ecrivains, que la Congregation de Val-Vert s'estendoit en Italie, où elle avoit plusieurs Monasteres. Il est vrai qu'il y avoit en Italie phisieurs Monasteres sous le tiere de Val-Vert; mais ils ne pouvoient pas estre de la Congregation de Val-Vert en Brabant, puisqu'elle n'a commence à paroifere que l'an 1149, de que quelques-uns des Monasteres d'Iralie, qui portoient le mesme nom, estaient de la fondés des le commencement du treiziéme liégle.

Seconde Partie, Chap. LIII.

Maurolic dit que ces Couvens de Val Vert en Italie CHANGE éstoient aussi de l'Ordre des Chanoines Reguliers: qu'il y en LIERS DE avoit deux à Cremone, l'un de Chanoines qui fut uni à VAL-VERZE celui de saint Pierre de Pado, & l'autre de Chanoinesses. qui est presenzement possedé par les Religieuses de Cisteaux, un autre à Boulogne qui a esté uni à la Mense de l'Archevesque; un autre de Chanoinelles à Messine, sous le titre de saince Catherine de Val-Vert, qui fut sondé l'an 1200, hors des murs de cette Ville par une Reine de Chypre, sous le titre de sainte Marie de Val-Vert, & qui, aïant esté transferé dans la Ville, fut rebasti, & l'Eglise dédiée en l'honneur de la sainte Vierge & de sainte Catherine, dont il a retenu le nom. Il ajoute que ce Monastere est fort illustre & recommandable eu'il estoit autresois Chef de plusieurs autres Monasteres de Filles en Sicile, & en quelques autres endroits: que l'Abbesse de celui de Messine estoit comme Provinciale des autres, & y faisoit la visite; mais que depuis le Concile de Trente qui défend les forties des Religieuses, cette Abbelle confirme seulement à present les Superieures de ces Monasteres, qu'i lui païent depuis ce tems-là quelques redevances. C'est ce que confirme aussi Roch Pyrrhus, dans sa Siede sacrée; mais il ne dit pas que ces Religieuses de sainte Catherine de Val-Vert fussem Chanoinesses Regulieres, il dit au contraire qu'elles avoient pris l'Institut des Carmes, & que pendant un tems, elles ont esté soumises à leur Jurisdiction; c'est pourquoi les Carmes reclament ce Couvent comme ajant esté de leur Ordre.

Une autre preuve que tous les Monasteres qui portoient le nom de Val-Vert en Italie n'estoient pasde la Congregation de Val-Vert en Brabant, c'est qu'il y en avoit quelques-uns de la Congregation de la Bienheureuse Santuccia-Terrabotti, où l'on faisoit Profession de la Regle de saint Benoist. Ces Monasteres estoient ceux de sainte Marie du Val-Vert à Arezzo; saint Mathias & sainte Marie du Val-Vert à Cesena. & fainte Marie der Val-Vert à Modene, qui avoient esté fondés par la mesme Santuccia-Terrabotti, qui mourut l'an 1306. Comme il y avoir une Generale, qui faisoit la visite des Monasteres de cerre Congregation, & que l'Abbesse de sainte Catherine de Val-Vert avoit le titre de Provinciale, & faisoir zusti la visite de quelques-autres Monasteres en Sicile, ces

362 Histoire des Ordres Religieux,

Chanotnes Reguliers de Muxs. Monasteres avoient peut-estre embrassé l'Institut de la Bienheureuse Santuccia, soit avant que d'avoir pris celui des Carmes soit après l'avoir quitté

mes, soit après l'avoir quitté.

Quant à la Congregation de Val-Vert dans le Brabant, Rusbroch dont nous ayons ci-devant parlé en a esté l'un des plus grands ornemens. Il avoit esté premierement Prestre & Vicaire de l'Eglise de sainte Gudule de Bruxelles, & avoit esté ensuite l'un des Fondateurs du Monastere de Val-Vert. Il estoit si attaché à la meditation, qu'il sur surnommé le trèsexcellent Contemplatif & le Docteur divin. Il a fait plusieurs Ouvrages de Theologie Mystique, dont celui qui a pour titre; de Nupriis spiritualibus, sur censuré par le celebre Gerson, Jean de Schonwole prit la désense de Rusbroch, par une Apologie qu'il publia en sa faveur, & Gerson avoua ensuite

gu'on pouvoit l'excuser.

La Congregation de Nuys fut aussi unie à celle de Windeseim l'an 1430. avec douze Couvens qui en dépendoient, Elle avoit esté fondée vers l'an 1170, par quelques Chanoines de Cologne, qui voulant perseverer dans la Vie commune que leurs Confreres avoient abandonnée, se retirerent dans un Bourg de ce Diocese anciennement appellé Nussie, & à present Nuys, où ils bâtirent un Monastere, qui devint si celebre, que plusieurs se joignirent à lui, & formerent la Congregation de Nuys, du nom de cepremier Monastere qui en fut le Chef. Lorsque les Chanoines de cette Congregation s'incorporerent avec ceux de Windeseim, ils eurent quelque difficulté touchant leur habillement, qu'ils ne vouloient point quitter. Il ne s'agissoit que d'une bagatelle, qui retarda néanmoins cette union de quelques années; mais enfin les difficultés furent levées, les Chanoines de Windcseim, pour se conformer en quelque façon à ceux de Nuys, prirent les chapes que ceux-ci portoient, lesquelles estoient ouvertes & repliées par devant, au lieu que celles dont on se servoit dans la Congregation de Windeseim estoient fermées de toutes parts, & ceux de Nuys consentirent que ces chapes ne fussent pas plissées autour du cou, comme ils avoient accoutumé de les porter, afin de leur côté de se conformer aussi aux Chanoines de Windeseim, qui portoient leurs chapes sans plis. Après cela les Superieurs de la Congregation de Nuys se trouverent au Chapitre General de Windeseim l'an 1430. & apporSECONDE PARTIE & CHAP. LIII, ...

gations qui n'en formerent plus qu'une seule sous le nom de CHASTEAU gations qui n'en formerent plus qu'une seule sous le nom de CHASTEAU gations qui n'en formerent plus qu'une seule sous le nom de CHASTEAU gations qui n'en formerent plus qu'une seule sous le nom de CHASTEAU gations qui n'en formerent plus qu'une seule sous le nom de CHASTEAU gations qui n'en formerent plus qu'une seule sous le nom de CHASTEAU gations qui n'en formerent plus qu'une seule sous le nom de CHASTEAU gations qui n'en formerent plus qu'une seule sous le nom de chasteau gations qui n'en formerent de rous les Religieux de leurs Monasse. Windeseim.

Cette mesme Congregation de Windeseim a donné aussi commencement à une autre qui a fleuri en France pendant quelques années, sous le nom de saint Severin de Chasteau-Landon, Vers l'an 1497. Jacques d'Aubusson de la Fejillade, aïant esté nommé premier Abbé Commendagire de cette Abbaïe située dans le Gastinois, & aïant fait restablir ce Monastere qui avoit esté entierement ruiné, sit venir six Chanoines de la Congregation de Windeseim, sous la conduite de Jean Mauburne qui en fut Prieur, pour y restablir l'Observance Reguliere. Ils acquirent une si grande estime, que plusieurs autres Monasteres se joignirent à celui de saint Severin, comme ceux de saint Victor de Paris, de saint Calixte de Cissoing, de Nostre-Dame de Livry, de Chaage, d'Epernay, de la Victoire de Senlis, de saint Sauveur de Melun, de saint, Acheul d'Amiens, de saint Maurice de Senlis, de saint Samson d'Orleans, de saint Martin de Nevers, & quelques autres qui tenoient leur Chapitre General dans cette Abbaïe de saint Severin de Chasteau-Landon, où l'Abbé de cette Maison avoir droit de presider, mesme en presence de celui de, saint Victor. Mais l'an 1917, l'Abbaie de saint Victor aïann esté trouvée plus commode pour la tenuë des Chapitres Ge-, neraux, on s'y affembla dans la suite, ce qui fit revivre l'ancienne Congregarion de saint Victor. L'Abbaïe de saint Se-. verin de Chasteau-Landon lui fut unie jusqu'en l'an 1624. qu'elle se separa de cette Congregation qui ne subsiste plus, & l'an 1636 la Reforme de la Congregation de France futintroduite dans l'Abbaïe de saint Severin de Chasteau-Landon, qui lui est presentement soumise. Jacques d'Aubusson premier Abbé Commendataire de cette Abbaie en aïant procuré 11 Reforme, comme nous avons, dir, il s'en démir en faveur de cette Reforme, & Noël Ozgus fut élu Abbé en 1519. il fut fait ensuite Ceneral des Chanoines Reguliers en France l'an 1529. & la préseance au-dessus de l'Abbé de saint Victor lui fut accordée. Après sa mort qui arriva l'an 1540. l'Abbaïe de saint Severin retourna en Commende; elle sur donnée à Pregence de Monitier fils du Gouverneur de Chasteau-Landon, Tome II.

Historn'e des Ondres Religieux.

Eninoi- & cet Abbé aïant embraffé l'Heresie de Calvin, il permit aux nes de la Heretiques de tenir leurs assemblées dans cette Abbate. Ils la Fontante. Heretiques de tenir leurs assemblées dans cette Abbate. Ils la JAILLIS ruinérent encièrement l'air 136% mais elle fut réparée par les

Successeurs de cet Apostat.

Voiez Joann. Busch. Chronir. Canonic. Regul Capitul. Windesem, Aubert le Mire, de Windesem & uliis Congregat. Canonic. Regul. Penot, Hift. tripart. Canonit! Reg. 6b. 2. cap. 66. Sammatch; Gall! Christian. Tom. 4. page 242. Tambur, de far. Abb. Tom. 2. Difp. 24. qualt. 4.

# CHAPATRE LIV.

Des Chanoines de la Congregation de la Fontaine Failliffante.

70 ici 'encore une Congregation de Chanoines qui a pris l'Ion Origine des Olères de la Vie commune, institués par Gerard Groot, "Nous avoits dit que ces Clercs avoient des Maisons à Munster, à Cologne, & à Wesel. Ces trois Maisons s'unirent ensemblé. Et voulant vivre à la manière des Chanoines, ils formerent une Congregation qui fut approuvée l'an 1439, par le Pape Eugene IV. & à laquelle ce Pontife donna le nom de Congregation des Chanolnes de la Fontaine-Phillislance. 'C' fut à la priese d'un saint Prestre nommé Henry de Huys, qui avoit non seulement fondé en 1424. la Maifon des Clercs de la Vie commune dans la Ville de Munster; mais estoit encore entré parmieux. Après sa mort, qui arriva pou de tems après l'erection de berfe Congregation, ces Chanoines affemblerent letir premier Chapitre General à Munster, dans lequel ils drefferent les Confrictions pour l'Observance Reguliere en vertu du pouvoir que le Pape Eugene leur en avoit donné par sa Bulle. 🗸

Tous les ans ils devoient tenir ce Chapitre General dans la Mailon de Munster le Dimanche Fabilair. Les Prevosts ou R'ecteurs des Mailons de Munster, de Cologne, & de Wesel devoient s'y trouver avec quarfe Chanoines deputes par leurs Communaurés, les Prevolts ou Recteurs des autres Maisons unies à ces trois, chacun leulement avec un Chanoine; les Recleurs des autres Maisons qui n'estorent pas de la Congregation (fi ces Recteurs en avoient esté tires,) & les Con"SECONDE PARTID GHAR! LLV.

fesseurs des Religieuses qui estoient aussi membres de la mes- CHANGIE

me Congregation.

CHANGI.,
NES DE LA
FONTAINEJAILLIST
SANTE-

Ils recevoient trois sortes de personnes: des Freres perpe-Jaillis, tuels, des Chanoines, & des domestiques. Ceux qui devoient estre Freres perpetuels estoient reçus de cette maniere. Le Superieur les faisoir venir en Chapitre, & après les avoir instruits des Observances de la Congregation & des raisons qui pourroient les obliger a estre chasses, il leur disoit qu'ils ne devoient plus rien avoir en propre, & qu'ainsi ils devoient faire cession pardeyant Notaire ou donation entre vifs à la Maison, de tous les biens qu'ils possedoient, soit par heritage, soit de leur travail, ou par quelqu'autre voie que ce sust, & que quand ils sortiroient de leur bon gré, où qu'il y auroit des raisons de les envoier, ils ne pourroient rien repeter de ce qu'ils auroient donné; mais qu'ils seroient obligés d'entrer dans une Religion approuvée par l'Eglise, & c'est ce qu'ils promettolent en ces termes : Ego Frater N. promitto fidelitatem Domui nostra N. & auxiliante Deo, castam, concordem, & communem vitam secundum statuta Capituli Generalis, deinceps observabo: O si contigerit quacumque occasione me de hac domo recedere aut Secundum pradicta expelli, pacifice recedam nibil repetendo, & ex tune obligatum me facio ad intrandam Religionem approbatam ubi regulariter vivitur; sic me Deus adjuvet & hac sancta Evangelia. Ceux qui estoient reçus pour Chanoines promettoient fidelité au Chapitre General d'obéir à toutes les Ordonnances cant qu'ils seroient membres de la Congregation, & d'on garder le lecret aussi-bien que du Chapitre Local. Voici la Formule de leur promesse, Ego Frater N. Ganovicus Ecclesia N. promitto bona fide, loto juramenti & vigore ejus, fidelitatem Generali Capitulo, ejusque ordinationibus, & statutis factis & faciendis Obedientiam quamdia e jus membrum fuero, de secresa ejusdem Capituli Generalis & particularis calabo ad guamsupuque statum pervenera, salva nibilominus premissione pridem per me facta in suo robore & vigore. On élisoit dans le Chapitre General deux Chanoines pour Visiteurs des Maisons de la Congregation.

Voiez Aubert le Mire, Regul. & Constitut. Clericor. in Com-

muni viventium,

Chanoines de S. Georges! in Algha.

### CHAPITRE LV

Des Chanoines Seculiers de la Congregation de S. Georges in Algha à Venise, avec la vie de saint Laurent Justinier Patriarche de Venise et l'un des Fondateurs de cette Congregation.

'On accordera aifément les différentes opinions touchant les Pondateurs de la Congregation de saint Georges in Algha, si l'on considere que ce fut par la force des Prédications du V. Pere Barthelemy Colomne, dont nous avons parle en plusieurs endroirs, & par son conseil, qu'Antoine Corrario 81 Gabriel Gondelmaire tous deux neveux de Gregoire XII. & le dernier, l'un de ses Successeurs, sous le noth d'Eugene IV. refolurent de se donner entierement à Dictient establissant une Communauré, où ils menoient une vie Apostolique vivant en commun, & où plusieurs Nobles Venitiens se joignirent à eux, du nombre desquels fut saint Laurent Justinien, qui dans la suite sut Patriarche de Venise. Carit y en a qui one prétendu que Barthelemy Colomne à esté le Fondareur de cerre Congregation, d'autres ont attribué cer honneur à Gabriel Gondelmaire, d'autres à Antoine Corrario & Gabriel Gondelmaire; d'autres enfin, & qui ont esté les plus suivis, disent que c'est saint Laurent Justinien, apparemment parce qu'il a esté le premier General de cette Congregation, & qu'il en a dressé les Statuts & Reglemens. Nous n'avons garde de lui refuser ce titre de Fondareur, que les Papes Clement VIII. 8c Paul V. lui ont donné, lorsqu'ils ont accordé en 1598. & 1609, aux Chanoises de vot Ordre de celebrer fa Peste & de reciter son Office: mais on ne peur en mesme tems dier cette qualité de Fondateur à Antoine Corrario, puisque sur son - combeau qui est dans l'Eglise de saint Georges in Aleha à Venise on lif cette Inscription. min to the contract of the contract of the

Sepulchrum Piissimi Patris Dom Antonië Corrarii Beata Memoria Episcopi Osliensis, Cardinalis Bononiensis, Fundatoris hujus

ř.,

102. de la Congregation de Saint Georges, jn Algha.

٠. • -

CHANGIA MES DE S. GLORGES AN ALGUA

Ce que l'on voit aussi sur celui d'Eugene I V. qui està Rome dans l'Eglise de saint Sauveur in Laure, qui apparencit à cette Congregation lorsqu'elle sut supprimée comme nous le dirons dans la suite.

Ce fut sous le Pontificat de Boniface IX. l'an 1404, qu' Antoine Corrario & Gabriel Gondelmaire Nobles Venitiens, desirant servir Dieu plus parfaitement en méprisant les pompes & les vanités de ce monde, abandonnement leurs Maisons & leurs biens & choistrent d'abord pour leur retraite une Belife proche Vicenze sous le titre de saint Augustin. Leur vie exemplaire leur aiant en peu de tems attiré plusieurs Compagnons, & le lieu se trouvant trop petit, ils allerent à Venise, où ils refolurent d'establir leur demeure au Monastere de saint Nicolas au Lido, regardant ce lieu comme retiré & éloigné du bruit du monde, où ils pourroient plus tranquillement vaquer à la Priere & à l'Oraison, mais Louis Barbo Prieur du Monastere de saint George in Algha de l'Ordre de saint Augustin, qui y estoit resté seul avec deux Freres Laïes, destrant d'y restablir la regularité & estant persuadé de la vertu & della fainteté de Corvario & de les Compagnons il les fut trouver. leur offrit son Eglise & son Monastere, & les sollicita si fortement qu'ils aquiescerent à sa demande. Ils vinrent demeurer avec lui, & il sollicità ensuite le Pape Boniface IX. à les faire Chanoines de cerre Etlise

Ce Pape, par une Bulle du mois de Mars 1404. donna commission à l'Eveque de Kishame de reformer ce Monastere, d'en
ehanger tout le gouvernement, & de faire ce qu'il jugerois à
propos pour y establir l'Observance Reguliere. Cet Evesque
n'y aïant trouvé que Louis Barbo & deux Freres Laies, qui
prosessoient tacitément la Regle de saint Augustin, & ne
voïant aucune apparence de Resorme, jugea à propos d'ériger
ce Monastere en Collegiale, qui seroit desservie par des Chanoines Seculiers qui vivroient en commun suivant le premier
dessein de Corrario, & de son Compagnon, qu'il mit en
possession de cette Eglise du consentement de Louis Barbo à
qui il laissa le titre de Prieur sa vie durant.

Ils estoient dix-huit, tous dans les Ordres sacrés, sçavois.

Y y iii

Georges

Histoire des Ordres Religieux. Dom Antoine Corrario, Dom Gabriel Gondelmaire, Dom Etienne Maurocini, Dom François Barbo, Nobles Venitiens, IN ALGHA Dom Mathieu de Strada de Pavie, Dom Romain de Rodvillo Milanois, & Dom Luc Philippi d'Este, Prestres: Dom Martin Quirino, Dom Michel Gondelmaire, Dom Laurent Justinien, Nobles Venitiens, Dom Jean de Pizzenado, Dom Simon de Persico Cremonois, Dom Jerôme de Mussis de Pavie, Diacres: Dom Augustin Gastaldi de Pavie, Dom Jean Sardonati de Coltri, Dom Marc Gondelmaire & Dominique Maurocini Nobles Venitiens sous-Diacres, qui estant tous à genoux aux pieds de l'Evelque, furent establis Chanoines de cette Eglise, eux & leurs Successeurs. Ce Prelat leur donna "toute la Jurisdiction spirituelle & temporelle qui en dépendoit, & leur prescrivit des Reglemens tant pour leur maniere de vivre que pour leur habillement, laissant la liberté au Prieur · d'en faire d'autres, selon qu'il le jugeroit expedient pour le bon ordre, & le maintien de la regularité, lui donnant aussi pouvoir de recevoir des Freres Laïcs ou Convers, qui vivroient - aussi en commun, & dont le nombre ne seroit point limité non plus que celui des Chanoines.

> Ange Corrario aïant esté élu Pape l'an 1406, sous le nom de Gregoire XII. confirma cet establissement par un Bref du 27, Juin 1407, par lequel il approuvoit austi les Constitutions qui avoient esté dressées par l'Évesque de Kissame. Il sit aussi Cardinaux Antoine Corrario & Gabriel Gondelmaire, & donaz : l'Abbaïe de l'aime Justine de Padouë à Louis Barbo qui reforma ce Monastere, lequel devint Chef d'une Congregation fa-· meuse dont nous parserons dans la suite, alla maris pour l'aider dans cerre Reforme, Dom Erienne Maurocini, & Dom Fran-

- cois Barbo Chanoines de saint Georges in Algha.

Il y a bien de l'apparence que dans le commenognent ces. Chanoines vivoient dans une grande pauvreté & meline d'aumosnes; puisque nous lisons dans la vie de saint Laurent Justinien, qu'il la demandoir de porte en porte par la ville de Venise, s'estimant heureux de se voir méprisé, où il avoit esté honoré; & que sa mereaïant ordonné à ses servireurs de lui emplir sa besace, afin qu'il n'eust pas lá peine & la confusion de courir ainsi toute la Ville; il la remercia, se contentant de recevoir de sa main deux petits pains pour avoir sujet d'en demander à d'autres,

SECONDE PARTIÉ, CHAP. LV.

Ces Chanoines se rendirent si recommandables en peu de CHANOI- ?
tems, & vivoient dans une si grande reputation de sainteré, Georges qu'ils furent introduits dans plusieurs Collegiales qui toutes su ensemble formerent la Congregation de saint Georges in Algha à cause de ce lieu, où se sit le premier establissement, & qui su reconnu pour Chef de cette Congregation, qui dans la suite su composée de treize Maisons, dont celle de saint Sauveur in Laure à Rome estoit du nombre.

Le premier Chapitre General se tint l'an 1424. dans lequels saint Laurent Justinien sut élu premier General. Il augmentailes Constitutions, & sit plusieurs Reglemens, qui surent toujours observés dans la suite, ce qui sans doute lui aura fait donner par les Souverains Pontises le titre de Fondateur de cette Congregation, quoiqu'à la verité, il n'ait pas esté le premier qui en ait jetté les sondemens, comme nous avons montré ci-dessus, puisqu'Antoine Corrario, & Gabriel Gondelmaire surent les premiers qui conçurent ce dessein.

Le mesme Gondelmaire aïant esté élevé au Souverain Pontificat sous le nom d'Eugene IV. accorda plusieurs Privileges à cette Congregation, qui furent confirmés & mesme amplisiés par ses Successeurs Sixte IV. Nicolas V. Pie II. Paul II. Innocent VIII. Alexandre VI. & Paul III. Le Pape Pie V. l'an 1570. obligea ces Chanoines à faire des Vœux solemnels en retenant toûjours le nom de Chanoines Seculiers asin d'a-

voir la preséance sur les autres Reguliers.

Ils se sont bien éloignés dans la suite de la pauvreté & de l'humilité, dont leurs Fondateurs avoient sait Profession, & dont ils leur avoient laissé l'exemple. Les grands biens qu'ils possedoient en plusieurs endroits, leur firent bannir la regularité de leurs Monasteres. La pluspart estant Nobles Venitiens se prétendoient indépendans les uns des autres, ils ne marchoient par la Ville qu'accompagnés de plusieurs bandits & coupe-jarrets, qui estoient les Ministres de leurs débauches, (comme on m'assura estant à Venise,) de sorte que c'est avec raison que Clement IX. les supprima en 1668. & donna tous leurs biens à la Republique de Venise pour s'en servir dans la Guerre qu'elle avoit contre les Turcs qui assiegeoient pour lors Candie & dont ces Insidelles se sont emparés.

Ils portoient une soutane blanche & par-dessus, une robe à la Venitienne de couleur bleuë, & un chaperon sur l'épaule CHAN'T! NES. DE S. 360:

Histoire des Ordres Religieux.

qu'ils prirent à la place d'un capuce qu'ils portoient autrefois, Georges Certe couleur bleuë leur fur ordonnée par Clement VIII. IN ALONA. comme estant celle de l'habit que portoit saint Laurent Justinien leur Instituteur, ainsi qu'il est marqué dans le Bref de ce Pape de l'an 1602. & ils avoient pour armes un faint Georges à Cheval ruant un dragon, avec ces mots pour devise. Super

Alpidem, & Basiliscum ambulabis.

Il parost assez par leurs illustres Fondateurs qu'il y a eu parmi eux des personnes distinguées, puisque Gabriel Gondelmaire a esté Pape; qu'Antoine Corrario, Marc & François Gondelmaire ont esté Cardinaux; que saint Laurent Justinien a esté Patriarche de Venise; & qu'il a eu pour successeur Dom Maphée Contarini de la mesme Congregation; Philippes Monticelli, fut Confesseur des Papes Alexandre VI. Pie III. & Jule II. ceux qui se sont rendus celebres parmi leurs Ecrivains ont esté Jean Baptiste Salici, Professeur de l'Université de Padouë, Jacques Philippes Thomasini Evesque de Citta-Nova d'Istrie, Eusebe Bonfanti, Alexandre Consedenti; mais sur tout saint Laurent Justinien, dont les Ouvrages ont esté imprimés en un volume in folio à Lyon en 1568. avec sa vie écrite en douze Chapitres par son neveu Bernard Justinien Chartreux, dont voici un abregé.

Il estoir de l'illustre famille des Justiniens à Venise, qui prétendent descendre de l'Empereur Justinien. Son pere s'appelloit, Bernard & sa mere estoit de la famille des Quirini, laquelle demeura veuve à l'âge de vingt-quatre ans & chargée de cinq enfans, dont le plus illustre fut nôtre Saint qui nâquit le premier jour de Juillet 1381. lorsque toute la ville faisoit des feux de joie pour la victoire obtenue en la journée de Chioza; ce qui donna fujet à fa mere de demander à Dieu au moment de sa naissance qu'il fust un jour la terreur de ses ennemis & le salut de ses Cytoïens; ce qui est arrivé dans la suite; car la ville de Venise l'a choisi pour un de ses Protecteurs & de ses Tutelaires, aussi bien que la ville de Palerme depuis qu'elle eut recours à son intercession l'an 1625, pour estre delivrée de la

peste, dont elle estoit pour lors affligée.

On reconnut des son bas agela forte inclination qu'il auroit à s'occuper aux choses saintes, & ce fut ce quile porta, à l'exemple de Dom Martin Quirino son Oncle maternel, qui s'estoit associé à Antoine Corrario & Gabriel Gondelmaire, d'entrer

- auili

SECONDE PARTIE, CHAP. LV.

aussi dans leur Compagnie aiant esté du nombre des dix-huit qui furent les premiers Chanoines de saint Georges in Algha Grorges comme nous avons dit ci-dessus en parlant de cette Congregation, à l'augmentation de laquelle il travailla avec tant de zele, que c'est ce qui lui en a fait donner le titre de Fondateur. Il se prescrivit d'abord une rigueur de vivre qu'il a toujours observée jusques à la sin; & un jour que trois des plus anciens Peres lui commanderent de la part du Chapitre de moderer les rigueurs excessives qu'il pratiquoit, il leur respondit fort humblement, je ferai, mes Peres, ce que vous me commandez, mais sachez que celui qui a resolu de soussirir pour Dieu, ne manque ra pas d'en trouver les moiens.

Il n'y avoit rien de plus humble que lui, & quoi qu'avec te tems il fut fait Superieur, il ne s'en éleva pas davantage, & ne laissa pas de s'appliquer toujours aux plus vils ministères. Ses entretiens ordinaires estoient de ses dessauts ou bien de l'humilité de Notre Seigneur Jesus-Christ. On l'accusa deux sois en plein Chapitre d'avoir commis quelque faute dont il estoir innocent. La premiere sois il reconnus certe saute, mais la seconde sois pour ne pas savoriser la malice de ceux qui l'avoient accusé saussement, il ne respondit rien & se tint dans le silence.

Toutes ses vertus éclatantes ne purent pas demeurer cachées; c'est ce qui sit que le Pape Eugene IV. qui le connois. soit plus que les autres, puisqu'il estoit aussi l'un des Fondaceurs de la mesme Congregation, le nomma à l'Evesché de Venile, & bienqu'il refusat constamment cet honneur par deux fois, néanmoins le Pape lui aiant commande une troisiéme fois de l'accepter, il fut contraint de se soumetre à l'obeissance. Il estoit pour lors âgé de cinquanté-un ansi & durant les vingttrois qu'il vêcut depuis, il ne changea jamais sa façon de vivre qu'il avoit pratiquée dans son Monastere. Il porta tos jours l'habit de sa Congregation qui estoit de couleur bleuë celesse comme nous avons dit. Il ne voulut point de tapisséries en sa maison, ni d'autres ornemens qui se ressentissent de la vanité du siécle. Tout son train consistoit en deux Chanoines qu'il prenoir du Monastere pour l'aider, l'un à reciter son Office, l'autre pour partager avec lui les fonctions penieles de sa charge; & en cinq Officiers Domestiques, encore se plaignois-il quelquefois, quoi qu'en souriant, qu'il avoit une trop gran-Tome II.

CHANO:-NY . DE S. GEORGES

Histoire des Ordrés Religheux. de famille à nourir : mais il enrendoit parler de tolis les panvres de la ville dont il prenoit un foin particulier, s'informant 1MALGHA. de leur nombre & de leurs necessités les plus pressantes, afin

> de les soulager. Un de ses parens l'aïant prié de le vouloir aider de quelque argent afin de pouvoir marier sa fille, il s'en excusa, lui disant que s'il lui donnois une petite somme, cela lui serviroit peu; & que s'il lui en donnoit une plus grosse, il fer

> roit tort à plusieurs pauvres pour qui les biens de l'Eglise sont destinés. មី១ ប្រជ

Le Pape Eugene sit ce qu'il put pour l'attirer à Rome asin ou'il pust l'assister de son conseil. Il s'en excusa toûjours tant sur la longeur du chemin que sur la foiblesse; mais ces excuses naïant plus de lieu logique le Pape estant contraint de sortir de Rome, se refugia à Florence & ensuire à Boulogne, il vint trouver ce Pontife, qui en l'embrassant lui dit : soiez le bien venn, l'ennement & la gloire des Prelats. Mais le Saint qui ne respiroit que son Diocese, objinction tost la permission d'y retourner, 3800 fut sous le Pontificat de Nigolas V. Successeur d'Eugene que le Patriarchat de Grade & l'Evelché de Venise furent reunis en sa personne pour terminer les differens qui estoient entre les, Prelats de ces deux Sieges, car il avoit esté ordonné que le survivant de l'un d'eux seroit Patriarche & Eveloue de Venile du la care de la coma de la Eveloue de la company de la Eveloue de la company de l

Enfin estant aré de 74. ang says avoir rien relâché, de ses ferveurs ni de ses rigueurs ordinaires, la siévre le saisit, causée par le grand froid qu'il avoit enduré pendant l'Office Divin; & en peu de tems il fue reduit à l'extremité. Il ne voioit qu'à regret les empressemens, qu'on témpignoit pour le secourir idans for mal parce qu'il he proioit pas qu'on le dust mettre si fort en peine de lui, il ne put se resoudre à se servir de viandes delicates pendant sa maladie, & voiant sa derniere heure approcher, il leva les yeux au Ciel & dir amoureusement ces paroles: Je vigns à vous, à bon Jesus, & pour consoder ses Domestiques qui versoient des larmes, il seur dit : Arrèzezges farmes, c'efficit po jour de joie et non pas de pleurs. Il se sie ensuite porter à la Chapelle où il rendit paisiblement son ame à Norre-Seigneur le huit Janvier 1455. Il avoit ordonné que fon corps seroit porté sans aucune poinge à son Monastere de faint Georges in Algebus mais les Chanoines de sa Cathedrale ne Je voulurent jamais permette i & c'ost dans leur Eglise bu'il

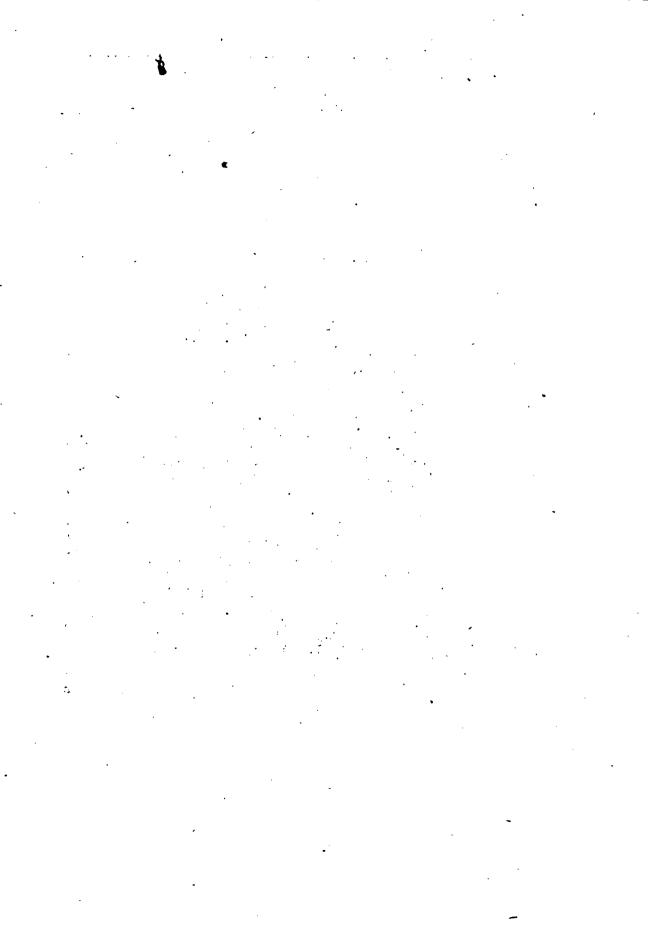

de l'Ordre de Saint Georges jn Alga, en Sicile.

Seconde Partie, Chap. LV.

a toujours reposé depuis ce tems-là, où il a operé un grand Concredition de Sinombre de miraclés qui ont obligé le Pape Clement VII. à le Giorges declarer Bienheureux l'an 1524. & Alexandre VIII. à le cano-in Sicile.

niser l'an 1690.

Il y a aussi une Congregation du mesme Institut en Sicile. fondée par Henri'de Simeon de Palerme, qui aïant suivi Alfonse Roi d'Aragon à Rome l'an 1433, obtint de vive voix du Papo Eugene IV la permission de porter l'habit des Chanoines de saint Georges in Algha, & estant retourné en son païs, aïant affemblé quelques Prestres avec luisdonna commencement à cette Congregation. Le mesme Pape par un Bref de l'an 1437, confirma la donarion qui leur fur faite de l'Hospital de saint Jacques de Mazzara à Palerme, & la mesme année il approuva leurs Constitutions. Ils avoient encore quelques autres Monasteres, & vivoient dans une grande pauvreté: leur habit confistoit en une soutane de drap blanc & un manteau ou chape de drap bleu fort prosser avec un petit capuce, & alloient nuds pieds avec des sandales de bois, comme on peur voir dans la figure que nous joignons ici. C'estoit sans doute le veritable habillement des Chanoines Seculiers de saint Georges in Algha dans leur origine, & la robe à la Venitienne qu'ils ont porce, depuis, anthibien que ceux de Porcugal, est apparent ment l'effet de quelque relachement; car Morigia de l'Ordre des Jesuates dans son Histoire des hommes illustres de son Ordre, parlant du Cardinal Amoine Corrario, l'un dos Fondateurs de cette Congregation qu'il prétend néanmoins avoir esté de l'Ordre des Jesuates, apparemment pour faire honneur à son Ordre, dic qu'il fis porter aux Chandines de saint Geor ges in Aleba des fandales de bois, le qu'il les obligea à faice le queste par la ville comme il se pratiquoit dans l'Ordre des Jesuates, & que lorsqu'il escrivoir, (c'estoit en 1604.) il n'y avoir pas long tems que ces Chanoines failoient encore porrer nien pour leur Patr'archeestige Manuel le eiegt ab es labrat est Maurolic &: Crefoence font auffil mention desquelques Chanomes de saint Georges qui formoient une autre pétité Congregation, dono le principal Monastere & le Chef estoin proche Gennes. Ils avoient encore des Monasteres à Lodi le

Jean Thomassini Evelque de Citta nova et qui a fait les

Histotre des Ordres Religieux, 264 Annales de la Congregation de saint Georges de Venise, dit Jean L'E- que les Chanoipes du Mont saine Elog près d'Arras, de saint Aubert de Cambray, & quelques autres aux Pais-Bas, estoient aussi du mesme Institut. Il se fonde peut-estre sur ce que la couleur de leur habit estoit bleuë ou violete; mais il estoit diferent quant, à la forme, comme nous avons montré dans le Chapitre xtle in which is the encountry of the

Voue Jacque Philipp. Annal. Gananicerum secul. S. Georgii in Algha, Francisco Maria, Historia das sagradas Congreçaces dos Conego seculares de S. Joorge em Alga de Venesa, & de S. Joac. Evangelista em Portugal. Silvest. Maurol, mar, ocean, di tut, gli Relig. lib. 4. Morigia. prigine de tontes les Relig. liv. -1. Chap. 44. Penor & Hift, wipart, Cananica Regul. lib. 2. cap. 70. Tambur, do jut. Abbat, Tom. 1. Disput. 14: quaft. 4. num. 32. Bernard. Justin. vie. S. Laurent. Justin. vies des SS. du P. Giry. Herm. establissement des Ordres Relig. Chap. 51. Gio. Pietr. Crescenzio, Presidia Roma lib. 2. pag. 28.

## CHAPITRE LVL

anthonis gristaris i dobri i casolo o oc

Des Changines Seculiers de la Congregation de saint Jean l'Evangeliste en Portugal, avec la vie de Dom Jean de Vicenze Evesque de Lamego, & ensuite de Visen leur · Fondateur.

OMME la Congregation des Chanolines Seculiers de faint dans ce Roiaume, n'aiann pas eu le mesme sort de celle de saint Georges in Alghas quoiqu'elle suive le mesme Institut, & que ces Chanoines reconnoissent aussi sains Laurent Justinien pour leur Patriarche & Jeur Pere nink qu'il est porté pan le Bref de Clement VIII, dun ji Semembre 1598; dont nous ayons de la parle dans la Chapiero procedent, par lequel il leur permet d'en reciter l'Office, c'est ce qui fait que nous traiterons de leur origine, en parriculien. Sous la regne de Jaan Is Roi de Botongal, il y avoit à Lisbonne un fameux Medecin & Professeur des belles Leures neminé desa Vicenseinstif de teste ville, qui degoité des va-

• • • . 1

SECONDE PARTIE, CHAP. LVI.

1857

nites du monde & desirant se donner à Dieu s'associa avec Chanot.

Martin Laurent celebre Predicateur, & Alfonse Nogueyra Jean L'E.

Gentilhomme & fils du grand Prevost de Lisbonne, qui avoient vangelisse.

Telebrate de rivre answelle au recommende de rivre de rivre au recommende de rivre de rivre de rivre au recommende de rivre de rivre de rivre de rivre de rivre de riv

conceu le mesme dessein. Ils resolurent de vivre ensemble en commun, & pour cet esset ils se retirerent pour faire leurs exercices spirituels & leurs prieres dans l'Eglise de sainte Ma, rie des Olives proche Lisbonne, avec le consentement du Curé de ce lieu qui approuva leur sainte resolution. Mais Dom Vaquez Evesque de Porto, & qui estoit ami de Jean Vicenze, aïant appris sa retraite, l'engagea de venir avec ses Compagnons dans son Diocese, & leur offrit l'Eglise de sainte Marie de Companhaan (éloignée de cette ville d'environ deux lieurs) comme

haan (éloignée de cette ville d'environ deux lieuës) comme un endroit retiré du monde, où ils pourroient tranquillement vaquer à leurs exercices, & songer à l'Eternité Bienheureuse. Ce Prelat à quelque tems de là aiant esté transferé à l'Evesché

d'Evora, ils ne trouverent pas dans son Successeur des inclinations aussi favorables à leur égard, & ils surent messine obligés d'abandonner ce lieu. Alsonse alla à Rome, & les surres

retournerent dans leur Païs.

Jean ne se rebuta point pour cela, il souffrit patiemment cette disgrace, & perseverant toujours dans le dessein de ne servir uniquement que Dieu, il distribua tout son bien aux pauvres, & aïant pris avec lui Jean Rodriguez & Pierre Alvarez, ils se revêtirent d'habits noirs fort simples, & parcoururent comme Pelerins tout le Portugal. Ils arriverent à Brague, où Dom Ferdinand de Guerra qui en estoit Archevesque les recut très humainement; & y aiant demeure quelques jours, il fut si charmé de leurs entretiens, qu'il resolut de ne les point laisser sortir de son Diocese. Jean qui avoit renoncé volontairement à rous les biens du monde, & qui se soucioit peu où il demeurât, pourveu qu'il y pust servir Dieu, accepta avec ses Compagnons l'offre de l'Archevêque de Brague. L'Abbé du Monastere de saint Sauveur de Villa de Frades de l'Ordre de sains Benoist estant mort, & la regularité estant entierement bannie de ce Monastere, il estoit tombé en Commende. C'est pourquoi cet Archevesque de son autorité leur donna ce Monaste. re, & ils en prirent possession l'an 1425. Martin Laurent re... vint joindre Jean Vicenze, & leur Societé se multiplia en peu de tems.

Pendant ce tems-là Alfonse qui estoit allé à Rome y enten-Zz iii Chandia nes de S. Jean l'E-Vangelisyr.

Histoire des Ordres Religieux, dit parler de la vie exemplaire des Chanoines Seculiers de saine Georges in Algha dont la reputation se repandoit par toute l'Italie, & qui augmentoit davantage par les vertus éclatantes qu'on voïoit briller dans les personnes des Cardinaux Corrario, & Gondelmaire qui estoient des principaux Fondateurs de cette Congregation. Il alla exprès à Venise pour voir ces hommes apostoliques, & fut si touché de leur conversation & de la vie qu'ils menoient, qu'il resolut d'embrasser leur Institut. C'est pourquoi aïant appris que l'Archevesque de Brague avoit donné un Monastere à Jean Vicenze & à ses Compagnons, il transcrivit la Regle & les Constitutions de ces Chanoines de saint Georges, qu'il porta avec lui en Portugal. S'estant rendu au Monastere de saint Sauveur de Villar de Frades, il sit recit à Jean & à ses Compagnons de la maniere de vivre des Chanoines Seculiers de saint Georges in Algha, & les persuada d'embrasser cet Institut, ce qu'ils sirent & changerent leurs habits qui estoient noirs en d'autres de couleur celeste & conforme à ceux des Chanoines de saint Georges, excepté qu'ils ont un Camail.

Leur reputation se respandit bien-tost par tout le Rosaume, & ils surent en si grande estime auprès du Roi; que ce Prince consia à Jean Vicenze & à Martin Laurent l'Instante Isabelle sa sille pour la remetere entre les mains de Philippes Duc de Bourgogne à qui elle avoit esté promiséen mariage, & ils partirent avec cette Princesse l'an 1430. aiant laissé pour Superieur au

Monastere de saint Sauveur Rodrigue Arnaud.

Après avoir executé leur commission, ils alterent à Rome pour obsenir la confirmation de leur Congregation. Le Cardinal Gondelmaire se trouvant pour lors sort malade, & abandonné des Medecins, Jean, qui, comme nous avons dit, avoit exercé cette profession & s'y estoit rendu très habile, rendit la santé au Cardinal, ce qui augmenta beaucoup l'estime qu'on avoit conçu de lui, & le Pape Martin V. consirma leur Congregation sous le titre des Bons Hommes de Villar de Frades, & la donation qui leur avoit esté faire du Monastère de saint Sauveur, aïant commis cette affaire à l'Evesque de Viseu & Loup d'Olmedo General de l'Ordre de saint Jerôme.

Leur Congregation aïant pris le nom de ce Monaftere, on les appella les Bons Hommes de saint Sauveur de Villar de Frades, Mais la Reine Habelle femme d'Alfonse V. leur aïant SECONDE PARTIE', CHAP. LVI.

fait bastir un Monastere hors les murs de Lisbonne sous le ti- CHANOTtre de saint Jean l'Evangeliste, cette Princelle qui avoit gran. JEAN L'Ede devotion à ce saint Apostre, obtint du Pape Eugene IV. VANGELIE que cette Congregation ne s'appelleroit plus à l'avenir de saint Sauveur de Villar de Frades; mais de saint Jean l'Evangeliste.

Ils ont quatorze Monasteres en Portugal, dont l'un desplus considerables est celui de saint Eloy à Lisbonne, qui a esté autrefois un Hôpital & Oratoire fondé par Isard Evesque de cette ville sous l'invocation de saint Paul, de saint Clement & de saint Eloy, aïant retenu le nom de ce dernier. Ce Prelat avoit inseré une clause dans la fondation, qui portoit qu'en cas qu'il s'etablist une Congregation de personnes pieuses qui vê: cussent en commun, an leur pourroit donner cet Hôpital pour avoit soin des malades & leur administrer les Sacremens. C'est pourquoi l'Infant Dom Pierre qui gouvernoit le Roiaume pendant la minorité d'Alfonse V. son neveu, obtint une Bulle d'Eugene IV. l'au 1440. qui accorda cet Hôpital à ces Chanoines, & à cause qu'il porte le titre de saint Eloy, le Peuple pelle austices Chanoines, en ce Roïaume Loyes, quoique leur veritable nom soit celuide saint Jean l'Evangeliste,

Jean Vicenze qu'on a toujours reconnu pour Fondateur de cette Congregation, fut Evesque de Lamego: & en faisant la visite de ce Diocese; voiant qu'il n'y avoit plus de regularité dans le Monastere de saint Georges de Recia à cause duspeu de Religieux qui y estoient, il les dispersa dans d'autres Monasteres, & donna celui-ci aux Chanoines de la Congregation Il fut ensuite transferé à l'Evesché de Viseu ou il mourut l'an 14... Alfonse Noguera fut aussi Evesque de Conimbre & en suite de Lisbonne. Ces Chanoines avoient autrefois le soin de tous les Hôpitaux du Roiaume de Portugal; mais Thomassini dit qu'ils ont quitté cet emploi pour se donner à l'étude & à la Predication.

Il y a aussi des Chanoinesses de cer Institur, comme à Redong della dans le Roïaume de Galice; mais elles ne sont point soumises aux Chanoines, parce qu'il leur est defendu par leurs-Constitutions de prendre la direction des Religienses, Quoique Pie V. ait obligé ceux d'Italie à faire des Vœux solemnels, ceux de Portugal ne s'y sont point soumis. A prèsdeux; ans de Noviciat, ils font seulement entre les mains dir Supe-

rieur une simple promesse d'observer la Regle & les Constiturions de la Congregation, & Vœu de chasteré, de pauvrer de JEAN L'E. mons de la Congregation, or vandelle & d'obeillance, tant qu'ils demeureront dans la Congregation > dont ils peuvent fortir quand bon leur semble, & on les renvoie aussi s'ils font quelques fautes; mais cela est arrivé rarement. Ils sont fort riches, & ont plus de soixante mille écus de revenu.

Leur vie est très austere. Ils se levent à une heure après minuit pour dire Matines, ne portent que des chemises de laine font l'Oraison mentale pendant certaines heures du jour, & personne n'en est exemt. Ils commencent le Caresme au Lundi de la Quinquagessme; & outre les jeunes commandés par l'Eglise, ils jeunent encore l'Avent très étroitement & tous les Mercredis & Vendredis de l'année, excepté depuis Pâques jusques à la Pentecoste qu'ils ne jeunent que le Vendredi. Tous les Mercredis & Vendredis de l'année, & les Lundis pendant le Caresme, ils prennent la discipline, comme aussi tous les jours de la semaine Sainte, & ils jeunent au pain & à l'eau le jour du Vendredi Saint. Les Novices ne sont point receus avant l'âge de dix-huit ans, & sont habillés de noir en memoire de l'habit que portoient les premiers Fondateurs.

Le Rol Jean III. leur donna le soin de tous les Hôpitaux de Portugal qui estoient de fondation Roïale. Le premier fut celui de tous les Saints à Lisbonne, qui est très considerable, & dans lequel il y a une vingtaine de l'ales qui peuvent contenir six mille malades; le second celui de Jesus-Christ de Santarem; le troisième de Monte-mòr-o-novo; & le quatrième du faint

Esprit d'Evora.

Le Roi D. Emmanuel se servit d'eux pour aller prêcher aux Indés & en Ethiopie. L'Evesque de Viseu leur Fondateur reforma l'Ordre de Christ. Didace Gonzalve Confesseur de la Reine Eleonor femme de Jean II. reforma l'Ordre de saint Paul premier Ermite en Portugal. Et les Chanoines de saint Georges in Algha en Italie dont ils avoient appris les Observances Regulieres, les aïant eux melmes abandonnés, le Pape Pie V. ordonna l'an 1368, au General des Chanoines de saint Jean l'Evangeliste, d'en envoier sept ou huit, pour reformer ceux de saint Georges. Toutes les graces & Privileges que ces deux Congrégations ont obtenus des Souverains Pontifes ont está

SECONDE PARTIE, CHAP. LVI.

esté imprimées à Lisbonne en 1594. & les Papes Innocent CHANDI- 1 XI. & Alexandre VIII. en ont encore accordés en particu-NES DE S. lier à la Congregation de Portugal depuis que celle d'Italie a vangelisesté supprimée.

Ceux de Portugal ont aussi eu parmi eux des personnes qui se sont distinguées par leur science, comme François de sainte Marie Evesque Suffragant de Brague, Vincent de la Resurrection qui mourut estant General en 1636. Michel du Saint Esprit mort en 1644. aprés avoir esté aussi General, Emmanuel de saint Paul, mort en 1643. Emmanuel de la Re-

surrection, & plusieurs autres.

Le nom de Bons Hommes de saint Sauveur de Villar de Frades qu'on donna à ces Chanoines, est peut-estre ce qui a donné lieu à Crescenze de dire que Richard Comte de Cornouaille frere d'Henry III. Roi d'Angleterre, avoit son-dé certains Religieux sous le nom de Bons Hommes, & qu'ils avoient esté de cette Congregation; mais M. Huet Evesque d'Avranche dans ses Origines de la Ville de Caën, dit que c'estoit des Religieux Sachets, dont nous parlerons dans la troisséme Partie, & qui estoient aussi habillés de bleu.

Voiez Francisco de S. Maria, Hist. das sagradas Congregaçones dos Conegos Seculares de S. Jeorge em Alga de Veneta de S. João Evangelista em Portugal. Jacques Philippes Thomasini, Annal. Congreg. Canonicor. Secul. S. Georg. in Algha. D. Nicola. de S. Maria de Lisboa, Chronic da orden dos Conegos Regrantes libr. 1. Gio Pietro Crescenzi. Presidio Romano lib. 2. pag. 28. Émmanuel Rodrig. quast Regul. Tom. 1. quast. 3. art. 1.

Chanoines de S. Sauveur' de Boulogne.

## CHAPITRE LVII,

Des Chanoines Reguliers de la Congregation de faint Sauveur de Boulogne, avec la vie du Venerable Pere Estienne Cioni de Sienne leur Fondateur.

Lestoit impossible qu'au milieu des troubles dont l'Eglise I fut agitée par le Schisme qui commença l'an 1378. après la mort du Pape Gregoire XI. & ne finit que l'an 1417, par l'élection de Martin V. qui se sit dans le Concile de Constance, les Observances Regulieres sussent exactement pratiquées dans les Congregations Religieuses, où chacun de ceux qui se vonloient maintenir dans la Papauté, accordoit aisément des dispenses à ceux de son parti. L'Ordre des Chanoines Reguliers estoit du nombre de ceux qui estoient tombés dans le relâchement; c'est pourquoi quelques Auteurs ont cru que c'est ce qui donna lieu à l'establissement de la Congregation dont nous allons parler, qui a eu pour Fondateur le P. Estienne Cioni. Il nâquit à Sienne l'an 1354. & dés ses plus tendres années il sit paroistre une forte inclination pour la vertu. Afin de la conserver, & que son esprit ne se la issat point entraîner aux vanités du siècle, il abandonna le monde de bonne heure, & entra à l'âge de quatorze ans dans l'Ordre des Ermites de saint Augustin, dont il prit l'habit l'an 1368. dans le Couvent d'Iliceto éloigné de Sienne de trois milles, & situé dans un lieu desert qu'on a appellé autrefois Fultigni, ensuite Liseda, & ensin Iliceto, à cause de la multitude des chesnes verts qui y sont & que les Italiens appellent Ilici du mot Latin Ilex: on lui a aussi donné le nom de la forest du lac, à cause d'un petit lac qui est au milieu de ce bois, d'où la Congregation dont nous allons parler a pris le nom dans son commencement conjointement avec celui de faint Sauveur de Boulogne.

Ce fut cette solitude qu'Estienne choisit pour sa retraite, & les Religieux qui y demeuroient avoient presque toûjours esté molestés par leurs Superieurs, trop faciles apparemment à croire ce que d'autres Religieux leur pouvoient suggerer

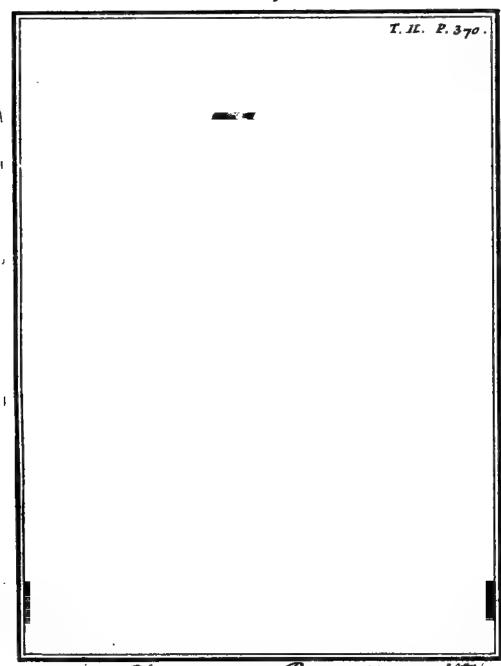

ios. Chanoine Régulier de la Congregation de S. Sauveur de Bologne, en Italie

.. 1

contre la conduite de ceux d'Ilicero, ce qui estoit un reproche CHANOI. secret de la conduite peu reglée qu'ils menoient eux-mesmes. Sauveur Ils souffrirent ces persecutions domestiques jusqu'en l'an 1408. DE BOULGqu'Estienne ne pouvant pas supporter que le General lui enlevast quelques jeunes gens qu'il élevoit dans ce Monastere dans la pratique des bonnes mœurs & de toutes sortes de vertus; & voiant bien que cela leur feroit tort, il prit la resolution avec les autres Religieux de ce Monastere de se soustraire de son obeissance.

L'occasion s'en trouva favorable. Les Historiens de cette Congregation, comme Mozzagrunus & Signius, disent que le Pape Gregoire XII. voïant que l'Ordre des Chanoines Reguliers estoit tombé dans un grand relâchement, forma le dessein d'establir une Congregation de Chanoines Reguliers, qui pust servir de Reforme à cet Ordre, & qu'il jetta les yeux sur Estienne pour en estre le Chef. Penot regarde cela comme une grande injure que ces Historiens font aux Chanoines Reguliers, qui, à ce qu'il pretend, n'avoient pas besoin d'estre reformés dans ce tems-là, & qui vivoient dans une grande regularité. Quoi qu'il en soit, il est certain que Gregoire XII. avoit pris Estienne en amitié, & qu'il l'honoroit de son estime à cause de la pureté de ses mœurs. Il le fit venir à Luques où il estoit l'an 1408. & soit que les Religieux du Monastere d'Iliceto eussent le dessein de demander au Pape qu'il les fist Chanoines Reguliers, ou que ce Pontife eust conçu lui-mesme le premier ce dessein, ils donnerent Procuration à Estienne & à Jacques de Andrea, en partant de Luques, d'accepter en leur nom ce que le Pape voudroir ordonner sur ce sujet.

Estienne & son Compagnon furent tres-bien reçus de Gregoire XII. qui leuraccorda une Bulle au mois d'Avril 1408. par laquelle il érigeoit le Monastere d'Iliceto en College de Chanoines Reguliers, permettant aux Religieux qui y demeuroient d'en prendre l'habit; il nomma à cet effet trois Cardinaux pour seur prescrire des Constitutions, & un Reglement pour leur gouvernement, aïant aussi marqué par la mesme Bulle quelle devoit estre la forme de leur habillement, qui consistoir en une Sourane de serge de couleur tannée, un Rochet de toile, un Scapulaire par dessus le Rochet, & une Chapeaussi tannée à la maniere des Freres Convers des CHANOL

Histoire des Ordres Religieux. Chartreux. Ils reçurent cet habit par les mains des Commifsaires deputés par le Pape, avec les Constitutions qui avoient DE Boulo- esté dressées; & après avoir obtenu un pouvoir de donner l'habit aux autres Religieux de leur Monastere, ils vinrent à celui de saint Dominique de Fiesoli qui appartenoit aux Dominiquains, où le Pere Estienne aiant fait venir les Religieux d'Iliceto, il leur donna l'habit de Chanoines. Reguliers, excepté à un Frere Convers qui ne le voulut pas recevoir; ce qui fut fait en presence de douze Religieux de ce Monasterede saint Dominique le 28. Juin de la mesme année, & après en avoir pris acte pardevant. Notaire, ils. retournerent à seur Monastere.

> Le Demon qui prevoioit le progrès que pouvoit faire cette Congregation naissante, fit ses efforts pour la détruire dans fon commencement. Ce Frere Convers, qui n'avoit pas voulu prendre l'habit de Chanoine Regulier, envoia donner avis à ses Superieurs de ce qui se passoit, & de quelle maniere les Religieux de ce Monastere s'estoient soustraits de l'obeissance du General (c'estoir pour lors le Pere Nicolas de Cacia) & l'intention de ce Frere estoit, de les faire tomber entre les mains des Augustins en revenant de Fiesoli; mais s'estant detournés du grand chemin, ils éviterent l'embûche qu'on leur avoit dressée. Ils arriverent heureusement à Ilicero, où le dernier jour de Juin, conformément à leurs. nouvelles. Constitutions, ils s'assemblerent pour élire un Prieur. Le Pere Estienne ne voulut point accepter cet emplois afin qu'on ne le soupçonnast point d'ambition, & d'avoir proguré ce changement pour s'attribuer la superiorité; ainsi l'élection tomba sur un autre.

> Les Augustins voulant rentrer dans la possession de ce Monastere, ne cesserent point d'inquierer ces nouveaux Chanoines, jusques à ce qu'un jour ils y vinrent à main armée accompagnés du Magistrat de Sienne, prirent tous leurspapiers, pillerent leurs meubles, & les obligerent d'abandonner ce Monastere. Aiant esté ainsi chasses, ils se retirerent dans un lieu assez proche, où pendant quelques jours ils ne vescurent que des aumosnes qu'ils alloient demander de porte en porte...

> Le Pape aïant esté informé par Estienne, de ces violences, en témoigna de la douleur, & voulant procurer leur conso

SECONDE PARTIE, CHAP. LVII.

lation & leur repos, il leur permit par d'autres Lettres datées Chanorde Kimini le 20. Novembre de la mesme année, de reprendre DE S. SAUleur premier habit, les retablissant dans tous les privileges, Boulognes immunités, exemptions & autres droits dont ils jouissoient auparavant. En vertu de ces Lettres Apostoliques, de dix Chanoines qu'ils estoient, il y en eut six qui reprirent leur ancien habit, & renererent dans l'Ordre des Ermites de saint Augustin. Deux furent envoïés à Boulogne dans un autre Monastere de Chanoines Reguliers par le Cardinal Corrario, & Estienne avec un Compagnon, sans changer d'habit, suivir la Cour Romaine, jusques à ce que le Pape leur permist de recevoir tel establissement qui leur seroit offert, pourvû que ce fust dans un lieu convenable à leur estat, qu'il érigeoit par avance en Prieuré Conventuel, leur accordant de nouveaux Privileges par un Bref du premier Septembre 1409. 11 donna encore dans la suite d'autres Privileges à ces-Chanoines, qui n'avoient aucune demeure fixe.

Enfin après avoir esté errans pendant quatre ans, ils trous verent Guy-Antoine Duc d'Urbin, qui leur donna un Ermitage appellé desaint Ambroise proche Eugubio. Il avoit esté occupé auparavant par quelques Ermites qui ne suivoient aucune Regle; mais l'Evelque d'Eugubio leur avoit donné celle de sant Augustin, & leur avoit prescrit une forme d'habillement à aïant ordonné qu'ils seroient appellés Ermites de saint Ambroise. Mais ce mesme Ordre estant esteint, & Estienne aïant pris possession de ce lieu, Gregoire XII. l'érigea en sa faveur en Prieuré de Chanoines Reguliers; & c'est là proprement qu'a commencé cette Congregation, qui peu à peur fit un si grand progrès dans la Perfection, que les Religieux s'attirerent par la sainteté de leur vie l'estime de tout le monde. Les Papes & plusieurs Princes Souverains leur fonderent des Monasteres, & leur donnerent des terres, des possessions & des revenus, principalement après que l'Eglise sut en paix, lorsque le Schilme cessa dans le Concile de Constance, où Gregoire XII. se demettant volontairement de sa dignité, le Cardinal Othon, de la famille des Colomnes, fut élu en sa place Chef de toute l'Eglise, aïant pris le nom dé Martin V. Ce fut sous son Pontificat que le Monastere de saint Ambroise commença à s'estendre, en ajant eu sous lui d'autres qui ont formé une Congregation tres-considerable, non seules-Aaa iij

Histoire des Ordres Religieux, 374

DE S. SAU-

CHANOI-NES REGUL. ment par le nombre des Chanoines, mais aussi des Monasteres. Entre ceux qu'elle a obtenus, les premiers furent ceux de VELR DE BOULOGNE. saint Sauveur de Boulogne & de sainte Marie au Rhein unis ensemble, qui lui furent cedés par François Ghisleri dernier Prieur de ces Monasteres, avec le consentement de Martin V. Ce Ghisleri estoit le dernier Religieux qui estoit resté de l'ancienne Congregation de sainte Marie au Rhein; elle avoit esté fondée vers l'an 1136. & avoit pris son nom d'un Monastere situé à cinq milles de Boulogne, qui devint Chef de huit ou dix autres en Italie: mais l'an 1359. Galeas Duc de Milan, aïant assiegé Boulogne, il fut entierement destruit, & uni ensuite à celui de saint Sauveur que ces Chanoines possedoient déja dans la Ville, la Congregation aïant toûjours rerenu son nom de sainte Marie au Rhein, qui aïant encore perdu les autres Monasteres qu'elle avoit, se voïoit en 1418. reduite à ceux de saint Sauveur & de sainte Marie au Rhein unis ensemble sous un mesme Prieur, qui estoit ce Ghisseri & le seul Religieux, comme nous venons de dire, qui restoit de cette Congregation,

Il voulut restablir la Discipline Reguliere dans son Monastere, par le moien de quelques Chanoines qui vescussent conformément aux saints Canons; & aïant entendu parler des Ambroisiens ( c'est ainsi qu'on appelloit ceux qui avoient esté establis proche Eugubio dans l'Eglise de saint Ambroise, ) il en sit venir dans son Monastere, & supplia Martin V. de faire l'union de ces Monasteres avec celui de saint Ambroise; ce que le Pape accorda par ses Lettres du mois de Juin 1418. adressées à Nicolas Albergat pour lors Evesque de Boulogne, lui donnant commission d'introduire dans ces Monasteres de saint Sauveur & de sainte Marie au Rhein les Chanoines de saint Ambroise, quoiqu'ils ne portassent pas le mesme habit, & qu'ils n'eussent pas les mesmes observances, leur permettant de vivre selon les Constitutions qui leur avoient esté accordées & confirmées par le faint Siege, donnant pouvoir neanmoins à l'Evesque de Boulogne, d'ordonner & de disposer ce qu'il jugeroit à propos touchant les changemens qu'il conviendroit faire, tant à l'égard de l'habit que des observances, après que ces Chanoines auroient esté reçus dans ces Monasteres, dont il pouvoit faire l'union & introduire telle Reforme qu'il trouveroit necessaire,

Cette union ne se sit pas si-tost, car Ghisleri se repentit Chanorde ce qu'il avoit fait, soit qu'il esperast pouvoir lui-mesme re- DE S. SAUparer la Discipline Reguliere en recevant des Novices qu'il Pour DE Bouloune auroit élevés dans la pieté; ou bien que ce fust à cause que les Chanoines Ambroissens ne vouloient pas quitter leurs habits pour se conformer à celui que les Chanoines de ces Monasteres avoient toûjours porte, où il n'en vouloit pas introduire d'aucres qui portassent un habit different : car celui des Ambroissens consistoir, comme nous avons dit, en une Sourane. un Scapulaire & une Chape de couleur tannée, de mesme que les Freres Convers des Chartreux, selon que leur avoir ordonné Gregoire XII. & les Rheiniens au contraire portoient une Tunique deserge blanche avec un Rochet de toile par dessus, & des Aumuces blanches quand ils estoient dans La Maison; & lorsqu'ils sortoient ils avoient une Chape noire.

L'astaire fut neanmoins terminée par la prudence & l'autorité de l'Evesque de Boulogne, qui pour les mettre d'accord. ordonna que les Ambroissens servient reçus dans ces Monasteres, à quelques conditions dont il y en eut deux principales? la premiere, que pour estre plus conformes avec les Chanoines Rheiniens, ils osteroient leurs Tuniques, Scapulaires & Chapes grises, & porteroient une Tunique de serge blanche avec un Scapulaire de mesme sur un Rochet de toile, & porteroient aussi une Chape noire lorsqu'ils sortiroient ; ce qu'ils ont observé jusqu'à present; sinon, qu'au lieu de la Chape noire, ils portent un Manteau Clerical, aussi-bien que ceux de Latran & plusieurs autres Chanoines Reguliers, qui presque rous portent des Manteaux hors du Monastere: l'autre condition fut, que Ghisleri, sa vie durant, seroit Prieur & auroit l'administration libre de ces Monasteres.

Sous ces conditions les Chanoines Ambroisiens prirent possession de ces Monasteres de saint Sauveur & de sainte Marie au Rhein, alant establi un Vicaire ou Superieur, donc L'autorité ne s'estendoir que pour l'Observance Reguliere, ce qui dura jusqu'à la mort de Ghisseri qui arriva l'an 1430. Pour lors l'union fut faite éntierement de ces Monasteres; & afin qu'elle fust plus affermie, ils en demanderent la confirmarion à Martin V. ce furent les premiers Monasteres qu'ils Debuirent après celui de saint Ambroise, & à cause de la dignité & de l'antiquité de celui de saint Sauveur, ils l'establirent

Histoire des Ordres Religieux.

MZ.

Chef de leur Congregation & de leur Ordre, qui en 2 rete-RIERS DE S. nu le nom jusqu'à present, comme il paroist par plusieurs Bulles, particulierement par une de Clement VIII. de l'an 1595, qui confirme les Privileges de douze Congregations de Chanoines Reguliers. Le Pape Martin V. leur accorda encore en 1430, le Monastere de saint Donar de Scopeto proche Florence, d'où le vulgaire les a aussi appellés Scopetins. Ils avoient esté aussi d'abord appellés de la Forest du Lac, à cause de ce Couvent d'Iliceto qu'ils furent obligés d'abandonner, proche lequel il y avoit un Lac au milieu d'un Bois.

Leur premier Chapitre General se tint l'an 1419. dans le Monastere de saint Ambroise proche d'Eugubio, & le Pere Estienne Instituteur de cette Congregation y sut élu premier General. Il exerça cette Charge pendant quinze années, aïant toûjours esté confirmé dans cet emploi jusqu'à sa mort qui arriva le trente Octobre 1432, après trois jours de maladie. Son corps fut enterré dans l'Eglise du Monastere de saint Sauveur à Boulogne. Presentement ils tiennent le Chapitre General tous les trois ans, & le General qui a fini sa Superio-

rité doit vaquer pendant six ans.

Ces Chanoines Reguliers ont environ quarante-trois Monasteres, dont il y a trois celebres Abbaïes à Rome, scavoir saint Laurent extra muros, sainte Agnés aussi extra muros, & saint Pierre aux Liens, qui a esté pendant un tems sous la protection du Roy de France. Quant à leurs Observances, ils ne mangent de la viande que le Dimanche, le Mardi & le Jeudi seulement à disner, & par Dispense au souper. Ils peuvent neanmoins manger du potage à la viande le soir. Outre les jeûnes de l'Eglise, ils jeûnent tous les Vendredis depuis la Feste de Pasques jusqu'à la Feste de l'Exaltation de sainte Croix. Ces jours-là, depuis Pasques jusqu'à la Pentecoste, on leur donne une salade à la Collation & quelques fruits, & depuis la Pentecoste jusqu'à la Feste de la sainte Croix ils n'ont que du pain. Depuis cette Feste jusqu'à l'Advent, & depuis Noël jusqu'au Mercredi des Cendres, ils jeunent le Mercredi, se Vendredi & le Samedi, & à la Collation ils n'ont que du pain, excepté le Samedi qu'ils peuvent manger de la salade & du fromage. Ils jeunent encore pendant l'Advent, les veilles de la feste du saint Sacrement, de saint Augustin, de la Nativité de la Vierge, & de la Dedicace de l'Eglise SECONDE PARTIE, CHAP. LVII. 377

L'Eglise du Sauveur, & le Vendredi Saint ils jeûnent au pain ChanorNES REGUL'ARS DE S.

Dendant une beure ou trois quarts d'heure après laquelle Sauveurde.

pendant une heure ou trois quarts d'heure, après laquelle Boulogne. ils peuvent dire leur coulpe au Superieur, outre le Vendredi qu'on tient le Chapitre pour ce sujet. Voici la Formule de leurs Vœux : Ego Domnus N. facio Professionem & promitto Obedientiam Deo & B. Maria & B. Augustino & tibi Domno N. Priori Monasterii SS. NN. vice Domni Prioris Generalis Canonicorum Regularium Congregationis S. Salvatoris Ordinis S. Angustini & successorum ejus, secundum Regulam B. Augustini & Institutiones Canonicorum ejusalem Ordinis, quod ero obediens tibi, tuisque successoribus usque ad mortem. Ils n'ont que des chemises de laine. Nous avons ci-devant parlé de leur habillement, nous ne repeterons point ce que nous avons dit. Les Freres Convers sont habillés comme les Prestres, excepté que leur rochet est lié d'une ceinture de cuir. Ils ont aussi des Freres Commis qui sont habillés de gris: Ils ont pour armes le Sauveur du monde tenant un livre ouvert où sont écrites ces lettres . A . & A.

Voiez Joseph Mozzagrunus, Narratio rerum gestarum Canonic. Regul. Joan Bapt. Signius, de Ordine & statu Canon. Reg. S. Salvatoric. Penot, Hist. tripart. Canonicorum Regul. lib. 2. cap. 48. Silvest. Maurolic. Mare Oceano di tut. gli Relig. Paul Morigia, Origine de toutes les Religions. Hermant, établissement des Ordres Religieux Chapitre 53. Tambur, de Jur. Abbat, disput. 24. quest. 4. num. 30. & les Constitutions de cet Ordre, CHANOI-NES REGU-LIERS DE LA CONGRE-GATION DE FRANCE.

## CHAPITRE LVIII.

Des Chanoines Reguliers de la Congregation de France vulgairement appellée de sainte Genevieve; avec la vie du Reverend Pere Charles Foure Instituteur de cette Congregation.

Ous essant proposé de donner dans cette Histoire des Ordres Religieux un abregé des Vies de leurs principaux Fondateurs & Reformateurs, il est juste que nous parlions du Reverend Pere Charles Faure à qui la France est redevable de lui avoir procuré la Congregation des Chanoines Reguliers, qu'on appelle de France & plus communement de sainte Genevieve, qui fait l'un des plus beaux ornemens de l'état

Regulier dans ce Roiaume.

Il nâquit l'an 1594, à quatre lieues de Paris, dans le Village de Luciennes, où les Patens avoient une Maison de campagne. Son Pere se nommoit Jean Faure Seigneur de Marsinval, Commissaire ordinaire des Guerres; & sa Mere Magdelaine le Bossu. Il sur nommé Charles sur les sonds de Baprême, & dès sa plus tendre jeunesse il montra beaucoup d'inglination pour la vertu, & une grande aversion pour le vice;
car à peine avoit-il cinq ans qu'aïant sçu que sa nourrice avoitesté reprise de quelques desordres, il ne voulut plus souffrir ses
caresses, & suïoit mesme sa presence.

Il aimoit passionnément toutes les choses qui regardent le culte des Autels, & il estoit si porté à faire l'aumosne, que souvent il se levoir exprès de grand matin pour prendre les fruits qui estoient sous les arbres, asin de les cacher & de les donner ensuite aux pauvres. Son humeur estoit extrêmement douce, son cœur tendre & genereux; & quoi qu'il sust vis & plain de seu, il estoit néanmoins judicieux & moderé, patient & perseverant dans le travail; ensin il sembloit que Dieu avoit mis en lui tous les caracteres qui sont propres à former les

grands hommes.

Son pere l'envoïa à l'âge de dix ans à Bourges pour y faire fes études au College des Reverends Peres Jesuites: mais l'air

Chanoine Régulier de la Congrégation de France, en habit de Choeur, l'Ete

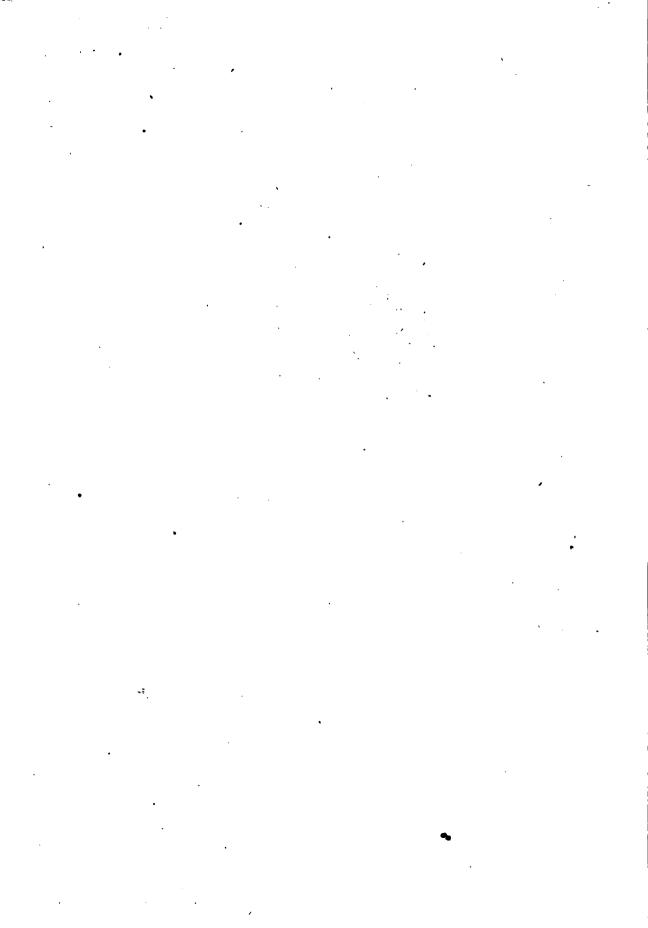

|     |     |   |   | , , ,    |   |
|-----|-----|---|---|----------|---|
|     |     |   |   |          |   |
| •   |     |   |   | <b>;</b> |   |
|     |     | • |   |          |   |
|     | _   |   |   | •        |   |
|     | •   |   |   |          |   |
| •   | •   | • |   | -        |   |
|     | •   |   |   |          |   |
|     |     |   |   | •        |   |
|     |     |   |   | •        |   |
|     |     |   |   |          |   |
|     |     |   |   | •        |   |
|     |     | • |   |          |   |
|     | ,   |   |   |          |   |
|     | •   |   |   |          |   |
|     |     |   |   |          |   |
| • • |     |   | • |          |   |
|     |     |   |   |          |   |
|     |     |   |   |          |   |
| ·   |     | • |   | •        |   |
| •   |     |   |   |          |   |
|     |     |   |   |          |   |
|     |     | • |   |          |   |
|     |     | • | , |          |   |
|     | , . |   |   |          |   |
|     | ,   |   |   |          |   |
|     | •   | • |   |          |   |
|     |     | • |   |          |   |
| _   | •   |   |   |          |   |
|     |     |   |   |          |   |
|     |     |   |   |          | • |
|     |     |   |   | •        |   |
|     |     |   |   |          |   |
|     |     |   |   | •        |   |
|     | •   | • |   |          |   |
| •   | •   |   |   | •        |   |
|     |     |   |   |          |   |
|     |     |   |   |          |   |
|     |     |   |   |          | • |
|     |     |   |   |          |   |
|     |     |   |   |          |   |
|     |     | • |   |          |   |
|     |     |   |   |          |   |
|     |     |   |   |          | • |
|     | •   |   |   |          |   |
|     | •   |   |   | •        |   |
|     |     |   |   |          |   |
|     |     |   |   | •        |   |
|     | • . |   |   | -        |   |
|     |     |   |   | •        |   |
|     | •   |   |   |          | • |
|     |     |   |   |          |   |
|     | •   | • | • |          | * |

Chanoine Régulier de la Congrégation de France, en habit de Choeur l'hyver.

SECONDE PARTIE, CHAP. LVIII.

Au Païs lui aïant esté contraire, il le rappella auprès de lui, CHANOT-& à peine fut-il de retour qu'il le laissa Orphelin, estant de-LIFRS DE LA cedé, & aïant laissé à ses ensans plus d'honneur que de biens; CONGREce qui sit que la mere de nôtre Charles le destina pour l'Eglise; FRANCE. & comme l'Abbé de saint Vincent de Senlis estoit de ses amis, on lui conseilla de le lui donner pour estre Religieux dans son Abbaïe, ce qui estoit alors consideré comme une espece de Benefice.

Il entra dans cette Abbaïe suivant en apparence les impressions de sa mere; mais conduit en esset par la divine Providence qui le choisissoit pour y restablir la discipline Reguliere; & comme cette Abbaïe est regardée comme le berceau où la Congregation des Chanoines Reguliers de sainte Genevieve a

pris naissance, nous rapporterons son origine.

Elle fut fondée l'an 1060, par Anne de Russie fille de Georges l'Esclavon Roi des Russiens & des Moscovites, semme de Henri I. & mere de Philippes I. Rois de France. Elle y mit des Chanoines vivant en commun, qui par la sainteté de leur vie se rendirent si celebres & si recommandables qu'en 1186. Guillaume de Garlande Senechal & Grand-Maistre de France, aïant fondé l'Abbaïe de Nostre-Dame de Livry à trois lieuës de Paris, s'adressa à Hugues Abbé de saint Vincent, pour y envoïer de ses Religieux. Ils persisterent dans cette ferveur jusques sous le Pontisicat de Benoist XII. qui aïant formé le dessein de réünir tous les Chanoines Reguliers sous une mesme Regle & les ramener à la mesme Observance & aux mesmes pratiques, voulur que les Constitutions qu'il avoit dressées à ce sujet sussent universellement observées.

La premiere assemblée qui se tint en France pour les recevoir sut à saint Vincent de Senlis, où il se trouva soixante & un Abbés & dix Prieurs des seules Provinces de Rheims & de Sens. Mais peu de tems après les guerres que causerent les Anglois dans ce Roïaume, & qui empescherent la tenuë des Chapitres Provinciaux ordonnés par Benoist XII. surent cause que le relaschement s'introduisit dans la pluspart des Maisons. Le partage des biens & la proprieté en bannirent la pauvreté; les Offices qui devinrent perpetuels annéantirent l'obéissance; & les Religieux se plongerent dans l'oissveté, ne songeant plus aux études, & ne s'adonnant qu'à la bonne chere &

au dereglement,

Bbb ij

Histoire des Ordres Religieux.

FRANCE.

Le malheur des Commendes fut une suite & une punitions LIERS DE LA de ces desordres, & l'Abbaie de saint Vincent y sur assujettio des premieres; le dereglement dans lequel on y vivoir en 1492, fut si grand, que le Parlement de Paris fur obligé d'en prendre connoissance. Il estoit plus grand en 1595. Il y eut des Commissaires nommés pour y faire une visite dans les formes; & tous ces desordres n'approchoient pas encore de ceux qui y regnoient lorsque le Reverend Pere Faure y prit l'habit en 1614. Ce jour si saint & si heureux pour lui, ne fut, pour ainsi dire, qu'un jour de débauche & de profanation pour les autres qui assisterent à cette ceremonie. On vit dans co saint lieu des festins, des danses, & d'autres divertissemens. Les Femmes mangerent avec les Religieux dans le Refectoire, elles entrerent par tout, jouerent dans les Cloistres & dans le Chapitre; & ce ne fut qu'un jour de licence & de defordre.

Le jeune Novice estoit pendant tout ce tems-là enfermé: dans sa Cellule. On ne le vit paroistre que lorsqu'il fallut aller à l'Office, & il ne parla à ses parens sur le soir, que pour leur dire adieu. Comme ce n'est ici qu'un petir abregé de savie, je ne rapporterai point toutes les mortifications qu'il exerça sur son corps, & celles qu'il eut à souffrir de la part des Religieux, qui vivant dans le libertinage, ne pouvoient voir sans rougir de honte la vie exemplaire qu'il menoit, & les austerités qu'il pratiquoit; & sans l'autorité de l'Evesque de Rieux Abbé de cette Maison, & dont les Religieux dépendoient à cause de certains avantages temporels qu'ils esperoient pouvoir obtenir de lui, le jeune Novice eut esté renvoié chez ses parens.

Enfin l'année de probation estant finie, il prononça ses-Vœux le premier jour de Mars 1615, tout s'y passa à l'égard des Religieux comme à la prise d'habit; mais à l'égarddu nouveau Profez, il redoubla son zele & sa ferveur. Il ne songea plus qu'à s'aquitter de ses obligations, & quelque tems après il vint à Paris pour y finir ses études. Il sit son cours de Philosophie sous François Abra de Raconis, qui fut depuis Evesque de Lavaure; & après avoir reçu à la fin le bonnet de Maistre és Arts, il étudia en Theologie sons Philippes de Gamaches, & André du Val. Il fit un merveilleux progrès. sous de si habiles Maistres; de sorte qu'au bout de deux ans ils le contraignirent de prendre le degré de Bachelier. Il fut-

forcement sollicité de continuer ses études afin de passer jus- Chanerques au Doctorat. Mais le desir de la Reforme de son Mo- ELERS DE LA nastere de saint Vincent, & les follicitations continuelles de CONGREdeux de ses Confreres, dont Dieu avoit touché les cœurs, France. qui le pressoient de retourner au plustost, l'emporterent sur toutes les raisons qu'on lui put donner pour continuer ses étu: des. Ces saints Religieux eurent d'abord beaucoup à souffrir de la part de leurs Confreres, qui ne vouloient point entendre parler de Reforme, & la protection que le Cardinal de la Rochefoucaut, pour lors Evesque de Senlis, voulut bien leur donner, servit à les mettre à couvert des mauvais traitemens que le Prieur de cette Maison leur saisoit. Leurs discours & leurs bons exemples en attirerent quelques uns ; mais les morts funcstes & tragiques de cinq Religieux, qui s'opposoient fortementà leurs bonnes intentions avec le Prieur, & qui furent fuivies par celle de ce mesme Prieur en moins d'un an, furent

ce qui donna entierement naillance à la Reforme. On chercha dès lors des mesures pour y parvenir; & quoique le Pere Faure n'eust encore aucune Charge, ni aucun Caractere, parce que son âge ne le lui permettoit pas ; c'estoit néanmoins par ses avis que furent dressés la pluspart des Reglemens necessaires, & des pratiques qui ont depuis servi au grand Ouvrage de la Reforme; & un des principaux Articles, fut qu'à l'avenir les Prieurs seroient triennaux au lieu qu'auparavant ils effoient-

Seconde Partié, Chap. LVIII.

perperuels. Lorsque ces Reglemens eurent esté dressés, les Religioux solliciterent si fort le Pere Faure, pour prendre l'Ordre de Presteise, qu'ikne prosien désendre. Ce fai le 22. Septembre de l'année 1618; qu'ille reçut des mains du Cardinal della Roll chefouoaut. On his donna enfine le gouvernement de certe Maison, & Dieu versa une si grande abondance de Behedica tions sur ses travaux que cette Abbaie répandit par tout une odeur de sainteré qui lui acquit antant d'estime, qu'elle s'estoit actirée de blame.

Il vint de coutes parts des personnes de tour âge & de toures conditions pour embrasser la vie Religieuse dans une si sainte Compagnie. On y voïoit souvent venir des Religieux de plusieurs Maisons pour y observer la regularité, s'instruire des veritables devoirs des Chanoines Reguliers, de apprendre sous la conduite du Pere Faure les regles de la vio spirituelles Bbb iii.

Histoire des Ordres Religieux.

C)NGRE-GALION DE FRANCE.

Le Reverend Pere Pierre Fourier Curé de Mataincourt tra-NES REGU-L'ERS DE LA vaillant pour lors à la Reforme des Chanoines Reguliers de Lorraine, y envoia exprès un Religieux, qui fut depuis General de sa Congregation, pour s'instruire des Reglemens de cette nouvelle Reforme, & pour consulter ceux qui l'entreprenoient. L'Abbaïe de Nostre-Dame d'Eu y envoia aussi quatre Novices, pour y estre élevés dans la regularité. Enfin le Cardinal de la Rochefoucaut aïant esté fait Abbé de sainte Gene. vieve du Mont à Paris en 1619. & aïant resolu de la Reformer & de la mettre sur le mesme pied qu'estoit celle de saint Vincent de Senlis, il crut qu'un des moiens dont il pouvoit se servir pour cela, estoit d'obliger quelques Religieux de cette Abbaïe d'aller à saint Vincent pour voir ce qui s'y passoit, & pour y prendre l'idée d'une vie Reguliere.

> Nous avons montré en parlant des Chanoines Reguliers de saint Victor, comme ce Cardinal avoir tâché de relever les anciennes Congregations; mais n'aïant pas réussi dans son dessein, c'est ce qui lui sir naîcre la pensée d'en ériger une nouvelle, dont fon Abbaïc de sainte Genevieve a coujours esté le Chef, quoi qu'elle me soit que la troisséme qui reçut la Reforme, qui avoit esté auparavant introduire dans celle de saint Tean de Chartres; & nous rapporterons en peu de mots l'Ori-

gine de cette celebre Abbare.

Elle fut fondée par le Roi Clovis au commencement du les xiéme siécle vers l'an 511. à la priere de la Reine Clorilde son Epoule, qui à voit procuré la conversion de ce Prince, & à qui touse la France est redevable de la foi Catholique L'Eglise fui confacrée par saint Remi en l'honneur des Apostres saint Pierre & saint Paul, dont elle retint les noms jusqu'à ce que sainte Genevieve y aïant esté onterrée; un ajoura celui de cette sainte à ceux des saints Apostres. Mais la ville de Paris, aïant reconnu cette petite Bergere pour la Patrone, & le Roiaume de France aïant experimenté dans plusieurs occasions par des miracles visibles la protection de cette sainte Vierge; cette Eglise n'est plus connuë presengement que sous le nom de cerre illustre Parrone de la Capitale du Roiaume de France.

Clovis y aïant mis d'abord des Chanoines Seculiers, ils s'acquirrerent de leurs obligations pendant un tems considerable, jusqu'à ge que les Normands n'ajant pu prendre Paris en 845, & 846. se contenterent de saccager les: Fauxbourgs. Leur

SECONDE PARTIE, CHAP. LVIII. éruauté n'aïant pas épargné ce faint lieu, ils le pillerent par Chanondeux fois 3 de sorte que les Chanoines aïant esté obligés de LIERSDE LA prendre la fuite, le service divin ne s'y fit plus avec tant d'é-Congrexactitude. Ils tomberent insensiblement dans le relaschement, FRANCE. qui s'augmenta beaucoup dans la suite principalement dans le douzième sécle qu'ils en furent chasses, & l'on mit en leur place des Chanoines Reguliers, y aïant donné lieu par le scandale qu'ils causerent, lorsque le Pape Eugene III. alla dans leur Église l'an 1148. Ce Pontife qui estoit Religieux de l'Ordre de Cisteaux & disciple de saint Bernard, avoit esté élu pour Chef de l'Eglise universelle après la mort de Lucius 11. l'an 1145, une fedition qui s'éleva aussi-tôt à Rome l'obligea d'en fortir avec les Cardinaux, qui le couronnerent au Monastere de Farfe le quatre Mars de la mesme année. Il revint à Rome après que la revolte ent esté appaisée; mais la paix & la tranquillité n'y durerent pas long-tems. Le Pape fatiqué par les fedicions des Romains, vint en France l'an 1148. & fut reçu à Paris, par le Roi Louis VII. dit le jeune & l'Evefque Thibaur auparavant Prieur de saint Martin des Champs. Ils allerent au-devant de ce Pontife, & l'emmenerent en grande solemnité à l'Eglise de Nostre-Dame. Quelques jours après, Eugene voulut aller dire la Messe à sainte Genevieve à cause que cette Eglise estoit immediatement soumise au saint Siege. Quand il v fur arrivé, les Officiers de l'Eglise étendirent devant l'Autel un tapis de soie, où il se prosterna pour faire son Oraison. Ensuite il entra dans la Sacrissie & se revestir pour la Messe. Copondant les Officiers du Pape prirent le tapis prérendant qu'il leur appartenoit selon la coutume; les Chanoines au contraire pretendirent qu'il devoir rester à leur Eglise, & prirent querelle avec eux. Des paroles ils en vinrent aux mains: les Officiers du Pape furent si maltraités par les Chamoines, qu'il y en eut phusieurs de blesses, & le Roi mesme pensa l'estre aussi voulant appaiser le desorde. Le Pape & le Rois pour punir ces Chanoines de leur insolence, resolurent de mettre des Benedictins en leur place & de leur ofter cette Eglise. Néanmoins comme il y avoit parmi eux des personnes distinguées par leur Noblesse & leur science, on ne voulut pas d'a-Bord les priver de leurs Prebendes; mais seulement leur en laisser le revenu pendant leur vie, pour estre réuni après leur' mort à la mense Conventuelle. L'Abbé de sains Victor & ses

CHANOI-GATION DE

Histoire des Ordres Religieux, Religieux en aiant eu avis firent tant d'instances auprès de cos NES REGU- Princes pour leur accorder cette Eglife, alleguant pour raisons que les Chanoines Seculiers s'accoutumeroient mieux à leur maniere de vivre qu'à celle des Benedictins, qu'ils obtinrent leur demande. On tira de l'Abbaie de saint Victor douze Chanoines, qui furent conduits à sainte Genevieve, & l'un d'eux nomme Odon en fut élu premier Abbé. Ainsi d'un Chapitre Seculier, cette Eglise sut erigée en Abbaie l'an ì 148.

SS. pag. £26.

C'est ainsi que l'Histoire de ce differend est rapporté dans Apud Bol- la vie de saint Guillaume, qui aïant esté du nombre des Anland, Tom. ciens Chanoines Seculiers, se joignit aux Reguliers, & fut dans la suite Abbé de Roschildein en Dannemarc; néanmoins Suger Abbé de saint Denis, qui avoit eu commission du Pape de faire ce changement en cette Eglise, rendant compte à ce Pontife de ce qu'il avoit fait, dit que ce fut pour le bien de la paix qu'il n'y mit pas des Benedictins comme sa Sainteré l'avoit ordonné, & que ce fut à la priere des Chanoines Secu-

liers qu'il y mit des Religieux de saint Victor.

Ils y vêcurent conformément à leur état jusqu'aux guerres des Anglois; mais les desordres qu'elles causerent donnerent occasion au relâchement, qui s'introduisit encore en cette Maison aussi-bien que dans plusieurs autres, comme nous avons dit ailleurs; & il s'augmenta de telle forte, que fous le Regne de François Premier, le Parlement fut obligé de donner Commission à Pierre Brulard Conseiller pour informer des desordres qui y estoient. Mais bien loin que cela servist à retablir le bon ordre, le relâchement alla jusqu'à un tel point, que quelques années après Christophle de Thou Premier President, & Charles de Dormans Conseiller, s'y transporterent pour tâcher d'y retablir la paix. Leurs bonnes intentions ne Eurent point secondées, au contraire le desordre augmenta dans la suite par une circonstance qui ne devoit pas naturellement produire cet effet.

Joseph Foulon qui gouvernoit cette Abbaïe depuis l'an 1557. voulant empêcher qu'elle ne tombast en Commende, crut que le meilleur expedient estoit de resigner son titre à quelque personne de qualité qu'il pust faire agréer au Roi, & à ses Resigieux par la consideration de sa naissance. Pour cet effet il jetta les yeux sur Benjamin de Brichanteau fils du Marquis de

Nangis

SECONDE PARTIE, CHAP. LVIII.

Nangis, qu'il reçut à la Profession, & qu'il sit ensuite élire Chanoi-Abbé Coadjuteur peu de tems avant sa mort qui arriva l'an LIERS DE LA 1607. après avoir possedé cette Abbaïe pendant cinquante Congreans.

Quelque-tems après ce nouvel Abbé fut fait Evesque de Laon, de sorte qu'il ne resida point à sainte Genevieve quoiqu'il y soit mort & enterré; ainsi les Religieux se voïant sans Chef pour les gouverner, se laisserent aller à toutes sortes de dereglemens, & ne garderent plus aucunes Observances. Cela dura jusqu'en l'an 1619, que l'Evesque de Laon estant mort, le Roi lui donna pour Successeur en cette Abbaie le Cardinal de la Rochefouçaut, & sa Majesté lui témoigna qu'il ne l'avoit nommé que parce que connoissant son zele, il ne doutoit point qu'il ne travaillast de toutes ses forces pour rendre à cette Abbaie son premier lustre, & que son intention estoit que les choses fussent remises en leur premier état, quant à l'élection libre d'un Abbé Regulier, si-tost que

le bon ordre y auroit esté rétabli.

Le Cardinal de la Rochefoucaut reçut cette Abbaie à ces conditions, & pour seconder les pieuses intentions du Roi, il commença à travailler au rétablissement de la discipline Reguliere. Il fit assembler en l'année 1621, ce qu'il y avoit de Religieux Reformés à Paris, pour l'assister de leurs conseils, fur les moiens qu'il devoit prendre pour executer son entreprise, & l'on y convint de certains articles de Reforme qui furent mis par écrit. On les communiqua aux Religieux de l'Abbaïe, quelques-uns témoignerent vouloir s'y soumenre. Al y eut mosme d'abord quelqu'apparence de regularité; mais cela n'eut aucune suite. Il falut emploier l'autorité du Roi, pour faire recevoir la Reforme. De dix-neuf anciens, il n'y en eut que cinq qui s'y soumirent; & son Eminence sit venir de Senlis douze Religieux en 1624. qu'il conduisit lui-mesme à l'Eglise, au Cloistre, au Chapitre & aux Dortoirs pour en prendre possession. Il establit le Pere Faure Superieur de cette Maison en particulier pour avoir la direction de tout le spiriruel, non seulement à l'égard de ses Religieux; mais mesme à l'égard de ceux de l'ancienne Observance qui n'estoient pas encore Prestres, qu'il obligea de se soumettre à lui, & de lui obeir en toutes choses. On vit en peu de tems la Reforme faire un merveilleux progrès, aïant esté introduite dans plusieurs Tome II.

Maisons, ce qui fit que la Congregation commençant à s'aug-LIERS DELA menter, on jugea à propos de lui donner un General.

Quelques années après on poursuivit en Cour de Rome, pour rendre cette Abbaïe elective de trois en trois ans, sur ce que le Roi s'estoit demis de tout droit de nomination à cette Abbaïe, & avoit consenti que non seulement elle fust elective comme auparavant; mais que l'élection d'un Abbé se fisst tous les troisans. Le Pape l'accorda au mois de Fevrier 1614 confirmant aussi cette nouvelle Congregation. L'on assembla ensuite le Chapitre General composé des Superieurs de quinze Maisons qui avoient déja embrassé la Reforme, & le R. P. Faure fut élu canoniquement pour Abbé Coadjuteur de sainte Genevieve & General de toute la Congregation.

Autant que les Religieux avoient de joie de son élection, autant lui causat-elle de chagrin. Il commença par un acte d'humilité; car il voulut servir la Communauté au Refectoire jusqu'à la fin du repas, quelque chose que l'on pust faire pour l'empescher; & il conserva toujours cette pratique toutes les fois qu'il officioit Pontificalement. Ce n'estoit point en lui une vaine ceremonie; mais un effet sincere & une veritable marque de la disposition de son cœur : car il estoit humble & modeste, & on ne s'appercevoit du rang qu'il tenoit parmi ses Freres que par les marques exterieures attachées à sa dignité.

Il s'acquitta si dignement de cet emploi qu'il fut élu plusieurs fois dans la suite pour la mesme dignité, & il estoit General pour la troisiéme fois lors qu'il mourut dans le tems qu'il travailloit le plus pour l'agrandissement de sa Congregation; car sa penitence & son application continuelle a ignt épuisé ses forces, la fievre le prit dans le cours de les visites à Senlis. Il le dissimula d'abord & vint coucher à Nanterre sans rien direde fon mal, qui augmentant deplus en plus, l'obligea de s'arrester dans une Ferme dépendante de l'Abbaie de sainte Genevieve proche de Verfailles, où le Cardinal de la Rochefoucaur lui envoïa son carolle avec des Religieux pour le ramener à Paris. Mais il les avoit déja prevenus, & il estoit parti pour Chartres lorsqu'ils arriverent, voulant s'y rendre le mesme jour & mesme prescher le lendomain à cause de la Feste de saint Augustin. Accablé de son mal, il n'eut pas seulement assez de force pour celebrer la sainte Messe ce jour-là. On le transporta à Paris avec assez d'incommodité, où estant arrivé, il voulut

CONGRE-GATION DE

FRANCE.

SECONDE PARTIE, CHAP. LVIII.

faluer & embrasser toute la Communauté auparavant de se Chanotnettre au lit.

CHANOI
NFS REGULIFRS DE LA

CONGRE
GATION DE

FRANCA

Il acheva néanmoins pendant sa maladie les Constitutions qu'il avoit déja commencées. Il dressa des Memoires & des Franca Instructions sur quantité de points particuliers qui ont beaucoup servi pour le bon gouvernement de cette Congregation; après quoi il ne songea plus qu'à la mort; & bien loin que cette pensée lui caussat de la fraieur, elle lui donnoit au contraire de la joie, & de la consolation. On le voioit souvent prosterné au pied d'un Crucisix. Il estoit presque totijours dans des Meditations continuelles. Il n'ouvroit la bouche que pour exprimer des sentimens admirables; & quoique son mal sust pour lui une assez grande penitence, il ne se croioit pas pour cela exemt de pouvoir mortisser son corps, lui refusant tous les soulagemens superssus. Ensin dans le tems qu'on commençoit d'ayoir quelque esperance de sa guérison, il sit une confession generale & demanda le saint Viatique.

Comme il sembloit se mieux porter, les Religieux qui estoient presens en furent extrêmement surpris, ils n'en pouvoient comprendre la raison, ils le supplierent de vouloir epargner cette douleur à ses enfans, qui seroient alarmez quand ils entendroient cette nouvelle; mais il repondit qu'il n'y avoit point differer, & que pour eviter ce qu'on apprehendoit, on pouvoit faire la ceremonie pendant la nuit. L'on sit ce qu'il souhaitoit, cinq ou six anciens y assistement, & si-tost qu'il vit le Sauveur du monde entrer dans sa chambre, il se jetta à genoux pour l'adorer & le reçut avec des transports d'amour,

qui ne se peuvent exprimer.

Le matin les Religieux qui ignoroient ce qui s'estoit passé la nuit, le vinrent saluer parceque c'estoit le jour de sa Feste. Jamais il ne parut plus joieux, il les entretint familierement, il leur sit à son ordinaire quelques exhortations, donna mesme l'habit à un postulant, & traita de plusieurs affaires; mais sur le soir la sievre s'estant augmentée, il tomba en foiblesse, il perdit tout sentiment, & on n'eut que le tems de lui donner l'extrême-Onction, après quoi il rendit son ame au Seigneur le quatre Novembre 1644. estant âgé de cinquante ans, aïant eu la satisfaction de voir sa Congregation augmentée de plus de cinquante Maisons, où par ses soins & ses travaux la Resorme avoit esté introduite. Son corps sut ouvert & enterré à

CHANOI- sainte Genevieve, après qu'on en eut tiré le cœur qui fust porté NES REGU-LIERS DE LA à saint Vincent de Senlis, où la Reforme avoit commencé, & CONGRE- ses entrailles furent aussi portées à sainte Catherine du Val FRANCE. des Ecoliers à Paris.

Après sa mort, cette Congregation s'est tellement augmentée qu'elle est presentement la plus ample & la plus nombreuse de toutes celles qui composent l'Ordre des Chanoines Reguliers; puisqu'elle a plus de cent Monasteres, dans une partie desquels les Religieux sont emploiés à l'administration des Paroisses & des Hospitaux, & en l'autre à la celebration de l'Office divin, & à l'instruction des Ecclesiastiques & de la Jeunesse dans les Seminaires. Elle a en France soixante & sept Abbaïes, vingt-huit Prieurés Conventuels, deux Prevostez, & trois Hospitaux; & aux Païs-Bas trois Abbaïes & trois Prieurés, outre un très grand nombre de Cures. La mesme Reforme a subsisté pendant un tems dans la Cathedrale d'Usez. Ces Chanoines Reguliers disent Matines le soir à huit heures, immediatement après l'examen de conscience, & les Litanies de la sainte Vierge; & se levent le matin à cinq heures. Ils jeunent tous les Vendredis, pourvu qu'en ces jours-là il ne se rencontre point de Feste solemnelle, ou qu'il n'y air point de jeûne d'Eglise le Jeudi, ou le Samedi. Ils jeûnent encore toutes les veilles des Festes de la sainte Vierge, & de celles de saint Augustin, pendant l'Avent, & les deux jours qui precedent le Caresme universel.

Depuis un tems immemorial l'un des Chanceliers de l'université de Paris, est tiré de l'Abbaïe de sainte Genevieve. Entre ceux qui ont rempli cette Charge depuis la Resorme, le Pere Jean Fronteau est celui qui a acquis plus de reputation. Il estoit d'Angers, & sut reçu en 1630. parmi les Religieux de cette Congregation. Il enseigna pendant plusieurs années la Philosophie & la Theologie, il avoit appris les langues Grecque, Latine, Hebraïque, Syriaque, & Chaldéenne, & il n'y a point d'Ouvrages en ces cinq sortes de Langues qu'il n'ait lus. Il parloit aussi les Langues vivantes de l'Europe, & dressa cette belle Bibliotheque de sainte Genevieve, qui a esté augmentée de plus de la moitié l'an 1711. par celle de seu M. l'Archevesque de Rheims Michel le Tellier, qui la laissa à cette Abbaïe par son Testament, ce qui la rend une des plus considerables de l'Europe, estant presentement composée de

plus de soixante-mille Volumes & d'un Cabinet très curieux. Chanor-Le Pere Fronteau avoit esté fait Chancelier de l'Université LIERS DE LA en 1648. & aïant eu depuis le Prieuré de Benetz en Anjou & CONGREensuite la Cure de Montargis, il en sut prendre possession sur Francis

la fin du Caresme de l'an 1662. & se donna tant de peine durant les Festes de Pâques en l'administration des Sacremens & en la visite des Malades, qu'il en tomba malade lui-mesme le douze Ayril de la mesme année, & mourut le dix-sept suivant

n'estant qu'en la quarante-huitième année de son âge.

Le Pere l'Allemand qui a fait un Abregé de sa vie, lui succeda dans l'Office de Chancelier de l'Université, & a esté un des plus illustres ornemens de cette celebre Académie. Ayant d'estre Religieux, il en avoit esté plusieurs fois Recteur; & après la mort du Pere Fronteau, elle le demanda pour Chancelier à l'Abbé de sainte Genevieve, qui a droit d'y nommer, & qui ne pouvoit refuser cette dignité au Pere l'Allemand, sans quelque sorte d'injustice. Il mourue le dix-huit Fevrier 1673. âgé de cinquante-ans, après avoir pendant um long-tems medité la mort & s'y estre preparé. Il nous en alaissé des preuves par les Livres qu'il a composés sur ce sujet.

Le Pere du Moulinet s'est aussi rendu très recommandable dans cette Congregation par la profonde exudition, fur tout par la connoissance qu'il avoit de l'antiquité & des Médailles. Entre les differens Ouvrages qu'il a donnés, il y en a un qui traite des Chanoines Reguliers avec la description de leurs differens habillemens. Celui de sa Congregation consiste en une soutane de serge blanche avec un collet fort large & un rochet de toile. Lorsqu'ils sont à la maison, ils ont l'esté un bonnet quarré, & pendant l'hiver un camail noir', & hors le Monastere ils portent un manteau noir à la maniere des Ecclesiastiques. Pour habit de Chœur ils ont l'esté un surplis & une aumuce noire sur le bras, & l'hiyer un grand camail & une chape noire.

Il y a encore eu beaucoup de celebres Ecrivains parmi eux, & entre les autres les Peres Chaponelle & le Large, qui ont fait des Recherches & des dissertations sçavantes & curieuses sur l'histoire des Chanoines Reguliers. Les armes de cette Congregation sont d'azur à une main tenant un cœur enflammé, avec cette devise, Superemineat Charitas. Entre les Privileges dont jouit l'Abbaie desainte Genevieve, le plus conside-

Ccc Hi

CHANOI-NES REGUI DU VAL-DES-ECO-LIERS. rable est, que l'Abbé & les Religieux, à la descente de la Châsse de cette Sainte, Patrone de Paris, dans les calamités publiques, & lorsqu'on la porte en procession, ont la droite sur l'Archevesque de Paris & les Chanoines de la Cathedrale; & que l'Abbé donne la benediction dans les ruës aussi-bien que l'Archevesque. Cette Abbaïe, suivant les Privileges des Papes & des Rois de France, n'est jamais vacante, & suivant l'usage ordinaire, le mort saisst le vis. L'Abbé estant mort, le premier & le second Assistant lui succedent, en vertu d'une Bulle d'Alexandre VII. du 1. Aoust 1655. & Lettres Patentes du Roi, le tout confirmé & enregistré aux Cours Souveraines, Un des Privileges dont jouis cet Abbé, est de donner des Monitoires comme les Evesques, & il a esté maintenu dans ce droit par un Arrest du Conseil d'Estat.

Voiez la Vie du Pere Faure imprimée à Paris en 1698. Du Moulinet, Hist. des disserens habits des Chan, Regul, Hermant, Establissement des Ord. Relig. Malingre, Antiquités de Paris, & Sammarth. Gull. Christ. Tons. 4. pag. 1801.

## CHAPITRE LIX.

Des Chanoines Reguliers de la Congregation du Val-des-Ecoliers, unie à celle de Françe.

Omme la Congregation du Val-des-Ecoliers est presentement unie à celle de France, aussi-bien que que que que Abbaïes & Prieurés de Chanoines Reguliers, qui faisoient autresois comme des Ordres particuliers, par rapport à leurs differents habillemens & aux differentes Constitutions qu'ils observoient; c'est ce qui fait qu'après avoir parlé de la Congregation de France dont ils sont presentement membres, nous rapporterons aussi leur Origine. Nous parlerons premierement dans ce Chapitre, de la Congregation du Val-des-Ecoliert, & dans le suivant, des autres Abbaïes & Prieurés.

L'an 1201. selon quelques Auteurs, & selon d'autres l'an 1202. quatre Docteurs & Prosesseurs en Theologie de l'Université de Paris, sçavoir Guillaume, Richard, Evrard, & Manassés, estant un jour dans un mesme lieu éloignés les uns



de l'Ancienne Congrégation du Val des Écoliers, c: France.

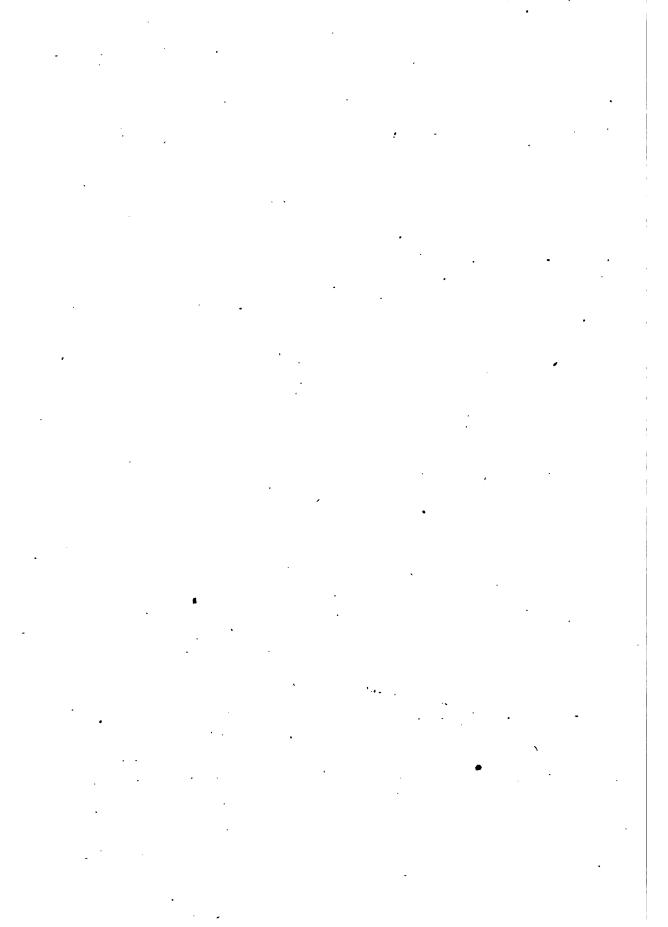

des autres & occupés à leurs estudes, eurent une mesme vi- CHANOIfion, d'un Arbre d'une grosseur & d'une hauteur surprenan- Du VALte, & dont les branches & feuillages sembloient orner tout le DES-ECOmonde. L'heure estant venuë qu'ils conferoient ensemble & se communiquoient les uns aux autres les remarques qu'ils pouvoient avoir faires sur les Livres qu'ils avoient lûs 1 la conversation tomba sur le bonheur dont les Bienheureux jouissoient dans le Ciel, & les tourmens qu'enduroient ceux qui estoient condamnés aux flâmes éternelles.

Guillaume leur dir, que pendant qu'il lisoir le Prophere Ezechiel qui avoit esté le sujet de son estude, il avoit en jusqu'à trois fois la Vision de cet. Arbre dont nous venons de parler. Ses Compagnons qui avoient eu autant de fois la mesme Vision, surpris de cette merveille, jugerent bien que Dieu demandoit d'eux quelque chose d'extraordinaire: c'est pourquoi aïant deliberé entr'eux, ils communiquerent cette Vision aux plus habiles de l'Université, qui leur conseillerent de renoncer au monde, & de se revirer dans quelque solitude, où ils ne songeassent plus qu'à l'éternité, dont ils devoient à l'avenir faire leur principale estude.

Guillaume fit pour lors un discours si touchant à ses Ecoliers sur le mépris du monde, qu'il y en eut trente-sept qui resolurent de l'abandonner entierement, & de suivre l'exemple de leur Maistre dont ils voulurent estre les Disciples, aussibien dans la pratique des vertus, qu'ils l'avoient esté dans l'estude des sciences humaines; & pendant qu'ils mirent ordre à leurs affaires, Guillaume avec ses autres Compagnons. Evrard, Richard & Manasses, leur surent chercher un lieu propre à la retraite qu'ils meditoient, in the control of the

Ils partirent de Paris pour ce sujet l'an 1201. & arriverent fur les confins de Champagne vers Langres, où s'estant arrestés pour prendre du repos dans un lieu environné de rochers affreux, qui n'avoir jamais esté habité que par des bestes, & qui sembloit devoir estre plustost leur retraire que celle des hommes; ils prirent da resolution d'y sixer leur demeurel, après qu'ils eurent apperçu une fontaine qui sortoit de dessous un rocher, & en obtinrent la permission de Guillaume de Joinville pour lors Evelque de Langres, qui fut dans la fuite Archevelque de Rheims.

· ... Comme ilsoftolent allés à Langtes pour obtenir cette per ...

DES-ECQ-

CHANOI- mission, ils y trouverent Frederic ou Fery aussi Docteur de Paris, qui avoit esté élu Evesque de Châlons, & qui estoit venu à Langres pour s'y faire sacrer. Il fut si touché de voir des personnes qui se faisoient admirer, il n'y avoit pas long-tems, par leur science, chercher la retraite & la solitude, pour se cacher aux yeux des hommes, qu'il voulut les suivre dans ce Desert, abandonnant toutes les esperances qu'il pouvoit avoir dans le monde. Ces saints Personnages bastirent d'abord de petites cellules, ou plustost des Chaumieres, & voulant se prescrire une maniere de vivre, ils prirent la Regle de saint Augustin & les Constitutions des Chanoines de saint Victors ce qui fur approuvé par l'Evelque de Langres, & confirmé

par le Pape Honorius III. l'an 1218.

Cependant ces trente-sept Escoliers, qui avoient pris la resolution d'abandonner le monde, aïant appris que ces saints Religieux s'estoient establis dans ce Desert, les vinrent trouver, & reçurent l'habit de Chanoines Reguliers. Cette sainte Communauté acquirune si grande reputation, que l'on souhaita de ces Chanoines en plusieurs endroits, & en moins de vingt ans, ils establirent seize autres Monasteres: mais ce premier estant trop exposé aux inondations frequentes caulées par les ravines d'eau qui tomboient des montagnes, ces Chanoines demanderent l'an 1234. à Robert de Torrota, pour lors Evelque de Langres, & depuis Evelque de Lieges, un dieu plus favorable, ce qu'il leur accorda dans une autre vallée proche Chaumont en Bassigny, où ils bastirent dans la suite un magnifique. Monastere qui a tossjours esté le Chef de cette Congregation, dont les Superieurs n'avoient que le titre de Prieurs. Mais Nicolas Cornuot Prieur Conventuel de ce Monastere, & General de l'Ordre, obtint du Pape Paul III. la dignité d'Abbé pour lui & ses Successeurs, & le privilege de se servir d'Ornemens Pontificaux. Ils ont soûjours esté perperuels jusques en l'an 1637, que Laurent Michel Abbé General de cette Congregation, aïant embrassé avec ses Religieux la Reforme de la Congregation de France, avec la permission de Sebastien Zamet Evesque de Langres, se démit de sa dignité d'Abbé. Il consentit qu'on en élût un autre tous les trois ans, & que les Monasteres de sa Congregation avec tous leurs droits, fussent unis à celle de France; ce qui sur confirmé par le Roi, le Cardinal de la Rochefoucaut, le Parlement

SECONDE PARTIE, CHAP. LIX. lement de Paris, & autorisé par une Bulle d'Innocent X.del'an CHANOS! 1646. Le premier Abbé triennal ne fut neanmoins élu que du VALl'an 1653. l'élection tomba sur le Pere Gabriel Barbier, qui DES-ECO-4 estoit Prieur de saint Loup de Troyes, & son élection fut confirmée dans le Chapitre General qui se tint au mois de Septembre de la mesme année, dans l'Abbaïe de sainte Geneviéve à Paris.

Lorsque la Congregation du Val-des-Ecoliers subsistoit, l'Abbé du Val-des-Ecoliers, General de cet Ordre, estoit élu par tous les Religieux de cette Abbaie, & cette élection devoit se faire en presence des Prieurs des Maisons de Bonneval proche de Dijon, de Bel-Roi proche de Bar-fur-Aube, & de Spineuse-Val proche de saint Dizier, ces Maisons estant les premieres Filles du Val-des-Ecoliers; & tous les trois ans on tenoit le Chapitre General où se trouvoient tous les Abbés, les Prieurs & les Sousprieurs de toutes les Maisons qui dépen-

doient de cette Congregation.

Le Prieuré de sainte Catherine du Val-des-Ecoliers à Paris dépendoir aussi de cette Congregation, & avoit esté fondé par saint Louis l'an 1229, en memoire de la fameuse bataille de Bouvines, gagnée par son aïeul Philippes Auguste l'an 1213. contre l'Empereur Othon IV. Ferrand Comte de Flandre, Renaud Comte de Boulogne & plusieurs Confederés, qui avoient mis sur pied une armée de cent cinquante mille hommes. Quoique celle de Philipes fust plus foible de la moi Mezeray; tié, il ne laissa pas que de donner la bataille. Ce Prince y cou-Histoire de rut grand risque, il fut foulé aux pieds des chevaux & blessé Philip. II. à la gorge; mais il demeura enfin victorieux. Othon fut mis 4886. 12134 en fuire, & cinq Comtes, entre lesquels estoient Ferrand & Renaud, avec vingt-deux Seigneurs portans Banniere, furent faits prisonniers. Philippes avoit fait vœu dans la joie de cet heureux succès, de bastir une Abbase en l'honneur de Dieu & de la sainte Vierge. Son fils Louis VIII. acquitta ce Vœu, en fondant celle de Notre-Dame de la Victoire proche de Senlis, & son petit-fils saint Louis, en memoire de la mesme bataille, fondale Prieuré de sainte Catherine du Val-des-Ecoliers à Paris, dont quelques Abbaïes ont depuis tiré leur origine, comme celle de Mons en Hainaut fondée en 1252, par Marguerite Comtesse de Flandre, qui sit venir sept Religieux de Paris, pour établir la discipline Reguliere dans cette Mai-Ddd Tome II.

son, que Paul V. érigea en Abbaïe en 1617. Celle de Geron-LIERS DU. sart près de Namur estoit aussi de la mesme Congregation. Elle VAL-DIS fut fondée l'an 1221. & devint Mere de l'Abbaïe de Liege & des Prieures de Homphalise, Lihoux, & Hauwic au fauxbourg de Malines; mais toutes ces Maisons sont presentement unies à la Congregation de France, comme estant autrefois de la dépendance de celle du Val-des-Ecoliers. Elles n'ont pas neanmoins pris les mages & coûtumes des Chanoines Reguliers de la Congregation de France, l'Abbé General de cette Congregation y a seulement droit de visite & de correction,

& y peut envoier des Religieux.

Les Chanoines du Val des Ecoliers estoient habillés de serge blanche avec un Scapulaire sans rochet, leur robe estoit serrée d'une ceinture de laine noire ou de cuir, & les Prestres avoient un bonnet quarré pour convrir leur teste. Pendant l'esté soit au Chœur ou allant par la ville, ils avoient un surplis. Les Prestres portoient sur le bras une aumuce de peau d'agneau noire, faite de maniere qu'elle pouvoir couvrir leur teste estant au Chœur. Les Diacres & les Sous-Diacres au lieu d'aumuce portoient sur le bras un camail plié, & les autres portoient le camail sur les épaules. L'hiver tant au Chœur qu'allant par la ville, ils avoient une chape noire avec fon capuce, & dans le tems qu'ils portoient ces chapes, ils avoient un camail pour couvrir seur teste dans la Maison, lequel camail tant les Diacres que les Sous-Diacres & les autres Clercs portoient en tout tems dans la Maison, à la différence que les Diacres & les Sous-Diacres ne s'en servoient pas pour couvrir leur teste, mais avoient un bonnet quarré dont l'asage n'estoit pas permis à ceux qui n'estoient pas dans les Ordres sacrés. Les Freres Convers estoient habillés comme les autres, sinon que leurs habits estoient plus courts & qu'ils serroient leurs robes & Seapulaires avec une ceinture de cuir, & que leurs chapes tant au Chœur que par la ville estoient de couleur tannée. Dans la Maison ils portoient un camail ou bonnet rond de mesme couleur; ce qui s'observe encore dans les Maisons de Flandre & de Brabant.

Ceux qui avoient des Prieurés, Cures, ou des Benefices, estoient obligés de rendre compte tous les ans au Prieur Claustral de ce qui leur restoit des fraits des Benefices ou des aumosnes, et qu'ils estoient obligés de faire dans le Caresme ou dans l'octave de Pâques, & pendant la femaine fainte les

. . • • . . . :



Ancien Chanoine Régulier, 109. de l'Abbaye St Jean, à Chartres.

SECONDE PARTIE, CHAP. L. X.

estoient obligés de se confesser au Prieur Claustral ou à quelqu'un de ses Religieux. Quant aux Observances Regulieres, de s. Jean
elles estoient à peu près les mesmes que celles qui se pratiquent
dans la Congregation de France, à laquelle la pluspart des Maisons de celle du Val-des Ecoliers a esté unie. L'Abbé Laurent
Michel qui procura cette union avoit dressé des Constitutions
pour cette Congregation du Val-des Ecoliers, qui surent receuës dans le Chapitre General qui se tint l'an 1629. & qui surent imprimées à Rheims la mesme année. Ascagne Tamburin, Arnaud Wion, & quelques autres se sont uvonpés lorsqu'ils
ont dit que cette Congregation avoit suivila Regle de S. Benoist.

Voiez Labbe, Biblioth. Tom. 1. Le Coincre, Hist. du Val des Ecoliers. Du Boulay, Hist. univers. Paris. Tom. 3. pag. 15. Sanmarth. Gall. Christ. Tom. 4. Du Moulinet, sigures des dist. habits des Chanoines Regul. Ascag. Tambur, de fur. Abb. Tom. 2. disp. 24. quast. 5. num. 44. Bonanni, Catalog. Ord. Relig. Gles Constitutions de cette Congregation imprimées en 1619.

## CHAPITRE LX.

Des Chanoines Reguliers de saint Jean de Chartres, des deux Amans, de saint Lo de Roüen, & de saint Martin d'Espernay, presentement unis à la Congregation de France ou de sainte Genevieve.

PRÈS que la Reforme eux esté introduite dans l'Abbase de saint Vincent de Senlis par les soins du R. P. Faure, comme nous avons montré dans le Chapitre LvII. celle de saint Jean de Chartres suivit bien-tost son exemple & s'unit à elle, asant esté la premiere à embrasser la reforme par les soins de Leonore d'Etampes Evessque de Chartres, qui y sit venir des Religieux de saint Vincent l'an 1624. Ce Monastere de saint Jean eut pour Fondateur le bienheureux Y ves Prevost de saint Quentin de Beauvais, qui asant esté élu Evesque de Chartres sit venir en sa ville Episcopale des Chano ines de son Monastere de saint Quentin l'an 1097, qu'il establit en l'Eglise de saint Jean en Vall ée. Il leur donna des revenus considerables pour leur subsissance, entre autres le Prieuré de saint Estien-

TRES.

Histoire des Ordres Religieux, CHANOI- ne qui estoit dans l'enceinte de la ville, & les Annates des Pre-DE S. JEAN bendes des Chanoines qui viendroient à deceder, qui est un DE CHAR- droit dont les Chanoines Reguliers (selon le P. Du Moulinet ) jouissent en plusieurs Cathedrales de France. Cette Abbaïe aïant esté ruinée l'an 1562, par les Heretiques elle fut depuis transportée au Prieuré de saint Estienne dans l'enceinte de la ville, où else a esté rebastie par les Chanoines Reguliers de la Congregation de France lorsqu'ils y furent establis. L'habillement de ces Chanoines confistoit en une sourane de serge blanche avec un rochet & un chaperon noir sur l'épaule au lieu d'Aumuce, ce qui leur estoit commun avec les Chanoines Reguliers de saint Acheul d'Amiens, de sainte Barbe en Auge & quelques autres qui ont esté aussi unis dans la suite à la Congregation de France.

CHANGE MES DE S. RHEIMS.

L'Abbaïe de saint Denis de Rheims, à la requisition d'Hen-Denis De ry de Maupas Evesque Lavaur de qui en estoit Abbé, receut aussi la reforme & fut unie à la mesme Congregation le treize Aoust 1633. Cette Abbaie avoit esté fondée par le Grand Hincmar. Archevesque de Rheims sous le regne de Charles le Chauve; mais ce Monastere qui estoit hors l'enceinte de la ville aïant esté ruiné par les guerres, Gervaise qui estoit Archevesque en 1067, voulut le restablir en sa premiere splendeur, & le transferer dans la ville, où il y mit des Chanoines Réguliers sous la Regle de saint Augustin qui ont retenu les derniers l'ancien habit des Chanoines, scavoir le grand surplis descendant jusques à terre, & l'hyver la chape pardessus sans aucune ouverture pour passer les mains, ce qui estoit incommode; aussi les anciens qui s'enservoient, ont-ils quité ces habits pour se conformer aux Chanoines de la Congregation de France lorsqu'ils furent introduits dans cette Abbaïe. Quant à la Regle de saim Augustin dont il est parlé dans la Charte de l'Archevesque Gervaise qui restablit cette Abbaïe, l'on peut voir ce que nous en avons dit au Chapitre II. de cette seconde Partie pag. 17.

CHANO: de Rouen.

L'an 1636, le Parlement de Rouen obligea les Chanoines MES DE S.LO Reguliers du Prieuré de saint Lo de Rouen d'embrasser aussi la reforme de la Congregation de France; & aïant fait venir à cet effet des Religieux de Paris, il les mir en possession de ce Prieure, qui avoit esté autrefois basti par saint Melon Archevesque de cetté ville sous l'invocation de la sainte Trinité. Mais

T. II. P. 396 Fig. 1.

Ancien Chanoine Kégulier
110. de l'Abbaye de s. Denis à Reims.

a Roven:

ZZZ

aider A

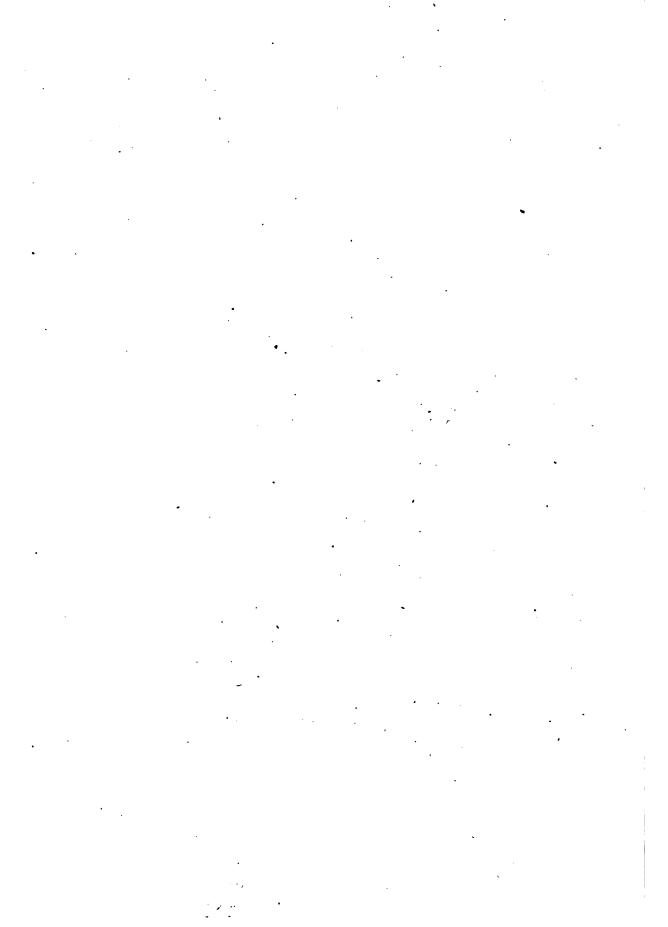



du l'rieure des déux Umans.

CL DARW F

112.

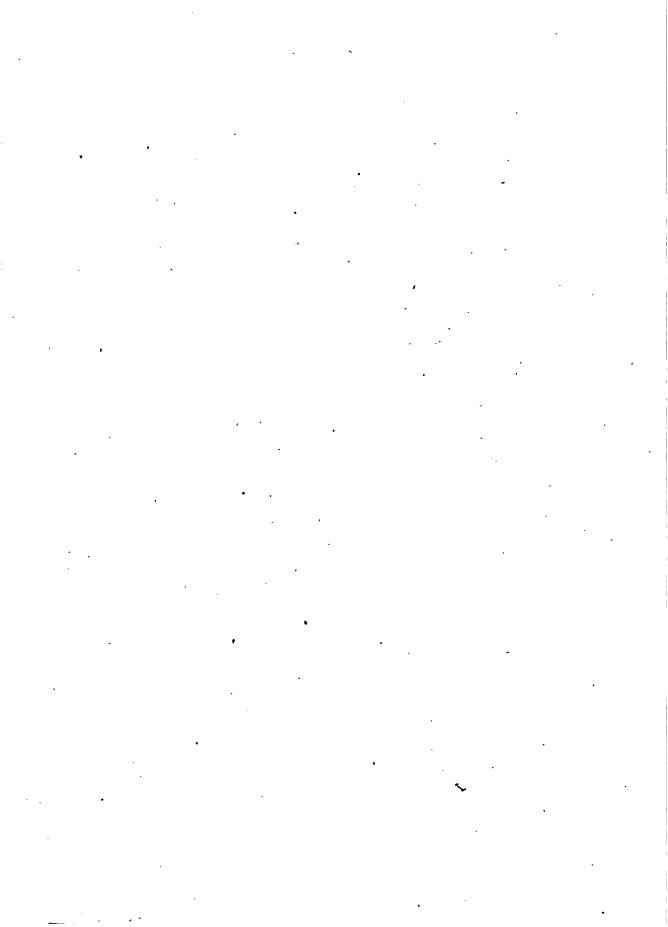

SECONDE PARTIE, CHAP. LX. les Normans s'estant establis dans la Neustrie à laquelle ils Chanordonnerent leur nom, faisant de grands ravages dans cette de Rouen. Province, principalement dans la basse Normandie, les Reliques de saint Lo & de saint Romphard Evesque de Courances furent apportées à Rouen & deposées dans cette Eglise de la Trinité, qui depuis ce tems a retenu le nom de saint Lo. Rollo Duc des Normans s'estant fait Chrestien, accorda en seur consideration l'Eglise où ces SS. reposoient à Thiery Evesque de Courances & à ces Chanoines pour leur servir de Cathedrale, & y faire le service divin jusques à ce qu'ils fussent restablis dans leur propre ville. Quatre Evesques de Courances consecutifs y tintent seur siege pendant plus de 120. ans, & ils y laisserent en se retirant en basse Normandie un Collège de Chanoines, lesquels estant tombés dans le dereglement, Algare Evelque de Coutances y mit des Chanoines Reguliers qu'il fit venir de sainte Barbe en Auge en 1144, qui giant aussi abandonné la vie Reguliere, furent unis à la Congregation de France l'an 1639, comme nous avons dit ci-dessus. Ils estoient en possession de porter l'hyver à l'Eglise la chape violete, & en esté l'annuce d'erose de mesme couleur doublée & bordée de fourure blanche.

Le Prieuré des deux Amans au mesme Diocese de Rouen, RES DES embrassa aussi la mesme Reforme le 24. Mai 1648. Il y a eu 2. Amaro. plusieurs opinions touchant l'origine de ce nom. La tradition du Pais est qu'un jeune Gentilhomme aiant recherché en mariage une Demoiselle des environs de ce lieu, ses parens ne crurent pas ce parti avantageux pour elle & refuserem son alliance. Ce Gentilhomme ne se rebuta point de ce refus, au contraire il redouble ses poursuites jusqu'à se rendre imporun de sorte que le pere de la fille croïam se defaire de lui & lur demandant quelque chose d'impossible, lui promit sa fille s'il la pouvoit porter jusques au haut de la montagne où le Monaîtere est presencement situé, laquelle est fort roide & de difficile accés. Il accepta la condition & la porta heureusement jusques au haut de cette montagne, mais si las & si epuisé qu'il expira sur le champ. Cet accident toucha si sensiblement la fille qu'elle mourut aussi de deplaisir, de sorte que les parens de l'un & de l'autre les firent inhumer ensemble au mesme lieujqui a gardé depuis le nom des deux Amans.

Comme cette Histoire approche du Roman, c'est pour cela D'dd iii

AMANS..

qued'autres ont cru que ce nom avoit esté donné à ceMonastere en consideration d'un mari & d'une femme d'Auvergne dont parle Gregoire de Tours au livre 32. de gleria Confessorum. Lesquels aïant gardé toute leur vie la virginité dans le mariage, & aïant esté enterrés après leur mort l'un après l'autre dans deux sepulcres differens de pierre, on trouva le lendemain qu'ils estoient si bien joints ensembe qu'il n'en paroissoit qu'un: c'est pourquoi ils furent honorés dans tout le Païs sous le nom des deux Amans. Mais il y en a d'autres qui ont estimé qu'il ne faloit point chercher d'autre origine que l'amour saint & reciproque de Notre Seigneur envers la Magdelaine qui est la Patrone de cette Eglise. Les Chanoines Reguliers de ce lieu avant la reforme portoient l'aumuce sur la teste, & avoient un rochet pardessus leur robe.

CHANOL-NES DE S. MARTIN

L'Abbaïe de saint Martin d'Epernay en Champagne sut du nombre de celles qui estant tombées dans le relâchement, you-EFERNAY. lurent embrasser la vie Regulière en s'unissant à la Congregation de France ou de Ste Genevieve. Elle avoit esté fondée dés le commencement du douzième siècle par les Comres de Champagne, & fur toujours desservie par des Chanoines Seculiers jusqu'en l'an 1148, que Gallerand ou Vallerand, quatriéme Abbé, aïant esté touché par les predications de saint Bernard, resolur de quirrer le monde pour se faire Religieux à Clairevaux; mais avant d'executer son dessein, il sit venir par le conseil de ce Szint, & du consentement de Thibaut Comte de Champagne, des Chanoines Reguliers à faint Martin d'Epernay, Foulques Religieux de saint Leon de Toul fut élu Abbé & fut beni par Renaud Archevesque de Rheims en presence de saint Bernard, du Comte de Champagne, & de Josselin Evesque de Soissons, Ces Chanoines avant leur union avec la Congregation de France, portoient une robe blanche à l'antique, & pardessus, une espece de perir rochet que quelques-uns appellent (selon le P. Du Moulinet) sarrocium ou scorlicium. Les Chanoines Reguliers de la Prevosté de Beaumont, au Dioce-Brandari se de Vabres, en ont un qui consiste en une piece ou bande de linge à l'ensour du cou, qui descend en pointe sur l'es-

Les Chanoines Reguliers de la Congregation de France ont aussi reformé ceux de la Cathedrale d'Usez, qui est une des plus anciennes de France; puisque le Catalogue de ses



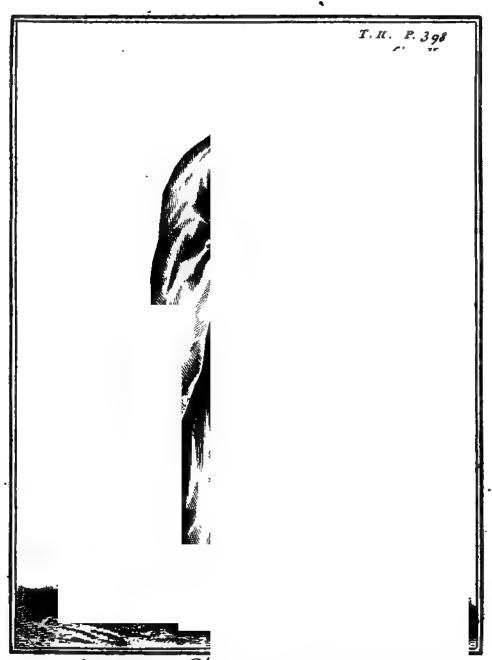

Ancien Chanoine Kégulier
124. de la Cathedrale d'Vsen.

. 



Chanoine Regulier de Closterneub ourg, en Allemagne.

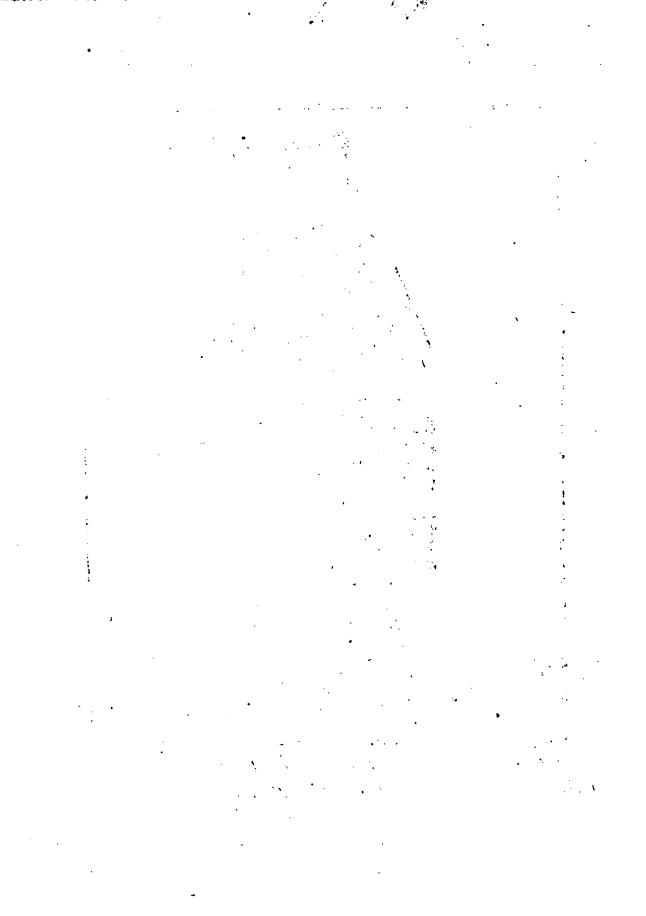

SECONDE PARTIE, CHAP. LX:. 399

Evelques remonte jusqu'au cinquiéme siècle. Il ya de l'appa. CHARCHrence que le Clergé ou Chapitre de cette Eglise su d'abord CARNELLA
RELLA TRANSPORTE DE L'ARTE LA CONTRACTA DE L'ARTE L'ARTE

rence que le Clergé ou Chapitre de cette Eglise fut d'abord CATHEDRA comme celui de toutes les autres Eglises Episcopales de France, La D'Usix. où les Chanoines pratiquoient la Vie Commune selon les Regles des Canons. Depuis il devint Regulier & suivit la Regle de saint Augustin, lorsque la pluspart des Chanoines qui vivoient en commun prirent le nom de Reguliers, & se glorifierent d'avoir eu saint Augustin pour Pere. Les Eglises Episcopales de Languedoc & de Provence, qui firent la melme chose formerent avec celle d'Usez une espece de Congregation. Elle avoit des Statuts communs. On y tenoit des Chapitres Generaux, & on y élifoir des Visiteurs; mais l'on ne peut dire le tems que cette Congregation fut detruite, & que toutes ces Eglises furent secularisées. Il n'y a eu que celles d'Usez & de Pamiers qui jusqu'à present ont esté Regulieres, & les desordres des guerres, joints à l'herefie qui a dominé si longtems en ce Pais aïant fait souvent abandonner aux Chanoines les Observances Regulieres, elles ont eu besoin de tems en tems de reforme. Nicolas Grillet Evesque d'Usez sit venir l'an 1640. les Chanoines Reguliers de la Congregation de France pour renouveller dans son Eglise le premier Esprit de l'Ordre Canonique. Ils y ont demetiré pendant quelques années, & vivoient selon les Observances de la Congregation de France, dependant du General de cette Congregation, qui y envoioit des Religieux & les rappelloit lorsqu'il le jugeoit à propos; mais le Concordat qui avoit esté passé entre l'Evesque d'U. fez & les Chanoines Reguliers de la Congregation de France, a esté cassé il y a environ quarameans, par un Arrest contradictoire du Conseil d'Etat du Roi, qui a remis cette Eglise dans l'estat où elle est aujourd'hui. M. Michel Poncet de la Riviere. qui est presentement Evesque d'Usez, donna des Constitutions particulieres à ses Chanoines; mais il n'a pu les obliger à vivre en commun, ce que pratiquent ceux de Pamiers. L'habillement des Chanoines d'Usez consiste en une sourane blanche avec un rabat comme les Ecclessastiques, & l'ors qu'ils sortent ils ont un manteau noir. Ceux de Pamiers sont habillés de noir, & ont une banderole de lin qu'ils portent en escharpe, & les uns & les autres ont au Chœur un surplis, avec une aumuce grise sur le bras. Anciennement ceux d'Usez portoient un surplis tout fermé sans manches à la maniere des

Annor- anciennes chasubles, & qui estoit commun aux Chanoines de mus de l'épattle une espece de Tanner. Saint Laon de Touars, & ils avoient sur l'épattle une espece de

chaperon noir.

Le P. Du Moulinet, entre les differens habillemens de Chanoines Reguliers qu'il a donnés, a mis celui d'un Chanoine Regulier de Closterneuburg en Allemagne, qui a aussi un surplis à la maniere des anciennes chasubles, & une aumuce sur la reste, mais quarrée par le haut, comme on peut voir dans la sigure d'un de ces Chanoines que nous avons sait graver. Le Monastere de Closterneuburg sur sondé a huit lieuës de Vienne en Autriche, & basti avec beaucoup de magnissicence en l'honneur de la sainte Vierge, par Leopol Marquis d'Autriche, qui y mit des Chanoines Reguliers du tems d'Innocent II. environ l'an 1140, ordinairement ils portent la chape à l'Eglise, mais aux jours des grandes Festes ils la quittent & metsur la reste une aumuce grise pour se conformer à la Cathedrale.

Cette façon de quitter la chape aux jours des grandes Festes, n'est pas nouvelle (selon ce que dit le P. du Moulinet) puisque dans l'Ordre Romain, qu'on tient avoir esté fait il y a plus de huit cens ans, il y est dir, parlant du service qui se fait par l'Evesque aux jours Solemnels, & de la maniere que les Chanoines y doivent assister, que ceux - ci viendront au Chœur à l'heure de Tierce revêtus d'aubes & d'aumuces: Cum tintinnabulum ad Tertiam sonuerit, emnes simul in chorum ordinatim convenire debent, bumeralibus & albis indui; le P. Du Moulinet pretendant que par le mot d'humeralia l'on entend l'aumuce ou camail, à cause qu'il couvroit non seulement la teste, mais aussi les épaules.

Il ajoute que la raison qu'on peut donner pour laquelle les Chanoines ostent leurs chapes aux jours des grandes Festes, c'est que la chape noire estant un habit de deuil & de penitence, il est convenable qu'ils la quittent aux jours que l'E-

glise destine aux solemnitez & aux rejouissances.

Voiez Du Moulinet, figures des differens habits des Chanoines Regul. Sammarth, Gall. Christiana. Schoonebek, Hist. des Ordres Relig. & Philipp. Bonanni, Catalog, omn. Ord. Relig. CHANOL-NES REGUL DE LA RE-FORME DE CHANCEL-

#### CHAPITRE LXI.

Des Chanoines Reguliers de la Reforme de Chancellade en France, avec la vie de M. Alain de Solminiach Evefque de Cahors & Abbé Regulier de Chancellade leur Reformateur.

Es le commencement du douzième siècle, quelques saints Ecclesiastiques s'estant retirés dans une Solitude à une lieuë de Perigueux auprès d'une fontaine appellée -Chancellade, fons Cancellatus, à cause qu'elle estoit entourrée de treillis de fer, ils y menerent une vie Eremitique sous la conduite de Foucaud Abbé de Celle-Frouin de l'Ordre de faint Augustin, & y bastirent un petit Oratoire qu'ils dedierent à la sainte Vierge. Cet Oratoire & le Cimetiere furent benis par Guillaume de Blanche-Roche Evesque de Perigueux qui aïant cedé à ces Ermites l'Eglise de Born, & un autre lieu appellé Bord; les obligea de prendre la Regle de saint Augustin & leur donna pour premier Abbé Geraud. Pour lors ils jetterent l'an 1128, les fondemens d'une belle Eglise, & de tous Jes lieux Reguliers de cette Abbaïe qui fut appellée Nôtre-Dame de Chancellade, & l'an 1133. ils firent profession de la Regle de saint Augustin, & prirent l'habit de Chanoines Reguliers. Il y en avoit ordinairement vingt-deux, mais Tallerand de Perigord Evesque d'Auxerre, Cardinal, Legat en France & qui avoit esté Abbé de Chancellade, ordonna par . son Testament de l'an 1364, que ce nombre seroit augmenté jusqu'à soixante, leguant à chacun des trente-huit qu'il fondoit cent florins d'or de rente, & les faisant en outre Legataires Universels du reste de ses meubles, ses Legs testamenvaires acquirés.

Dans le quinzième siècle cette Abbaïe sur ruinée par les Calvinistes qui reduisirent en cendres tous les lieux Reguliers à la reserve des infirmeries; & aïant porté leurs mains sacrileges jusques sur les choses les plus sacrées, ils abatirent aussi l'Eglise dont il ne resta aucun vestige. Les revenus avoient déja esté alienés ou usurpés par la negligence de ceux qui de-

Tome II.

LADE.

HISTOIRE DES ORDRES RELIGIEUX.

CHANOI-NES REGUL. voient en avoir soin, & afin qu'on ne pust les recouvrer of DE LA RE- avoir pillé les archives & enlevé les titres. Le spirituel estoit en-FORME DE Core dans un estat plus deplorable que le remporel, & au lieu de soixante Chanoines qu'il devoit y avoir dans cette Abbaïe, & qui donnolent mesme des Religieux à l'Abbaie de Fontenelle au Diocese de Luçon, à plusieurs Prieures dans les Dioceses de Bordeaux, de Perigueux, de Sarlac & de Rhodez, qui se disoient tous de l'Ordre de Chancellade & se trouvoient tous à ses Chapitres Generaux, il n'y avoit dans cette Maison l'an 1617, que l'Abbé avec trois Chanoines, dont toute l'occupation estoit la Chasse ou le jeu. Au lieu du concours du Peuple qui se trouvoit autrefois en ce lieu dans les solemnités, l'on y voioit des assemblées de Gentilhommes, qui aidoient à manger le peu de revenu qui restoit. L'Office Divin estoit entierement negligé. On ne connoissoit les Religieux que par leur habit; & quoiqu'ils sissent vœu de pauvreté, ils avoient tous de l'argent dont ils disposoient à leur volonté. Chacun se gouvernoit à sa fantaisse, & on eut pris cette Maison plustôt

pour un lieu de libertinage que pour un Monastere.

Tel estoit l'état deplorable de cette Abbaïe lorsqu'Alain de Solminiach, sur la demission d'Arnaud de Solminiach son onele, en fut pourveu par le Roi Louis XIII. Son pere Alain de Solminiach Seigneur de Belet, estoit un Gentilhomme qui joignoit à sa noblesse beaucoup de pieté, & sa mere Marguérite de Marquessac ne cedoit en rien à son mari, ni pour la vertu, ni pour la noblesse. Il nâquit au Chasteau de Belet a deux lieuës de Perigueux le cinq Novembre 1593. & fut élevé dans la Maison paternelle jusqu'à l'âge de vingt-deux ans. Ses parens qui le destinoient pour lemonde, lui firent apprendre tous les exercices convenables à la naissance. Estant âgé de dix-sept ans, & aïant appris qu'il y avoit à Malte beaucoup de Chevaliers François qui portoient les armes pour la défense de la foi contre les Infideles, il fut interieurement poussé d'embrasser cet estat, & à s'engager dans cet Ordre Militaire. Le plus grand plaisir qu'il ressentoit estoit d'entendre parler des belles actions des Chevaliers de Malte, & des services considerables qu'ils rendent à l'Eglise. Mais Dieu avoit d'autres desseins sur lui & le destinoir pour estre l'un des Reformateurs de l'Ordre des Chanoines Reguliers, & l'un des plus grands Prelats de la France.

SECONDE PARTIE, CHAP. LXI.

L'Abbé de Chancellade son oncle avoit sait estudier son fre-Chanorre aîné dans la pensée de lui donner son Abbaie, mais en aïant DE LA REreceu quelque mecontentement, il le renvoïa. Il en appella FORME DE
un autre auprès de lui qui ne reussit pas mieux que le premier, LADE.

& sut renvoïé de mesme; ensin on lui amena Alain de Solminiach qui estoit le plus jeune de ses freres, dont il sut si satisfait qu'il le choisit pour son Successur. Il se demit de son Abbaïe entre les mains du Roi, & supplia Sa Majesté d'en faire
expedier le Brevet en saveur de son neveu, ce que ce Prince
accorda.

H avoit alors vingt deux ans, & n'avoit jamais eu la pensée d'embrasser cet etat. Cependant il ne sit aucune resistance, & receut le Brevet, non comme venant de la main des hommes, mais comme venant de la main de Dieu. Dès lors il se sentit fortement inspiré de mettre la reforme dans cette Abbaïe & d'y restablir la discipline Reguliere. Ses Bulles estant arrivées de Rome, il prit l'habit des Chanoines Reguliers comme il estoit porté par la Bulle, & se mit en possession de l'Abbaïe. Il n'imita pas les Religieux dans leur dereglement. Il commença d'apprendre la methode de l'Oraison mentale qu'il fit ensuite tous les jours pendant une heure avec beaucoup de fidelité; & quoiqu'il n'eust aucune teinture des Lettres humaines, il s'appliqua à l'étude avec tant d'assiduiré, qu'en moins d'un an il sceut parfaitement le Grec & le Latin, & fut capable d'entrer en Philosophie. Son Novitiat estant achevé, il se consacra à Dieu par les trois Vœux de Religion. Peu de tems après il partit de Chancellade au mois de Septembre 1618. & vint à Paris, où il étudia en Philosophie au College d'Harcourt, & sit ensuite son cours de Theologie fous les fameux Professeurs M.M. Gamache & du Val, qui conserverent toujours pour lui une estime particuliere, & il sit sous leur conduite un si grand progrés dans cette science, qu'il fut capable de l'enseigner quelques années après à ses Religieux.

Comme il meditoit toujours la reforme de son Monastere, il voulut avant que de l'entreprendre travailler à sa propre perfection. Pour cet esset dans le cours de ses études, il choisit pour Directeur le P. Gaudier de la Compagnie de Jesus, sous la conduite duquel il sit une retraite de dix jours, & ce Directeur lui apprit tout ce qu'il falloit faire pour s'avancer dans

Eeeij

Histoire des Ordres Religieux. la vertu. Il joignit à la priere & à la meditation, les austè DE LA RE- rités & les mortifications. Dabord il retrancha quelque chose de sa nourriture ordinaire. Il jeuna trois fois la semaine, quelque tems après la semaine entiere, & se reduisit enfin au pain & à l'eau, montant ainsi de degrez en degrez à cette abstinence admirable qu'il a pratiqué e toute sa vie. Cette rigueur extraordinaire dura cinq ou six ans; mais l'Evesque de Bazas qui avoit beauconp de credit sur son esprit, obtint de lui, après d'instantes prieres, qu'il prendroit deux fois la semaine du potage & des œufs, & rougiroit son eau avec un peudê vin.

> Ses études estant achevées, il se retira dans son Abbaie pour y jetter en mesme tems les premiers fondemens de la Reforme & des lieux Reguliers; ce fut au mois de Septembre 1622. qu'il y arriva; mais avant que de rien entreprendre il voulut recevoir la benediction Abbatiale dont la ceremonie fut faité l'an 1623, par l'Evesque de Perigueux François de la Beraudiere. A peine cette ceremonie fut-elle achevée que tout rempli de zele pour cerre sainte Maison dont l'état déplorable lui touchoit sensiblement le chœur, il ne voulut plus differer à lui rendre son premier lustre. Il sit venir un Architecte pour faire les bastimens qu'il projettoit, & on lui demanda cent mille livres. Cette somme paroissant excessive à nôtre saint Abbé, il sé desermina à faire travailler à journée. Cependant il n'y avoit pas un sou dans la Maison, mais se confiant entierement à la Providence, il emprunta deux cens livres d'un bourgeois de Perigueux, & avec ce peu d'argent, il jetta la mesme année les fondemens d'un grand Dortoir l'un des plus beaux qui soit en France. A sant esté achevé trois ans après, il sit ensuite rebastir l'Eglise qui estoit ruinée, dont il ne restoit que le Clocher & deux Chapelles. On travailla de mesme au Cloître, au Refectoire, & à tous les autres Offices de la Maison. Tout l'ouvrage fut mis en sa perfection en fort peu d'années, & il n'y a personne qui en le voïant ne l'estime cinquante mille écus, sans qu'on ait pû sçavoir d'où il avoit tiré une si grosse somme, qui apparemment lui avoit esté procurée par de personnes pieuses & charitables qui n'avoient pas **v**oulu estre connuës. .

Dans le tems que l'on travailloit à rebastir cette Abbaie, il proposa aux Religieux, les changemens qu'il vouloit faire dans SECONDE PARTIE, CHAP. LXI.

Feur conduite, & les obligations de leur estat ausquelles il vouloit qu'ils s'engageassent en reformant tous les abus qui s'es- NES REGUE. toient introduits dans cette Maison. Mais le nom de Reforme DE LA REefaroucha les Religieux, qui voulant vivre dans le deregle-CHANCELEment comme ils avoient commencé, mirent tout en ulage LADE. pour s'opposer aux bonnes intentions de ce saint Reformateur. Son oncle mesme l'ancien Abbé, qui y devoit donner les mains & approuver cette Reforme, fut le premier à s'y opposer; mais le jeune Abbé toujours inflexible se crut obligé d'envoier les anciens Religieux dans les Benefices dont ils estoient pourveus & qui demandoient residence. Son oncle s'estoit déja retiré dans le Prieuré de Born dependant de l'Abbaïe, avec une pension qu'il s'estoit reservée. Il contraignit les autres d'en faire de mesme, & il n'y en eur qu'un seul qui se soumit à la Reforme. Ce fut le P. Pierre Lauve qui en procura mesme l'avancement, aïant esté emploié pendant trente-sept ans; foit en qualité de Vicaire General de l'Abbé, soit en celle de Prieur de Chancellade, où comme Visiteur des Monasteres de fa dependance:

Le Reformateur receut ensuite des Novices avec lesquels rl commença à vivre en commun. Il regla les heures de l'Office, principalement celle de minuit pour les Matines. Il determina une heure pour l'Oraison mentale, & generalement pour toutes les Observances Regulieres. Il eston le premier à tout asin d'animer les autres par son exemple. Il faisoit sa semaine au Chœur. Il servoit à table à son tour, & il n'y avoit point d'offices bas & humilians qu'il n'exerçast avec plaisir comme s'il avoit esté le moindre de tous. Ainsi commença la Reforme de Chancellade l'an 1623. dans le tems que la Congregation de Notre Sauveur du mesme Ordre prit naissance en Lorraine par le zele du R. P. Pierre de Matincourt, comme nous dirons

dans le Chapitre suivant.

Ces petits commencemens ne sembloient pas promettré beaucoup, & l'on crut que l'Abbé de Chancellade ne viendroit 12mais à bout de ses desseins, & que ses travaux estoient inutiles. Cependant il vint en peu de tems de tous costés un grand nombre de jeunes gens pour remplir ce Monastere & y vivre sous la conduite de ce saim Superieur, dont plusieurs sont morts en odeur de sainteté.

Quoique la Regle de saint Augustin soit douce, & que les Lee iii

406 Histoire des Ordres Religieux,

CHANOI-NES REGUL DE LA RE-FORME DE CHANCEL-LABE,

conseils que l'on y trouve tendent plus à regler les mouvemens de l'esprit qu'à châtier le corps; néanmoins la ferveur des Religieux de Chancellade estoit si grande dans ces commencemens, qu'ils pratiquoient volontairement des austerités surprenantes, L'on voioit des marques de l'abstinence sur leurs visages attenués. Leurs corps estoient affoiblis par le retranchement volontaire des choses necessaires. Les murailles de leurs chambres, souvent teintes de sang, donnoient à connoistre qu'ils n'épargnoient pas leurs bras en prenant la discipline. La modestie qu'ils observoient au Chœur & en toutes rencontres a souvent servi de charmes pour attirer à la Religion des Seculiers qui en les voiant se sentoient interieurement poussés à changer de vie. On eut dit à les voir dans le Chœur que c'estoit des Statues vivantes & animées d'un esprit divin, qui sans se mouvoir poussoient leurs voix vers le ciel. La curiosité estoit bannie de cette sainte Maison. On n'y parloit point de nouvelles du monde. Les recreations ne se pasloient point en discours vains & inutiles. La premiere demieheure estoit emploiée à parler de l'Ecriture sainte & de la lecture spirituelle que l'on avoit entenduë au Resectoire; & pendant l'autre demie-heure, on s'y entretenoit de science, excepté les jeunes Profez & les Novices, qui ne devoient parler que de choses spirituelles. On y observoit un silence exact, on ne voioit personne aller par la Maison, sinon les Officiers, chacun se tenant retiré dans sa chambre. La pauvreté y estoit grande, on n'eut pas trouvé une feuille de papier inutile dans une chambre. Chacun avoir sa table, son lit, son prié-Dieu, sa chaise, & les livres précisement necessaires. Il n'y avoit point de chambre qui fermar à clef que celle du Superieur, afin que chacun pust avec sa permission prendre ce qu'il avoit besoin. C'estoit une pratique de ne rien retenir qui fust superflu; & si l'on avoit quelque chose le matin dans sa chambre, qui ne dust servir que le soir, on ne vouloit pas mesme le garder durant le jour, & on le remettoit en commun.

L'Abé de Chancellade ne donna d'abord des Reglemens que de vive voix, mais il les redigea ensuite par escrit dans les Constitutions qu'il sit pour sa resorme, & qui contiennent dix Chapitres. Le premier regle tous les exercices de la journée. Le second traite de l'Office divin. Les trois suivans preservent tout ce qui est necessaire pour une exacte & parsaire

SECONDE PARTIE, CHAP. LXI.

Observance des trois Vœux de pauvreté, de chasteté, & d'o- Chamorbéissance. Le sixième recommande le soin de l'homme inte-NES REGUZE rieur & l'exercice de l'Oraison mentale. Dans le septiéme il forme de est parlé de la mortification. Le huitième regle l'habillement LADE. que l'on doit porter. Le neuvième comprend quelques Reglemens pour les voiageurs, & enfin le dernier contient diverses Observances & pratiques communes. Outre cela il dressa des Regles particulieres pour les Officiers, lesquelles ne furent pas inferées dans les Constitutions, parce qu'avant d'en rien ordonner il voulut reconnoître leur bonté par leur usage

& par une longue experience.

Deux choses pouvoient beaucoup prejudicier à la Reforme de Chancellade & la ruiner dans la suite des tems; l'une si les Chanoines avoient la liberté de prendre des Benefices sans permission de leurs Superieurs; & l'autre si les Abbés de ces Monasteres n'estoient pas pris du corps des Chanoines de la mesme Reforme; mais le saint Reformateur pourveur à ces deux inconveniens. Pour remedier au premier, il obligea les Religieux après les Vœux solemnels de faire un ferment entre les mains de l'Abbé, de ne rechercher jamais ni par soi, ni par autrui, ni directement, ni indirectement aucun Benefice; mais de se laisser gouverner en cela comme en toutes autres choses par leur Superieur. A l'égard du second inconvenient, il presenta une Requeste au Roi Louis XIII. dans laquelle il informoit Sa Majesté du restablissement de l'ancienne discipline de son Abbaie, & des benedictions que Dieu respandoit rous les jours sur la Reforme, la priant de vouloir se demenre de son droit de nomination à cette Abbaie & de la rendre élective. Ce Prince voulant favoriser la Reforme accorda ce que l'Abbé demandoit; & par ses Lettres Patentes du mois de Novembre 1629. enregistrées au Grand-Conseil le sept Janvier de l'année suivante, il ordonna que la digniré Abbatiale de Chancellade venant à vaquer par le decés ou par la demission volontaire de l'Abbé, les Chanolnes Reguliers de cette Abbaïe feroient choix de trois Religieux Profez de cet Ordre qui auroient esté élevés en la Reforme, pour estre presentés à Sa Majesté, afin qu'elle en nommat un des trois pour estre Abbé, voulant que les Religieux jouissem de ce droit tant qu'ils vivroient & demeureroient dans la Reforme.

Après un si heureux succés le saint Reformateur ne pen-

Histoire des Ordres Religieux,

CHANOI-DE LA RE-FORME DE CHANCEL-

toit qu'à travailler à l'avancement de sa Reforme; mais il fut MES REGUL. prié par le Cardinal de Richelieu, & par le P. Joseph Instituteur de la Congregation des Religieules Benedictines du Calvaire, de faire la visite des Monasteres de cette Congregation. Il en receut la Commission l'an 1629. & s'en acquita avec beaucoup de satisfaction de la part des Religieuses; mais il n'eut pas plutost fini cette visite, que le Cardinal de la Rochefoucaut, qui, comme nous avons dit ailleurs, avoit esté nommé Commissaire Apostolique par le Pape Gregoire XV. pour la reformation de plusieurs Ordres Religieux en France, lui envoïa une autre Commission au commencement de l'année 1630, pour visiter en son nom les Monasteres de Chanoines Reguliers situés dans les Dioceses de Perigueux, de Limoges, de Xaintes, d'Engouleme, & de Maillezais; ce qu'il fit aussi.

> Ces emplois firent connoître de plus en plus les yertus de ce saint Abbé. Il fut establi la mesme année par un Arrest du Conseil, Administrateur de l'Abbaïe de la Couronne en Engoumois, jusqu'à ce que la Reforme y eust esté introduite, ce qui fut fait peu de tems après; car il envoïa une Colonie dans cette Abbaie de Chanoines Reguliers de Chancellade oui v firent de grands fruits; & comme il n'y restoit plus de vesziges des lieux Reguliers, le Reformateur y alla lui-mesme pour faire travailler à un Dortoir qui fut basti aux depens de l'Abbaïe de Chancellade. Peu de tems après il passa un Consordar avec le Prieur de saint Gerard de Limoges, qui fut approuvé par le Cardinal de la Rochefoucaut, & autorisé par Lettres Patentes du Roi. Il y envoïa de ses Chanoines, & commença aussi-tost à faire bastir l'Eglise. Son intention estoit d'y establir un Noviciat, & d'y faire un Seminaire de l'Ordre, mais les choses changerent dans la suite, & ce Prieuré avec l'Abbaïe de Notre-Dame de la Couronne furent incorporés à la Congregation de France.

L'année suivante l'Archevesque de Bordeaux Henri d'Escoubleau de Sourdis Abbé Commendataire de Notre-Dame de Sablonceaux en Xintonge, demanda des Chanoines de la Reforme de Chancellade pour peupler son Abbaïe qui estoit presque deserte, ce qui lui fut accordé. L'Abbé de Chancellade passa un Concordat avec lui, & lui envoia douze Religieux. Après ces establissemens il se presenta d'autres occa-

fions

Seconde Partie, Chap. LXI.

sions de porter la mesme Reforme en d'autres Monasteres. CHANOI-Les Chanoines de saint Ambroise de Bourges témoignerent LIERS DE LA au saint Abbé qu'ils souhaitoient avoir de ses Religieux. L'E-REFORME vesque de Pamiers Henry Estienne de Caulet lui en deman- CELLADE. da aussi pour l'Abbaïe de Foix. M. Olier Curé de saint Sulpice à Paris & Abbé de Pebrac en Auvergne fit beaucoup d'instances pour en avoir, & on en demandoir en d'autres endroits, mesme jusques dans les Païs-Bas. Mais comme dans ce tems-là les Chanoines Reguliers de la Reforme du R.P. Charles Faure avoient esté unis en Congregation par le Cardinal de la Rochefoucaut, sous le titre de Congregation de France, on voulut aussi unir à cette Congregation les Maisons de la Reforme de Chancellade. Quelques Religieux Profez de cette Reforme y donnerent les mains, & le Cardinal de la Rochefoucaut, comme Commissaire Apostolique, ordonna que les Abbaïes de Chancellade, de Sablonceaux, & de la Couronne, avec le Prieuré de saint Gerard de Limoges, seroient unis à la Congregation de France. L'Abbé de Chancellade s'opposa à cette union, & on plaida en plusieurs Tribunaux pour en empescher l'effet. Dans le cours du procès, quelques Religieux de la Couronne & de saint Gerard, ennuïés du gouvernement de l'Abbé de Chancellade, appellerent les Religieux de la Congregation de France, & se trouvant les plus forts, ils chasserent ceux qui ne voulurent point quitter la Reforme de Chancellade. Enfin ce procès ne fut terminé que plusieurs années après la mort du Reformateur, & l'an 1670. il y eut un Arrest rendu au Conseil Privé, qui ordonna que les Religieux des Abbaïes de Chancellade, de Sablonceaux, de saint Pierre de Verteuil au Diocese de Bordeaux, du Prieuré de Notre-Dame de Cahors, que le Reformateur avoit fondé estant Evesque de Cahors, comme nous dirons dans la suite, & du Prieuré de saint Cyprien au Diocese de Sarlat, seroient maintenus dans leurs anciennes

observances & manieres de se gouverner, conformément à la Reforme de Chancellade qui y avoit esté introduite, sans que les Religieux de la Congregation de France pussent les inquieter, ni les contraindre de s'unir à eux, en vertu des Sen-.tences du Cardinal de la Rochefoucaut; & qu'il ne seroit pas permis à l'Abbé de Chancellade de prendre de nouvelles

Histoire des Ordres Religieux,

NES REGU-

Cependant les vertus du saint Reformateur & les soins ex-LIERS DE LA traordinaires qu'il prenoit de sa Reforme, lui acquirent tant REFORME de reputation, que le Roi Louis XIII. jetta les yeux sur lui pour lui faire remplir la Chaire Episcopale de Lavaur qui estoit vacante. Il fit tous ses efforts pour ne point se charger d'un si pesant fardeau. Il alla mesme en Cour se jetter aux pieds du Roi, pour le prier de l'en dispenser; mais toutes les oppositions qu'il apportoit pour ne point recevoir l'Episcopat l'en rendoient encore plus digne, ce qui sis que le Roi, au lieu de recevoir ses excuses, jugea que l'Evesché de Lavaur estoit trop petit pour un Prelat si vertueux, & le nomma à celui de Cahors l'un des plus grands du Roiaume, & qui vaquoit aussi. Cela augmenta ses peines; mais enfin reconnoissant que c'estoit la volonté de Dieu, il s'y soumit & le Brevet lui fut expedié le 17. Juin 1636. Il vouloit se démentre de son Abbaïe, mais le Cardinal de Richelieu fut d'avis qu'il la devoit garder pour l'avancement de sa Reforme & la conduire à sa perfection. L'on y trouva des difficultés en Cour de Rome, & il neput obtenir ses Bulles que plus d'un an après sa nomination, ce qui lui donna plus de tems pour s'instruire des devoirs d'un Evelque; & il fut sacré le 27. de Septembre 1637. dans l'Eglise de sainte Genevieve du Mont à Paris, par l'Archevesque de Toulouse, assisté des Evesques de Senlis & d'Auxere. On voulut aussi l'obliger de quitter la soutane blanche pour prendre le violet; mais il répondit que sa robe blanche ne lui faisoit point de honte, qu'il l'estimoit plus que la Pourpre des Rois, & qu'il ne la quitteroit point.

Avant qued'aller dans son Diocese, il sit une visite dans les Monasteres de sa Reforme, pour dire adieu à ses enfans, & les consoler de la perte qu'ils faisoient de leur Pere. Il partit de Chancellade le 31. Janvier 1658. après avoir donné l'habit à quatre Postulans, & prit le chemin de son Diocese où il arriva le deuxième Février. La premiere chose qu'il sir fut de dresser des Statuts & des Reglemenspour sa famille, qu'il sit observer avec beaucoup d'exactitude. Elle estoit composée de huit Chanoines Reguliers qu'il avoit menés avec lui, de deux Prestres seculiers qui lui servoient d'Aumosniers, & des Offimers & Valets quiluiestoient absolument necessaires, retranchant tout ce qui ressentoit trop la pompe & l'éclat. De ces huit Chanoines Reguliers, il y en avoit seulement trois qui deSECONDE PARTIE, CHAP. LXI.

meuroient continuellement avec lui, dont l'un estoit son Chanot-Grand Vicaire, un autre son Secretaire, & le troisséme estoit LIERS DE LA Prefet spirituel de la famille. Les autres estoient presque toû-REFORME jours à la campagne pour instruire les peuples, d'où ils ne re-cellabe. venoient qu'au tems des moissons, afin de prendre un peu de repos, & pour donner le loisir aux Païsans de faire leur recolte.

Dès qu'il fut nommé à l'Episcopat, on lui avoit representé qu'estant une personne publique, il ne devoit plus vivre pour dui, & qu'il devoit conserver sa santé qu'il ruinoit tous les jours par ses austerités. Il répondit qu'il n'avoit pas esté fait Evesque pour chercher ses plaisirs; mais que les Evesques devoient porter sur leurs corps la mortification de Jesus-Christi & dès lors il voulur encore retrancher quelque chose de sa nourriture. Il quitta les œufs & le potage, & bien-tost après les fruits, se contentant de manger une fois le jour quelques legumes ou herbes mal aprestées. Il vesquit plusieurs années de cette façon, jusqu'à ce que ses frequentes infirmités l'obligerent de reprendre seulement le potage qu'on lui faisoit avec de l'huile ou du beure; encore se faisoit-il une grande viodence.

Voiant les abbus qui s'estoient glissés dans son Diocese, il fit encore venir six autres Religieux de l'Abbaïe de Chancellade pour faire des Missions dans tous les Villages, & ils y furent occupés pendant quatre ans à cause de l'estenduë de ce Diocese qui renferme plus de sept cens Paroisses. Il institua un Seminaire dont il donna la direction aux Prestres de la Congregation de la Mission. Il establit des Conferences parmi les Curés. Il fonda des Hôpitaux, tant pour les pauvres malades, que pour les orphelins & les orphelines; & comme les Religieux de sa Reforme faisoient beaucoup de fruit dans les Missions où il les avoit emploiés, il en sit encore venir six de . Chancellade l'an 1647, pour joindre aux six autres, qui estoient · déja occupés aux Missions & faire le nombre de douze, pour lesquels il fonda un Prieuré dans la ville de Cahors, sous le titre de la Nativité de Notre-Dame; & par l'acte de la Fondation, il voulur que ce Monastre fustaggregé à l'Abbaïe de Chancellade, & soumis à la correction & visite de celui qui en seroit Abbé. En attendant qu'il pust faire construire ce Mopastere, il logea les Religieux dans une maison qu'il loua au

Fff ii

HISTOIRE DES ORDRES RELIGIEUX,

CELLADE.

Fauxbourg de Lazarre, & ce ne fut que l'an 1653. qu'après LIERS DE LA avoir acheté un grand Enclos dans un lieu appellé les Cadur-REFORME ques, on commença les bastimens du Monastere. Il benit & posa la premiere pierre de l'Eglise, qui est une des plus grandes de la Ville après la Cathedrale; mais la mort ne lui aïant pas permis de conduire cet ouvrage à sa perfection, il laissa

dequoi l'achever.

Nous nous estendrions trop si nous voulions rapporter toutes les actions de ce Grand Prelat, les biens qu'il a procurés à son Diocese, les Conversions admirables qu'il a faites, ses travaux Apostoliques, sa charité envers les pauvrrs & les affligés, & qu'il a fait paroistre, principalement dans le tems que son Diocese fut attaqué de la maladie contagieuse, exposant sa propre vie pour la conservation de son Troupeau; & nous renvoions le Lecteur à la Vie de ce Serviteur de Dieu, qui a esté donnée au public l'an 1663. Le poids de ses travaux, de sa penitence & de ses austerités ne donnant pas sujet d'esperer qu'il pust vivre long-tems, les Religieux de Chancellade commencerent à apprehender, que celui qui estoit le soustien de leur Reforme ne leur fust enlevé, & que sa mort ne portast quelque prejudice à cette Reforme. Ils firent plusieurs prieres afin qu'il plust à Dieu de pourvoir à cet inconvenient. Le saint Evesque de Cahors de son costé, prevoïant qu'il devoit bientost les quitter, voulut seconder leurs desseins, & il donna l'an 1652. Procuration à M. de la Brousse Grand Vicaire de Sarlat, pour se demettre en son nom de la Charge d'Abbé entre les mains du Chapitre de Chancellade, afin qu'ils procedafsent à l'élection d'un Successeur. Ils en choisirent trois, qui furent les PP. Jean Garat, Grand-Vicaire de Cahors, Pierre du Teilz Sousprieur de Chancellade, & François Navieres, Sousprieur du Prieuré de Cahors. Mais quoique le Pere Garat eust esté élu avec deux de ses Confreres, tous les Religieux neanmoins le souhaitoient preferablement aux deux autres. Ils escrivirent pour ce sujet à l'Evesque de Cahors, pour le prier d'agréer son élection, & d'emploier son credit auprès du Roi pour lui en obtenir le Brever. Cependant l'humilité du P. Garat causa du retardement par les oppositions qu'il formoit de jour en jour pour ne point accepter cette dignité, & il ne fut pourvû de cette Abbaïe que l'an 1658.

Dès l'an 1651. l'Evesque de Cahors avoit aussi demandé au

Roi un Coadjuteur, qui pust remplir son Siege Episcopal Chanoiimmediatement après sa mort, afin de ne pas laisser son Egli-NEE REGUse orpheline. Le Roi lui avoit accordé sa demande, & lui avoit REFORME mesme laissé le choix de fon Successeur; c'est pourquoi il jetta CELLADE. les yeux sur. M. de Sevin Evesque de Sarlat. Ainsi il eut la consolation en mourant, de laisser le Diocese de Cahors & l'Abbaie de Chancellade entre les mains de deux personnes animées de son zele, & qu'il laissa aussi heritieres de ses vertus. Ce fut l'an 1659, que la France perdit un si saint Prelat. Il n'avoit rien diminue de ses austerités jusqu'à la mort. Il y avoit mesme quarante ans qu'il conchoit tout vestu sur une paillasse, & il n'y eut que la veille de sa mort qu'on l'obligea à se deshabiller. Quelques jours auparavant il avoit disposé de son-Temporel pour finir les fondations qu'il avoit commencées, & avoit laissé tous ses meubles aux pauvres orphelins & orphelines. Après cette disposition il ne se considera plus comme le maistre de ses meubles, & envoïa demander un linceul par: aumosne à la Superieure des Orphelines, pour estre enseveli comme un pauvre de Jesus-Christ; & il ordonna sa sepulture dans l'Eglise des Chanoines Reguliers de Cahors qu'il avoir sondés evoulant estre enterré sans pompe comme un simple Religieux, te qui fut executé. Les merveilles que Dieu a operées depuis sa mort par son intercession, & qui continuent en core tous les jours à son Tombeau, ont fait convoistre la sainteté de ce Serviteur de Dieu; c'est ce qui obligea les Prelats de France, dans une Assemblée generale du Clergé, de prendre la resolution de poursuivre sa Canonization en Cour de Rome. M. l'Archevesque d'Alby, presentement Archevesque de Narbonne, s'offrit de faire pour ce snjet le voiage de Rome; mais la continuation de la guerre & les grands l'ubsides que le Clergéa esté obligé de donner au Roi, ont interrompu ce projet.

Quoique par l'Arrest du Conseil de l'an 1670. dont nous avons déja parlé, il sust désendu aux Religieux de la Resorme de Chancellade de prendre de nouvelles Maisons de l'Ordre autres que celles mentionnées dans l'Arrest. Ils sont neanmoins entrés depuis dans l'Hôpital d'Aubrac au Diocese de Rhodez, y aïant esté appellés par M. l'Evesque de Châlons sur Marne Louis-Gaston de Noailles, pour lors Dom d'Aubrac, sur le resus que les Religieux de la Congregation de

Fff iij

CHANOI- France firent d'accepter cette Maison. Ils obtinrent à cet effet,

NES REGULIERS DE LA du consentement du General, & du Procureur General de

RIFORME cette Congregation, des Lettres Patentes du Roi l'an 1697.

DE CHAN. & l'année suivante ils furent mis en possession de cette Mai
sellade. Sui Juin par l'Evesque de Rodez. Cet Hôpital estoit

desservi par des Religieux Hospitaliers, qui formoient un Ordre particulier, dont nous parlerons dans la troisiéme

partie.

Quant à l'habillement des Chanoines Reguliers de la Reforme de Chancellade, il consiste en une Robe blanche & un
petit Scapulaire de linge par dessus, lié avec une ceinture de
laine; & quand ils sont au Chœur, ils portent le Surplis
avec l'Aumuce noire sur le bras en esté, & la Chape de
mesme couleur en hyver. Ils se levent à minuit pour dire
Matines se matin à cinq heures; & une demie heure après
ils sont devant le saint Sacrement une heure d'Oraison mentale. Ils vivent dans l'observance exacte de la pauvreté Religieuse. L'Abbé de Chancellade, qui est leur Superieur General, est le premier à leur donner l'exemple, vivant en
commun avec ses Religieux, mangeant avec eux dans le
Resectoire, logeant dans le mesme Dortoir; & il ne porte
les marques de sa dignité que quand il ossicie les jours solemnels.

Leonard Chastelet, Vie de Monsieur Alain de Solminiach. Celle du Pere Jean Garat, Abbé de Chancellade. Du Moulinet, sigures des differens habits de Chancines Reguliers. Philipp. Bonanni, Catalog. Ord. Religios. part. 1. Hermant, Histoire des Ordres Religieux. Tom. 2. & Memoires envoiés en 1712. par M. Belair Abbé de Chancellade.



de la Congregation de Notre Sauveur, en Lorraine.

CHANOI-NES REGUL. DE NOTRE SAUYEUREN LORRAINE.

## CHAPITRE LXII.

# Des Chanoines Reguliers de la Congregation de Notre-Sauveur en Lorraine.

YOus avons vû dans les Chapitres precedens, en traitant des Congregations de saint Victor & de France, le zele que le Cardinal de la Rochefoucaut avoit temoigné pour la Reforme des Chanoines Reguliers en France. Le Cardinal de Lorraine Legat à Latere en ce Duché avoit aussi entrepris la Reforme du mesme Ordre dans les terres de sa Jurisdiction; mais ce ne fut pas avec le mesme succès. Il avoit assemblé à ce sujet l'an 1595. les Abbés de cet Ordre en Lorraine, & ses paroles soutenuës par l'éclat de sa pourpre & le rang qu'il tenoit en ce Païs-là, sembloient avoir fait impression sur leurs esprits. Ils dresserent pour lors quelques Reglemens & promirent de s'y soumettre; mais cette entreprise s'evanouit en peu de tems par la tiedeur & la lâcheté qu'ils apporterent à seconder les intentions de ce Prince. Il ne se rebuta point néanmoins pour cette fois, & allant de nouveau convoqué tous les Superieurs par ses Lettres du vingt-sept Mai 1604. Il leur allegua plusieurs motifs pour les animer à prendre cette affaire à cœur. Mais ses avis & ses conseils ne furent pas plus suivis dans cette dernierre assemblée que dans la premiere, & l'on ne parla plus de Reforme que dans l'année 1621, après la mort de ce Cardinal. Gregoire XV. envoïa un Bref du dixiéme Juillet de cette année pour autoriser cette entreprise; & Jean de Maillane des Porcelets Evelque de Toul, n'épargna ni ses peines. ni son credit pour executer les volontés du Pape & contribuer au progrès de la Reforme, à laquelle le Reverend Pere Pierre Fourier Chanoine Regulier & Curé de Mataincourt eut le plus de part's car toute la conduite spirituelle de la Congregation qui a produit cette Reforme, & dont il est reconnu' pour l'Instituteur, estoit reservée à sa prudence & à sa vertu.

Tandis que cet Evesque faisoit tous ses efforts pour trouver tine Maison pour y placer ceux qui embrasseroient la Reforme, le Pere Fourier presentoit à Dieu; pour ce sujet ses Vœux Se ses Prieres, qui furent exaucées peu de tems après; car

Histoire des Ordres Religieux. 416

· LORRAINE.

l'Abbaïe de saint Remi de Luneville, s'offrit pour servir de MES REGUL. DE NOTRE baze & de fondement à cet edifice de la Reforme. Il y eut SAUVEUREN six personnes, tant des anciennes Maisons, que de l'Université de Pont-à-Mousson qui se joignirent à ce saint homme; & tous fept pour se preparer avec plus de ferveur à l'accomplissement d'un Ouvrage de cette importance, se retirerent pour quelques mois dans l'Abbaïe de sainte Marie Majeure de Pont-à-Mousson de l'Ordre de Premontré, comme dans un lieu d'em. prunt, & ils y prirent l'habit de la Reforme le jour de la Purification de Notre-Dame de l'année 1623, consistant en une soutane noire chargée d'un petit rochet ou banderolle de lin, large d'environ cinq doigts, dont les extrêmitez sont jointes du costé gauche en forme d'echarpe, à quoi ils ajoutent, pour assister au Chœur, le surplis avec l'aumuce & le grand rochet,

avec la chape noire l'hiver,

Aïant esté ainsi revestus, ils se retirerent à Luneville pour . commencer leur Novitiat fous la conduite, & direction du Pere Fourier. Ils entrerent dans cette Ecole de pieté le jour de sainte Scholastique, & à peine furent-ils arrivés, qu'un ancien Profez de la Maison se joignit à eux. Ils firent un grand progrès sous un si habile Maistre, qui peu à peu introduisit l'usage des haires, des disciplines, des cilices & des aurres mortifica--tions; & les voiant animez d'un grand zele pour le salur du prochain, il leur proposa l'instruction gratuite de la jeunesse, non seulement pour apprendre le Latin; mais encore à lire & écrire, aux riches & aux pauvres sans aucune distinction, . a-tost qu'ils auroient l'usage de raison, comme il se pratiquoit déja à l'egard des filles dans l'Ordre qu'il avoit fondé peu de tems auparavant pour des Religieuses sous le nom de la Congregation de Notre-Dame, voulant que celle de ces nouveaux Chanoines Reguliers prît celui de notre Sauveur, & non pas de saint Sauveur, pour montrer qu'il est tout à nous; & afin que les Religieux en conservassent le souvenir, il leur a ordonné que quand ils s'écriroient les uns aux autres, ils commenceroient par ces paroles de saint Paul à Tite: Gratia vebis & pax à Deo Patre & Christo Jesu Salvatore nostro,

Ce fut pendant ce tems de Novitiat que le Pere Fourier ebaucha les Constitutions de cet Ordre; & l'année estant expirée ces Religieux prononcerent leurs Vœux solemnels, à l'exception de ce saint Reformateur, qui voulut differer à le

SECONDE PARTIE, CHAP. LXII.

faire pour les raisons que nous dirons dans la suite. Ainsi CHANONn'aïant esté que sept lorsqu'ils prirent l'habit, ils ne furent aussi de Notre que sept à faire Profession, qui fut le vingt-cinq Mars 1624. SAUVEUR EM LORBAINE. la ceremonie s'en fit publiquement entre les mains de l'ancien Prieur de la Maison. Le Pere Fourier ne se contentant pas que lui qui estoit le premier mobile de cet Ouvrage & cinq des sept qui faisoient Profession, fussent Religieux anciens, il en voulut encore un pour recevoir les Vœux, afin de les incorporer à l'Ordre, & que cette Reforme n'en fust differente, qu'autant qu'un malade retourné en santé est different de luimelme.

Ils entrerent l'année suivante à saint Pierre-Mont, à Domeyre & à saint Nicolas près Verdun: en 1626. à Belchamp: en 1627. à saint Leon de Toul, à saint Nicolas de Pont-à-Mousson & au Prieuré de Vivier; de sorte qu'en quatre années, il y eut huit Maisons qui embrasserent cette Reforme. Enfin l'an 1628, le Pere Fourier envoia à Rome deux Religieux d'un grand merite qui ont esté dans la suite Generaux de cet Ordre, pour obtenir l'union de ces Maisons, & en faire une Congregation sous le titre de Notre-Sauveur, qui seroit gouvernée par un General, qui en auroit la conduite pendant sa vie, ce que le Pape Urbain VIII. accorda par Bulle de la mesme année, & l'année suivante le Reverend Pere Nicolas Guinet fut par le consentement unanime des Superieurs & des Vocaux, choisi pour premier General, le P. Fourier n'aïant pas encore fait Profession; car il avoit bien prevu que s'il estoit Profez, on ne manqueroit pas de le choisir pour General; ainsi croiant que le Pere Guinet qui estoit plus jeune que lui, vivroit plus long-tems selon les apparences, il sit ses Vœux. Mais la mort ruina tous ses desseins ; car aiant enlevé ce premier General en moins de trois ans & demi, il fut élu pour Chef de cette Congregation en 1632, ce qui lui fit verser des torrens de larmes, son humilité lui faisant apporter mille oppositions à cette election. Cette vertu accompagnoit tellement toutes ses actions, qu'on peut dire qu'elle lui fit executer une entreprise où des Cardinaux, des Legats, des Evesques, & d'autres Prelats n'avoient pû réüssir avec les menaces & les forces, tant Ecclesiastiques que Seculieres; & l'on peut croire que ces Chanoines auroient fait un grand progrès, si les guerres qui arriverent en Lorraine, lorsque le Pere de Matain-Tome II.

418 HISTOIRE DES ORDRES RELIGIEUX,

CHANOI- COUrt travailloit à l'agrandissement de sa Congregation, n'eus-

NES REGUL. sent arresté le cours de ses entreprises.

SAUVEUREN Il y en a qui leur disputent la qualité de Chanoines Regu-LORRAINE. liers à cause de cette banderolle de lin, que ceux-là pretendent n'estre pas l'habit des Chanoines Reguliers, & j'ai vû en l'année 1698. estant à Rome, dans la Sacristie de l'Abbaïe de saint Laurent extra mures, qui appartient aux Chanoines Reguliers de la Congregation de saint Sauveur de Boulogne, un tableau nouvellement fait pour lors, qui represente tous les Chanoines Reguliers dans les differends habillemens de chaque Congregation, estant au milieu d'un Cercle, où ils sont introduits par ceux de la Congregation de saint Sauveur de Latran. L'on y voit d'un costé un Chanoine de Notre-Sauveur en Lorraine en posture de suppliant, le bonnet quarré à la main, qui demande d'entrer parmi les autres, & un Chanoine de Latran lui faisant signe de la main que cela ne se peut pas. L'on y voit aussi d'un autre costé un autre Chanoine à la banderolle, (comme il y en a plusieurs en France, & en Allemagne, outre la Congregation de Lorraine,) qui estoit entré par adresse dans ce cercle, & qu'un Chanoine de Latran chasse dehors en le poussant par les épaules, c'est ce que les curieux qui iront à Rome pourront remarquer dans cette Sacristie de saint Laurent.

> Cependant le Pere Bedel Chanoine de la Congregation de Notre-Sauveur, dans la vie qu'il a donnée du l'ere Fourier leur Reformateur, où il parle de l'origine & du progrès de cette Reforme, marque que la dispense de porter ainsi ce petit rochet ou banderolle sur la soutane a esté en usage pendant plusieurs siecles, & confirmée par des Bulles de l'an 1512. C'est aussi le sentiment de Penot, & il y en a encore plusieurs en France, en Allemagne, & en Flandres, qui portent cette Banderole & ne vivent point en Congregation estant soumis aux Evelques. Il y en a en Allemagne qui ne lient point à costé cette banderolle; mais qui la laissent pendre entierement, & il y a une perite bande, comme au scapulaire des Chartreux, qui tient aux deux costez de la banderolle. Ceux de Notre-Sauveur en Lorraine ont pour armes d'azur à l'image de Notre-Sauveur tenant un monde dans sa main, & outre les Maisons qu'ils ont en France & en Lorraine, ils en ont aussi quelques-unes en Savoïe.

Penot,
Hift. trip.
lib.2. cap.
6y.

. • • • ;

.

•

.

SECONDE PARTIE, CHAP. LXIII. 419
Voïez Bedel, vie du R. P. Fourier, du Moulinet, figures des VIE DUR P.
differends habillemens des Chanoines Regul. Schoonebek, Hift.
des Ord. Relig. Hermant, establissement des Ord. Relig. & Philipp. Bonanni, Catalog. Ord. Relig. part. I.

### CHAPITRE LXIII.

Vie du Reverend Pere Pierre Fourier, appellé vulgairement de Mataincourt, Reformateur des Chanoines Reguliers en Lorraine, & Instituteur des Religieuses de la Congregation de Notre-Dame.

C'Est avec justice que le Reverend Pere Pierre Fourier doit avoir rang parmi les Fondateurs d'Ordres, puisqu'il a donné naissance à deux illustres Congregations, qui sont celles des Chanoines Reguliers de Notre-Sauveur dont nous venons de parler, & celle des Religieuses de la Congregation de Notre-Dame, dont nous rapporterons l'origine & le pro-

grès dans le Chapitre suivant.

Il nâquit à Mirecourt en Lorraine le trente Novembre 1565, de parens mediocrement pourveus des richesses de la terre; mais beaucoup avantagés de celles du Ciel. Dès ses plus tendres années, il sit paroître beaucoup d'inclination pour la pieté. Son plus grand plaisir estoit de dresser des Oratoires, de les embellir, de les parer, & il s'y retiroit tous les jours après le repas pour y faire ses prieres, & imiter toutes les Ceremonies qu'il vosoit pratiquer à l'Eglise, ce qui obligea son pere de le pousser dans les estudes, l'asant envoié pour cet esset à Pont-à-Mousson, où il acheva ses Humanités avec un tel progrès, qu'outre la langue Latine qu'il possedoit parfaitement, la Grecque lui estoit aussi familiere que la maternelle.

La vie qu'il mena estant écolier est tout-à-fait admirable & extraordinaire pour un jeune homme; car souvent il se dero-boit du lit pour coucher sur des sagots, il portoit la haire; & toutes les sois qu'il pouvoit se cacher de ses Compagnons, il prenoît la discipline jusqu'à l'essusion de sang. Ses Parens lui aïant envoié un Cheval, pour venir passer les vacances à

Gggij

420 Histoire des Ordres Religieux,

Nanci, il le mena par la bride, & pour se mortisser sit le vosage à pied, par les bouës & les eaux dont le chemin estoit rempli. Il ne mangeoit qu'une fois le jour sur les huit ou neus heures du soir, & des viandes si grossieres & en si petite quantité, qu'un morceau de salé de deux livres lui a duré cinq semaines entieres; de sorte que son pere aïant sçu cette maniere de vivre, & craignant que l'indiscretion sous pretexte de pieté ne lui ravist cet enfant, qu'il aimoit tendrement, il le vint trouver exprès pour lui en faire une forte reprimende, & lui commanda absolument de moderer ses austerités.

· Il ne beuvoit point de vin, & il s'est repenti le reste de ses jours d'avoir fait, à ce qu'il disoit, une débauche & commis un grand crime le jour de saint Nicolas, que les Ecoliers ont coustume de se divertir entr'eux. Ils se mirent trois ou quatre ensemble, & contribuerent pour faire une somme de douze deniers, dont ils acheterent du vin, & le burent de compagnie: la quantité ne pouvoit pas estre bien grande vu la modicité de la somme, cependant c'estoit un excès pour lui, dont

il se repentit toujours.

Il se confessoit & communioit deux fois le mois, tous les jours il servoit une ou deux Messes avec tant de modestie & d'attention, que tous les assistans en estoient edifiez. Il avoit ses heures reglées pour la priere, & quittoit pour cela toutes autres occupations. Estant entré en Philosophie à l'âge de dixseptans, sa capacité le sit rechercher par les premiers de la Province pour prendre le soin d'instruire, & d'élever leurs enfans. Il ne refusa pas cet offre; au contraire aïant fait attention que Dieu lui offroit par-là un moien de leservir, il sit un voïage à Mirecourt, pour communiquer ce dessein à sa mere, & lui demander son consentement; car son pere estoit pour lors decedé. L'aïant obtenu il s'en retourna bien joieux, & reçut sous sa conduite la jeunesse qui lui estoit amenée de toutes parts. Il la gouverna avec tant de sagesse & par un ordre si judicieux, qu'il continua ce service à la Province l'espace de deux ou trois ans, pendant lesquels, aïant achevé sa Philosophie, il prit la resolution de se consacrer à Dieu en embrassant l'état Religieux.

Il choisit, au grand étonnement de tout le monde, l'Ordre des Chanoines Reguliers, à qui il ne restoit plus en Lorraine de sa premiere gloire que le seul habit qui le déguisoit en mille

façons, paroissant Regulier au-dehors & ne l'estant nullement VIE DUR. P. au dedans. Les desordres qui éclatoient tous les jours dans cet Ordre auroient pû dégouter une ame qui n'eut eu d'autre conduite que celle des hommes; mais comme il estoit inspiré du saint Esprit, il n'y entra que pour détruire le vice & y planter la vertu.

L'Abbaïe de Chaumonsey entre Epinal & Dompaire, fut le lieu où il fut reçu; & quoi que dans ce tems-là on n'entroit que par argent dans cet Ordre, & par la faveur; néanmoins Dieu permit qu'encore qu'il n'eust dans cette Abbaïe, ni parens, ni emis, il fut reçu au nombre des Novices, où il n'eut pas peu à souffrir : puisque selon l'Auteur de sa vie, assister à l'Office teste nuë, servir de mesme au Refectoire, ne ronger que des os comme des chiens, coucher au coin d'une cuisine, fonner les cloches, & laver les écuelles, c'estoit l'occupation des Novices de cette Maison, & de toutes les autres des Cha-

noines Reguliers de Lorraine.

Le tems qu'il emploia à l'estude de la Theologie en l'Université de Pont-à-Mousson après avoir prononcé ses Vœux, donna quelque relâche à ses maux; mais à peine fut-il retournéen son Abbaïe, que le demon fâché de voir la vie exemplaire qu'il menoit dans cette Maison, suscita contre lui trois ou quatre débauchés, qui ne pouvant souffrir la censure de leurs vices dans l'éclat de ses vertus, lui firent tous les affronts possibles. Ils vinrent souvent aux injures, le frappoient rudement, & attenterent melme à sa vie en mettant du poison dans le pot où il avoit accoustumé de faire cuire des legumes, dont il ne mangeoit qu'une fois le jour. Mais il fut preservé de ce peril par la providence de Dieu, qui lui donna une si grande horreur de quelques saletés qu'il apperçut dans son manger, qu'il ne lui fut pas possible d'en goûter. Depuis ce tems-là une bonne femme d'un Village voisin lui apportoit tous les jours autant qu'il en falloit pour ne pas mourir de faim.

Il demeura jusqu'à l'âge de crente-ans parmi ces persecutions domestiques sans jamais se plaindre. Mais ses parens emploierent leurs amis pour le tirer de cette milere & travaillerent si efficacement, qu'en mesme tems ils lui sirent presenter trois Benefices, celui de Nomeny, la Cure de saint Martin de Pont-à-Mousson, & celle de Mataincourt, avec son anHistoire des Ordres Religieux.

VIE DUR. P. nexe de Hymont. Il ne voulut rien accepter sans avoir consuké son Directeur le Reverend Pere Jean Fourier de la Compagnie de Jesus, son parent, sur le choix qu'il devoit faire de ces trois Benefices. Il lui repondit que s'il desiroit des richesses & des honneurs, il falloit prendre l'un des deux premiers; mais que s'il vouloit beaucoup de peine & peu de recompense, il le trouveroit à Mataincourt. Il n'en falut pas davantage pour determiner ce saint homme, il accepta la Cure de Mataincourt, & en obtint la permission de son Abbé le vingt-sept

May 1597.

Il trouva dans cette Paroisse tant de desordres, qu'on appelloit ordinairement ce lieu-là la petite Geneve. Le Christianisme y estoit presque en oubli, la Messe Paroissiale ne s'y celebroit que les bonnes Festes. Les Sacremens de Penitence & d'Eucharistie ne s'y administroient à peine que dans le tems de Pâques. L'Eglise estoit deserte, les Autels tous nuds & dépoüillés, tandis que les Cabarers regorgeoient tous les jours de debauchés & de buyeurs. Il y entra le jour que l'on celebroit la Feste du saint Sacrement, qu'il porta publiquement en Procession avec une gravité & une modestie si ravissante, que ce Peuple qui n'avoit aucun goût des choses de Dieu & qui estait tout enseveli dans le tombeau de la dissolution, ne put s'empêcher d'en estre touché. Ce Saint homme faisoit des Cathochismes deux fois la semaine, & outre ces Instructions publiques, il on faisoit encore de particulieres dans les Maifons, allant de famille en famille pour leur apprendre & leur inculquer plus profondement les choses du salut, parcourant de la forte toute sa Paroisse avec un courage infatigable, & un profit au delà de tout ce qu'on peut dire & concevoir. L'on vit tout d'un coup un tel changement dans cette Paroisse, que c'estoit une infamie d'entrer dans les Cabarets. Plusieurs personnes jeunoient tous les Vendredis & Samedis; d'autres se deroboient de leur famille pour prendre la discipline, & s'en alloient à leur travail & à la charuë la haire sur le dos. Ce n'estoir qu'Hospitalicé pour les Etrangers, que charité pour les pauvres, qu'amour pour les voisins, & qu'une sainte émulation à qui meneroit une vie plus exemplaire, & plus Chrétienne.

Ils estoient animés par l'exemple de leur saint Pasteur, qui travailloit à leur falut avec un zele qui ne se peut exprimer,

A peine estoit-il jour qu'il entroit au Confessionnal, d'où il ne Vie sur. P. sortoit que pour monter en Chaire pour donner quelques Instructions à ses Paroissiens; & il n'en estoit pas plustost sorti qu'il rentroit au Confessionnal, où il demeuroit souvent jusqu'à neuf heures au soir, sans se donner aucun moment pour prendre sa refection. Ce Saint homme voïant que la source de toutes les corruptions estoit la mauvaise education des enfans, il crouva que le moien le plus propre pour y remedier, estoit celui de faire ensorte que dès leurs premieres années on les pust élever & nourrir dans la connoissance, & dans la crainte de Dieu, & dans l'amour de la Religion, & qu'à cette fin il y eust des personnes de l'un & l'autre sexe, les hommes pour les garçons, & les femmes pour les filles, qui fussent chargés par Vœu & par la Profession Religieuse à les instruire & à travailler sur ces jeunes cœurs comme sur de la cire molle, pour y imprimer toutes les marques de cette crainte, & de cet amour, & cela gratuitement, afin que par faute de biens ou de commodités temporelles, personne ne sust privé de cette education & de ces fruits, (ce sont les paroles expresses de son Institution.) Cette resolution prise le vingt Janvier 1598, fut tenuë secrette jusqu'à ce qu'il plust à Dieu de lui donner commencement en certaines filles de Mataincourt, qui degoutées du monde par les Predications de ce saint Instituteur, furent les premieres qui donnerent naissance à l'Ordre de la Congregation de Notre-Dame. Mais comme il travailloit fortement à leur establissement & à la Reforme des Chanoines Reguliers, dont nous avons parlé dans le Chapiere precedent; ce qui l'avoit obligé de s'absenter de sa Paroisse, qu'il avoit laissée sous la conduite d'un Vicaire fort vertueux, les démons unis ensemble y firent un étrange ravage, plus de quarante personnes furent possedées de ces malins esprits.

Ces tristes nouvelles lui aïant esté portées, il en fut sensiblement touché; & comme il aimoit ses Paroissiens plus tendrement qu'un pere n'aime ses enfans, il quitta toutes ses affaires pour courir à leur secours. Ce malheur fut suiviquelques années après d'un autre, qui fut celui de la guerre, qui menaçoit de tout desoler, il predit à ses Religieuses une grande disette & les avertit de faire quelque reserve & provisions de

grains.

Comme il estoit pour lors General de sa Congregation, il

414 HISTOIRE DES ORDRES RELIGIEUX,

Vie du R. P. resolut de visiter ses deux Religions, afin de rassurer son troupeau parmi les troubles & les confusions de la guerre. Comme il alloit de Bar-le-Duc à saint Mihel, pour se retirer ensuite à Pierre-Mont, il fut rencontré par des voleurs, qui le contraignirent de retourner sur ses pas. Mais ne sçachant où aller pour chercher un lieu de sureté, il vint à tout hazard à Mataincourt, pour voir encore une fois les habitans, qu'il avoit quitté de droit par sa Profession; mais non pas de cœur, ni d'affection. Il demeura quelque-tems dans ce Village, qui n'aïant ni portes, ni murailles, fut bien-tost en la possession des Soldats, qui le contraignirent d'en fortir, & allant d'un costé & d'un autre pour chercher un azile, il arriva enfin l'an 1636. à Gray dans le Comté de Bourgogne, comme dans un port d'emprunt. Il y vecut comme un inconnu, sanssaucune assistance & sans aucun credit. Il secourut les pestiferés, cathechisa les plus ignorans, & tout cassé qu'il estoit, il enseignoit à lire & à écrire aux enfans, jusqu'à ce que le douze Octobre de l'an 1640, il fut attaqué d'une sievre quarte, qui l'aïant fait languir quelque-tems le fit enfin mourir, à l'âge de 76. ans le neuf Decembre de la mesme année.

Je ne m'arrêterai point à décrire ses vertus en particulier, il suffit de dire qu'il les a toutes possedées dans la perfection, on peut les voir amplement descrites dans sa vie que plusieurs Auteurs nous ont donnée. Son corps aïant esté porté de Gray en Lorraine, les Habitans de Mataincourt firent bien paroistre l'estime qu'ils avoient pour leur ancien Pasteur; car le corps aiant reposé en passant dans leur Eglise, ceux qui le conduisoient ne voulant demeurer qu'une nuit en ce lieu, les Habitans ne voulurent jamais permettre qu'on enlevast de leur Eglise ce précieux Tresor, protestant de perdre plustost la vie, que leur Pere,&qu'on ne l'emporteroit qu'en les foulant aux pieds, C'est dans ce lieu que ce saint homme opere continuellement des miracles, &où on accourt de toutes parts pour honorer ces saintes Reliques, quoique l'Eglise n'ait encore rien determiné sur sa sainteré: mais on attend incessamment sa Beatification qu'on poursuit à Rome, les informations estant toutes faites, n'y

aïant plus que le Pape à prononcer.

Voïez sa Vie par le Pere Bedel, & Hermant, establissement des Ordres Religieux,



119.

1. Liggare,

RELIGIEV-SES DE LA CONGRE-GATION DE N. Dame.

## CHAPITRE LXIV.

Des Chanoinesses Regulieres de la Congregation de Notre-Dame, avec la Vie de la V. M. Alix le Glerc Fondatrice & premiere Religieuse de cet Ordre.

Uovoue le R.P. Fourier soit l'Instituteur des Filles de Lla Congregation de Nôtre-Dame, & qu'on ne lui puisse pas disputer ce titre, puisque c'est lui qui a dressé leurs Constitutions, qui leur a prescrit leur maniere de vivre, & qu'il a emploié tous ses soins pour leur establissement; néanmoins la V. Mere Alix le Clerc, qui a esté la premiere Religieuse de cet Ordre, a eu tant de part à cette sainte œuvre qu'on ne peut pas aussi lui en refuser le titre de Fondatrice.

Elle nâquit à Remiremont petite ville de Lorraine le deux Fevrier 1976. & ses parens qui estoient des premieres familles. de ce lieu, l'éleverent dans la pieté & dans la vertu. Elle estoit d'un naturel fort doux. La modestie qui paroissoit sur son visage lui attiroit l'admiration de tout le monde, & sa presence imprimoir du respect & de la retenue à tous ceux qui la regardoient. Elle fut occupée néanmoins pendant sa jeunesse des vanités du monde, & elle s'ennuioit dans cet estat lans en scavoir la cause.

Son pere estant tombé malade & estant reduit dans une espece de langueur, on lui conseilla de changer d'air pour le recouvrement de fa santé. Il vint avec toute sa famille demeurer au village d'Hymont qui estoit une annexe de la Cure de Mataincourt. La jeune Alix en fut ravie, croïant par ce moïen se retirer du monde en s'essoignant des personnes qui l'entretenoient dans la vanité; mais le voisinage de la ville de Mirecourt, qui n'est éloignée d'Hymont que d'un quart de lieuë, l'engagea dans de nouvelles compagnies. Elle se sentit mesme plus de penchant à la vanité, & elle trouvoit dans ce lieu plus de contentement selon le monde qu'à Remiremont

Deux ans se passerent ainsi jusqu'à ce que le P. Fourier fut pourveu de la Cure de Maraincourt. Il commença à prêcher Tome II. Hhh

SES DE LA CONGRE-N. DAME.

Histoire des Ordres Religieux,

RELIGIEU- regulierement tous les Dimanches & Festes avec son zele ordinaire, & mesme très souvent les jours de travail; mais les GATION DE oreilles de la jeune Alix estant bouchées par la vanité, & son cœur couvert de tenebres, ne pouvoient encore recevoir les lumieres; néanmoins comme elle avoit beaucoup de devotion à la sainte Vierge, un jour qu'on celebroit une de ses Festes, elle resoluted'aller à confesse & sit appeller le P. Fourier pour ce sujet, qui se trouvant pour lors occupé, ne put venir, & la devotion de cette jeune fille se ralentit. Mais comme Dieu se sert de plusieurs moiens pour nous attirer à lui, il permit que par trois Dimanches confecutifs l'orsqu'elle assistoit à la Messe de Paroisse, elle entendit en l'air comme le son d'un tambour qui lui ravissoit les sens. Aimant fort le divertissement & la dance, elle estoit fort attentive au son de cet instrument qui l'appliquoit entierement. Mais le dernier Dimanche son esprit estoit si fort occupé à entendre ce tambour (comme elle le dit dans ses escrits) que tout hors d'elle-mesme, il lui sembla voir un Diable qui frapoir ce tambour, & une troupe de jeunes gens qui le suivoient avec joue. Ce que considerant attentivement, elle resolut sur l'heure de n'estre plus à jamais du nombre de cette troupe; & pleine de honte & de confusion de s'estre laissée entraîner aux illusions du Demon. elle quitta tous ses habits de vanité & prit un voile blanc sur sa teste comme les simples filles du village le portoient lorsqu'elles vouloient communier, & sit vœu de chasteté, ce qui allarma ses parens & sit parler beaucoup le monde, d'autant que la devotion estoit nouvelle à Mataincourt. Elle alla voir ensuite le P. Fourier pour la premiere fois, asin dese mettre fous sa conduite: elle lui sit une confession generale; & sur ce qu'elle lui témoigna le grand defir qu'elle avoit d'estre Religieuse, il lui proposa plusieurs Ordres où l'Observance Reguliere estoit exactement gardée. Mais elle ne se sentoit pas appellée à ces Ordres qui estoient déja establis, il lui sembloit au contraire que Dieu demandoit d'elle qu'elle en establist un nouveau. Le Pere Fourier l'en detournoit toûjours, & lui conseilloit d'entrer plûtost dans un Institut déja approuvé par le faint Siege, sur la difficulté qu'il y auroit de trouver des filles qui voulussent embrasser cette nouvelle vocation. Mais les revelations qu'elle eut, jointes à celles du Pere Fourier, lui firent connoistre que Dieu approuvoit son dessein; & ce qui la

fortifia dans sa resolution, fut qu'en moins de six semaines ou Rettoresdeux mois, trois filles vinrent l'une après l'autre la trouver Congrepour lui dire la resolution qu'elles avoient prise d'estre Reli-GATION DE gieuses avec elle. Elle les mena aussi-tost au Pere Fourier, qui jugeant par là que Dieu approuvoit l'establissement qu'elle avoir projecté, consentit à ce qu'elles vécussent ensemble, & il leur prescrivit quelque maniere de vivre.

Cependant les parens de la mere Alix offensés des murmures & des calomnies que l'on faisoit contr'elle à cause de ces devotions nouvelles, la firent conduire dans un Monastere de Sœurs grises, qui sont des Hospitalieres du Tiers Ordre de saint François, & qui ne gardent point de clôture; mais elle leur dit que Dieu ne l'appelloit point à cet estat, & qu'elle n'avoit aucune intention d'y demeurer. Elle dit adieu à ses Compagnes, & les assura qu'elle viendroit bien-tost les rejoindre. Elle escrivit au Pere Fourier pour lui procurer son retour. Elle emploïa aussi le credit de Madame d'Aspremont & de Madame Fresnel Chanoinesses de Poussey, à qui elle avoit communiqué son dessein, & ces Dames soliciterent si fortement auprès de ses parens, & les prierent avec tant d'instance de la laisser avec elles, qu'ils la leur accorderent. Elle alla donc à Poussey avec ses Compagnes la veille de la Feste du saint Sacrement de l'an 1597. & ce fut en ce lieu qu'elles jetterent les fondemens de la Congregation, s'exerçant en des prieres & des veilles continuelles. Elles commencerent à instruire les jeunes filles, & le P. Fourier sit approuver l'année suivante par M. l'Evesque de Toul les Reglemens qu'il leur avoit prescrits.

Elles ne demeurerent qu'un an à Poussey à cause que l'Abbesse & quelques Chanoinesses les obligerent d'en sortir, dans l'apprehension que quelques Dames de cette Eglise ne s'adonnassent trop à la retraite à l'imitation de ces saintes filles. Mais Madame d'Aspremont voulut estre leur Protectrice en leur acherant une maison à Mataincourt dont la Mere Alix fut Superieure. Les habitans de ce lieu reconnoissant peu l'utilité & le profit qu'ils retiroient de la pieté de cette sainte Communauté où leurs enfans estoient enseignés gratuitement, ne voulurent pas ceder une maison plus grande que celle qu'elles, 'possedoient & que Madame d'Aspremont leur avoit achetée, c'est pourquoi elle resolut de les envoier à saint Mihiel dans,

Hhh ii

428 Histoire des Ordres Religieux,

une belle maison grande & spacieuse qui lui appartenoit & qu'elle leur donna.

Religieuses de la Congregation de N. Dame.

Elles sortirent de Mataincourt pour aller prendre possession de cette nouvelle Maison le 7. Mars 1601. Elles n'estoient encore qu'au nombre de quatre, scavoir la Mere Alix le Clerc, & les Meres Gante André, Jeanne de Louvroir, & Claude Chauvenel: mais leur nombre s'augmenta peu de tems après. Madame d'Aspremont leur donna tous les meubles necessaires, avec une bonne provision de bled, & ordonna aux Marchands de la ville de ne leur rien refuser de ce qu'elles auroient besoin, promettant de les satisfaire. Elles ouvrirent ensuite leurs classes, & on ne peut comprendre les austerités qu'elles pratiquerent pendant les six premieres années de leur establissement. Elles ne mangeoient le plus souvent qu'un peur de pain bis, des fruits, ou de la salade, quelquefois des legumes où un porage assez mal assaisoné, & ne buvoient jamais de vin. Elles souffrirent beaucoup de pauvreté dans le commencement, parce qu'elles ne voulurent pas se servir des offres de Madame d'Aspremont, & qu'elles ne vouloient pas qu'on squst leurs besoins, asin de n'estre point à charge au Public, & avoir sujet de souffrir pour l'amour de Dieu. Elles s'abstimrent aussi de manger de la viande, & auroient souhaité continuer ce genre de vie, si les R.R.PP. de la Compagnie de Jesus n'eussent remontré au R.P. Fourier que cette austerité ne pouvoit subsister avec le travail & l'instruction de la jeunesse. Elles vivoient aussi dans une obéissance très exacte suivant les Reglemens provisionnels que le P. Fourier leur avoit dressés, qui furent encore approuvés par le Cardinal de Lorraine Legat du Pape, qui approuva aussi cette Congregation sous le nom de la B. Vierge, & leur en donna des Bulles l'an 1603.

La mesme année la Mere Alix & la Mere Chauvenel sortirent de saint Mihiel pour venir commencer un second establissement à Nancy. Quelque tems après il s'en sit deux autres, l'un à Verdun, & l'autre à Pont-à-Mousson, où la Mere Alix sut en l'année 1610, pour en estre Superieure; & après y avoir demeuré deux ans, elle alla aussi en la mesme qualité à Verdun, & ensuite à Chalons l'an 1613, pour y faire un pareil esta-

blissement.

Les Maisons se multipliant, les Meres, dans une assemblée qu'elles sirent à Nancy l'an 1614. Four traiter avec le P. Fourier

SECONDE PARTIE, CHAP. LXIV.

des affaires de leur Congregation, le prierent instamment de Rezzona fonger aux moiens qu'il faudroit prendre pour obtenir du saint Conere-Siege la confirmation de leur Congregation, la permission GATION DE d'eriger leurs Maisons en Monasteres, avec celle de pouvoir. N. Daux faire des Vœux solemnels. Le Cardinal de Lenoncourt Primari de Nancy voulut bien se charger de cette negociation & estre le Protecteur de ces bonnes Filles. Il sollicita si fortement les Bulles necessaires, qu'il en obtint une du Pape Paul V. le premier Fevrier 1615, mais à cause des difficultés qu'on apporta à Rome de joindre l'instruction des petites filles externes avec la clôture, sa Sainteté n'accorda par cette Bulle que les penfionnaires. Le Cardinal de Lenoncourt sur de nouvelles instant ces en obtint une seconde le sixOctobre 1616, qui leur permettoit l'instruction des filles externes. Cette Eminence fic encore davantage en faveur de cette Congregation missante, en voulant bien estre le Fondateur du premier Monastere, qui fut establi à Nancy; car quoique celui de saint Mihiel soit la premiere Maison où la Congregation a esté formée, c'est neanmoins celle de Nancy qui la premiere a pris la clôture.

Pendant que par les ordres de ce Cardinal on bâtissoir ce premier Monastere, la Mere Alix avec une Compagne alla à Paris chez les Ursulines du fauxbourg saint Jacques, asin d'apprendre la methode qu'elles observoient en joignant avec la clôture l'instruction des petites silles externes. Elle partit de Nancy le 12. Mars 1615. & sur receuë chez les Ursulines par Mademoiselle de sainte Beuve leur Fondatrice, & par Madame de Villers de saint Paul, qui y avoit esté envoïée de l'Abbaïe de saint Estienne de Soissons pour establir parmi elles la Regularié, & qui fut dans la suite Abbesse de saint Estienne de Rheims. La Mere Alix y demeura près de deux mois pour y voir tous les exercices Reguliers, qu'elle pratiqua comme une Novice, en-

fuite de quoi elle rerourna en Lorraine.

Le long sejour que le R.P. Fourier sit à Nancy durant l'année 1616. lui donna le tems de travailler aux Constitutions de cette Congregation, qui furent achevées sur la sin du mois de Fevrier 1617. Les aiant communiquées au Cardinal Primat en presence de quatre PP. de la Compagnie de Jesus, & aïant pris l'avis de quelques anciennes Meres de la Congregation, leur sentiment sur qu'il les porteroit à l'Evesque de Touk pour le prier de les approuver & consirmer suivant le pouvoir.

Hhhiij .

430 HISTOIRE DES, ORDRES RELIGIEUX,

Qu'il en avoit reçu du Pape par la Bulle de Confirmation de Comerco, cette Congregation. C'estoit pour lors Jean de Maïllane des Porcelets dont nous avons déja parlé autre part. Ce Prelat les aiant examinées en presence de son Conseil, y donna son approbation le 9. Mars 1617.

Le Monastere de Nancy estant en estat d'y pouvoir loger commodément, les premieres Meres de l'Ordre y vinrent pour prendre l'habit qu'elles reçurent des mains du Cardinal de Lenoncourt leur Fondateur, le jour de la Presentation de Notre-Dame; & après que les Ceremonies furent achevées, son Eminence les conduisit processionnellement dans le Cloistre en chantant le Te Deum. Quelques jours après, les Meres de saint Mihiel & de Châlons s'en retournement chez elles pour faire ériger leurs Maisons en Monasteres, & l'année du Noviciar estant expirée, la Mere Alix & ses Compagnes sirent leurs Vœux solemnels entre les mains du R. P. Fourier le

deuxiéme jour de Decembre 1618.

Ces trois Maisons de Nancy, de saint Mihiel & de Châlons ont esté les premieres érigées en Monasteres, d'où on a tiré des Religieuses Professes pour commencer la pluspart des autres Monasteres de la Congregation, qui se sont tellement multipliés, qu'il y en a presentement plus de 80. tant en France qu'en Lorraine, en Allemagne & en Savoie. En 1641. quelques Monasteres ont reçu de nouvelles Constitutions, lès autres sont demeurés dans l'observance des anciennes, qui avoient esté dressées par le Pere Fourier. L'Archevesque de Sens Octave de Belgarde obligea les Monasteres de Provins, de Joigny, d'Etampes & de Nemours de son Diocefe, de les recevoir. Son Successeur Louis-Henry de Gondrin dressa des éclaircissemens ou Reglemens sur ces mesmes Constitutions, tirés de tous les Livres & écrits du Pere Fourier, lesquels Reglemens furent imprimés à Paris en 1674. ces differentes Constitutions & ces Reglemens n'ont pas empesché que tous les Monasteres ne soient demeures dans une parfaite union, entretepant toûjours une grande correspondance encr'eux.

Après la solemnité des Vœux, la Mere Alix ne vécut que trois ans. Les grandes austerités & les macerations qu'elle exerçoit sur son corps, aïant abregé le cours de sa vie, qu'elle termina dans sa quarante-sixième année, estant morte le 9. Janvier 1622.

Pendant sa derniere maladie, la Duchesse de Lorraine, Remanus, sas DE LA les Princesses ses filles, & plusieurs personnes de la premiere Congres. qualité la visiterent tous les jours. Le bon Duc Henry avoit D. N. D. une si grande estime pour cette sainte fille, qu'il fut lui jetter de l'eau benite après sa mort dès le premier jour qu'elle fut exposée; & quoiqu'il eust une horreur naturelle de voir les morts, il ne pouvoit se lasser de la regarder la considerant comme une Sainte. Le Duc Charles & les autres Princes y vinrent aussi. Son corps fut trois jours exposé pour contenter la devotion du Peuple; & quoiqu'on eust mis des Gardes à la porte & aux grilles, ils furent contraints de ceder à la force. L'Evesque de Toul fit la ceremonie des Obseques. On mitson corps dans un cercuëil de plomb sous l'Autel du Chœur des Religieuses par ordre de ce Prelat, quoique cette sainte Fondatrice eust souhaité d'estre enterrée dans le Cimetiere du Monastere. Plusieurs personnes qui ont eu recours à son intercession en ont ressenti les effets.

La Mere Angelique Milly, seconde Superieure du Monastere de Nancy, sit les establissemens des Monasteres de saint Amand en Bourbonnois, presentement transferé à Bourges, de Vernon, de Montfort, de Chasteaudeun & quelques autres. Sa Vie a esté escrite avec celle de la Mere Alix, comme aïant esté l'un des ornemens de cette Congregation par la

sainteté de sa Vie & la pureté de ses mœurs.

La principale fin de cet Institut est à peu près conforme à celui des Ursulines, en ce qu'il regarde l'instruction gratuite des petites filles. Elles n'ont que l'Office de Notre-Dame, quelques jeunes particuliers, principalement les Vendredis & les veilles des Festes de la sainte Vierge. Elles suivent la Regle de faint Augustin & sont habillées de noir conformément à la sigure que nous en donnons. Les Religieuses de cet Ordre à Paris & en quelques autres lieux, prennent le titre de Chanoinelles, fondées apparemment sur ce que le Pere Dumoulinet croit qu'on les peut mettre au rang des Chanoinesses Regulieres, puisqu'elles en ont reçu de leur Pere la Regle & l'Esprit.

. Voïez la Vie de la Mere Alix le Clerc, imprimée à Nancy en 1646. & celle du P. Fourier, par le P. Bedel. Hermant, Hiff. des Ord. Relig. & Schoonebek, Hist. des Ord. Relig. : :

Presque dans tous les Monasteres des Religieuses de la

and the contract

Mistoire des Ordres Religieux,

Congregation, il y en a aussi une de Filles seculieres, qui ont FILLES DE pour fin d'honorer l'Immaculée Conception de la sainte Vier-L'IMMACU- ge. Pour ce sujet elles font tous les ans protestation en public, & tous les jours en particulier, d'honorer toute leur vie l'Immaculée Conception de la sainte Vierge; & pour marque exterieure qui les distingue, elles portent un petit Scapulaire qu'elles appellent un Colier, qui est d'étoffe de couleur bleuë celeste, où d'un costé est l'image de la Conception, & de l'autre sont escrits ces mots en lettres d'or ou d'argent: Marie a esté conçue sans peché. Ce Scapulaire peut estre aussi de couleur blanche, & pour lors cette devise doit estre en soïe bleuë. Les jours qu'elles font leur protestation, elles ont un cierge de cire blanche à la main, auquel est attaché un escusson, contenant la mesme devise escrite en lettre d'or ou d'argent. Elles ont des Regles & Constitutions qui ont esté dressées par le R. P. Fourier, & approuvées par le Pape Innocent X. l'an 1645. Ce Pontife accorda beaucoup d'Indulgences à cette devote Congregation de Filles seculieres, establie sous le nom de l'Immaculée Conception de la B. V. Marie.

Voiez les Regles de cette Congregation imprimées au Pont-d-

Monssan, à Metz, & en d'autres lieux.

#### LX V. CHAPITRE

Des Chanoines Reguliers de la Reforme de Bourgachard en Normandie,

CHANOI-NES REGUL. DE LA RE-BOURGA-CHARD.

E Pere Artus du Moutier Recollet, dans sa Neustrie Pieuse, où il rapporte l'origine des Abbaïes & plus ce-. lebres Prieurés de Normandie, n'a point parlé du Prieuré de Bourgachard, où la Reforme des Chanoines Reguliers done nous allons parler a commencé, ne le jugeant pas apparemment affez considerable pour en rapporter l'origine; & il s'est contenté de le mettre à la fin, dans un Catalogue qui contient tous les Prieures peu considerables de cette Province, afin, dit-il, d'en conserver la memoire. Monsieur Corneille dans son Dickonnaire Geographique en donne cependant une autre idée; car il dir que dans le Roumois, pais de la haute Normandie, l'un des quatre dont le Diocese de Roüen

SECONDE PARTIE, CHAP. LXV. Rouen est composé, l'on y voit le fameux Prieuré Claustral Chanon-

de saint Lo du Bourgachard. Mais comme il ne dit rien de l'o- DE LA RErigine de ce Prieure, & que les Chanoines de Bourgachard BOURGAsont extrémement reservés dans tous les lieux où ils sont esta\_ CHARD. blis, sur le fait de leur origine qu'ils tiennent bien secrete, n'en voulant rien communiquer à personne, nous ne pouvons pas non plus rien dire de l'origine de ce Prieuré. Nous sçavons seulement que la Reforme des Chanoines Reguliers dont le R. P. Jean Moulin est Auteur, a pris le nom de ce Prieuré, quoiqu'elle n'y ait pas pris naissance; mais qui est ce Pere Moulin, quelles sont les observances de cette Resorme, ce qu'elle a de particulier & qui la distingue des autres, outre l'habillement, & en quelle année elle a commencée; c'est ce que nous n'avons pû aussi apprendre, quelque diligence que nous aïons faite auprès des Religieux de Bourgachard, & de l'Abbaïe d'Yvernaux procheBrie-Comte-Robert. Voici seulement ce que nous avons pû découvrir du progrès de cette Reforme, par les Factums qui ont esté produits dans le procès que M. l'Abbé de Mayol, Prieur Commendataire du Prieuré de Notre-Dame de Beaulieu, a intenté au Pere Moulin & à ses Chanoines Reformés l'an 1712. à cause que sans Leures Patentes du Roi ils se sont introduits dans ce Prieuré, On y voit que cette Reforme a commencé dans le Prieuré de saint Cyr de Friardel au Diocese de Lisseux, & que le Pere Jean Moulin en estoit Prieur Claustral, lorsqu'il forma le dessein de cette Reforme; & que quelque tems après ces Chanoines Reformés furent appellés dans l'Abbaïe d'Yvernaux proche Brie-Comte-Robert au Diocese de Paris, qui estoit autrefois une dépendance de l'ancienne Congregation de saint Victor. C'est ce qui paroist par le Concordat que le Pere Moulin sit le 22, Septembre 1685, avec le Prieur Commendataire de saint Lo de Bourgachard, où il expose qu'ila déja donné des marques de facapacité, par le rétablissement de deux Communautés Regulieres, tant dans le Prieuré de Friardel que dans l'Abbaïe Roïale d'Yvernaux; & il y est arresté entre les Parties, que le Prieur de Friardel entrera dans le Prieuré de Bourgachard, & prendra possession des lieux destinés pour les Exercices Reguliers, y demeurera dorénavant à perpetuité, & y composera une Communauté de Chanoines Reguliers au choix & à la nomination de la Communauré, qui mesme en pourra

434 HISTOIRE DES ORDRES RELIGIEUX, recevoir un plus grand nombre si elle le juge à propos.

CHANO1-MES REGUL DE LA RE-FORME DE BOURGA-CHARD.

Cette Reforme fit ensuite d'autres progrès, aïant esté introduite dans l'Abbaïe de Notre-Dame du Vœu près de Cherbourg, & dans les Prieurés de Sausseuse, de saint Laurent de Lyons, & quelques autres Monasteres. Mais l'an 1699. l'Abbé de sainte Genevieve, Superieur General des Chanoines Reguliers de la Congregation de France, aïant esté informé que le Pere Moulin s'érigeoit en Reformateur & Instituteur d'une nouvelle Congregation de Chanoines Reguliers, & que sous pretexte de Reforme, il s'estoit emparé de plusieurs Maisons dont il avoit changé la pratique, les Constitutions & l'habit, y faisant des visites instituant & destituant les Superieurs, changeant les Religieux des Maisons sous ses Obédiences, & y exerçant tous les droits de Superiorité & de Jurisdiction que les Chefs d'Ordre approuvés du saint Siege & reconnus en France, y exercent dans les Monasteres de leurs Ordres qui leur sont soumis, & qu'il estoit sur le point de s'introduire dans l'Abbaïe de Vaast au Diocese du Mans, sur un simple Traité conclu entre lui & l'Abbé Commendataire de ce Monastere; il en porta ses plaintes au Roi,& donna sa Requeste, à ce qu'il plust à sa Majesté lui permettre de faire assigner au Conseil le Pere Moulin, le Prieur & les Chanoines Reguliers de l'Abbaïe de Vaast, pour rapporter le Traité fait entr'eux de l'Introduction des Religieux de la Reforme de Bourgachard en cette Abbaïe de Vaast, pour estre annullé & revoqué, comme aussi le Pere Moulin, pour rapporter les Titres en vertu desquels il se pretendoit Superieur d'une Congregation particuliere de Chanoines Reguliers appellés de Bourgachard, & ceux en vertu desquels il pretendoit avoir uni à sa Congregation prétendue les Abbaïes & les Prieurés d'Yvernaux, Friardel, de Nocre-Dame du Vœu près Cherbourg, de Sausseuse, saint Laurent de Lyons & autres, & y exercer toute Superiorité & Jurisdiction. Sur cette Requeste il y eur un Arrest rendu au Conseil le 17. Juillet 1699. portant que le Pere Moulin, le Prieur & les Chanoines Reguliers de l'Abbaïe de Vaast, seroient assignés au Confeil: ce qui sit cesser les poursuites du Pere Moulin, qui ne pensa plus à introduire sa Reforme dans cette Abbaïe 3 mais il l'introduisit la mesme année dans le Prieuré de Beaulieu à trois lieuës de Rouen avec le consentement de M. Colbert

SECONDE PARTIE, CHAP. LXY.

Archevesque de Rouen, & en vertu d'un Arrest du Parle-CHANGEment de Normandie du 14. Decembre de la mesme année : LIERE DE LA ils y ont esté paisibles jusques en l'an 1712, que le Prieur Com-RESORME DE BOUR. mendaraire de ce Monastere, peu satisfait de leur conduite gastate. à son égard, fit assigner le Reformateur au Conseil, pretendant qu'il n'avoit pû introduire ses Religieux dans ce Prieuré sans Lettres Patentes du Roi.

Le Pere Moulin les avoit aussi introduits dans le Prieuré de Lieru au Diocese d'Evreux s mais l'Evesque, Jacques Potier de Novion, aïant appris qu'ils y estoient entrés contre les Loix du Roiaume & sans Lettres Patentes de sa Majesté, les sit sortir de ce Monastere, ce qu'il leur sie signisser par un Mandement du mois de Juillet. Ce Prelat estant decedé, ils rentrerent dans ce Prieuré pendant la vacance du Siege; mais l'Evesque qui le remplit presentement les a encore obligés d'en sortir; & par les mesmes raisons l'Abbé de saint Laurent au Diocese d'Auxerre, les a aussi obligés de sortir de cette Abbaïe, où ils s'estoient pareillement introduits.

Les Monasteres dont ils sont encore en possession font, les Abbaïes d'Yvernaux au Diocese de Paris, le Vœu près Cherbourg au Diocese de Coustances, Miserey, la Vernusse, & saint Saturau Diocese de Bourges, & les Prieurés de Bourgachard, de Friardel, Sausseuse, saint Laurent de Lyons, le Val-au-grés, Lablouriere & Beaulieu, pour lequel il y a Ins-

tance pendante au Conseil.

Leur habillement consiste en une Soutane noire avec un grand Collet, comme celui que portent les Chanoines Reguliers de la Congregation de France: sur la Soutane ils ont un Rochet, & lorsqu'ils sortent un Manteau noir. Ils vont au Chœur l'esté avec le mesme Rochet sans Surplis, aïant sur le bras une Aumuce grise, & l'hiver la Chape noire avec le grand Camail, comme la pluspart des autres Chanoines Reguliers, avec cette difference, que sous le Camail d'étoffe, ils ont un Capuce de peau comme leur Aumuce, & que le Capuchon du Camail est toûjours abaissé. Ils font deux ans de Noviciat. La premiere année s'appelle année de Postulance, & les Postulans sont vestus de noir comme les Ecclesiastiques. La seconde année est veritablement celle de Noviciat, & les Novices ont une Soutane blanche à boutons noirs avec le Rochet par dessus. Ces Chanoines' Reguliers qualifient leur Re-

Histoire des Ordres Religieux, CHANOI- forme d'étroite observance, comme il paroist par l'acte de la MES REGU-LIERS DE LA Profession du P. Nicolas Piel, faite le 16. May 1695. dans l'Eglise de saint Cyr du Prieuré de Friardel, laquelle a esté pro-RACHARD. duite dans le procès dont nous avons parlé au sujet du Prieuré de Beaulieu. Voici cette Profession. Ego Frater Nicolans Piel, offerens trado me ipsum Divina Pietati sub Canonica Regula B. Patris Augustini serviturum, & promitto Carentiam proprii, perpetuam Continentiam & Obedientiam , secundum leges strictioris hujus observantia, tibi, Reverende Pater, & tuis Successoribus canonice instituendis.

Voïez les Factums & les Memoires produits dans les procès que ces Chanoines Reguliers ont eus au sujet de leur Reforme, qu'ils ont voulu introduire dans plusieurs Monasteres.



## TABLE

### DES PRINCIPALES MATIERES.

| Aron Roi de Perse, donne en pro-<br>pre à l'Empereur Charlemagne la                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| A area l'Empereur Charlemagne le                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Thes imperent chartemagne is                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Terre-Sainte & la ville de Jerusalem,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Commence de la compart de Com                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| se contentant de la qualité de son                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Lieutenant en ce païs-là. pag. 119                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 'All " officers found to done I nom                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Abbases, estoient données dans le neu-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| vieme & le dixieme Siècle à des per-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| sonnes mariées, & melme on en don-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| noit pour dot en mariage. 81                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Most pour dot the maringe.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Adeedat, fils de laint Augustin, reçoit                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| avec lui le Baptelme des mains de laint                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| ater in to palecente ate minne at mine                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Ambroife. 7                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Adrien IV. Pape, est élevé dans sa jeu-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| manufacture and a secretary manufacture                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| nesse dans l'Abbaïe du Mont saint                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Eloy d'Arras. 77                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Se met au service des Religieux de                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| l'Abbaïe de saint Ruf, y prend l'habit                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| A WODATE RETAIN KOL )   Preme - THOSE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Religieux, & devient General de cette                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Congregation. 71                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Constessmon.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Est nommé au Cardinalat par le Pape                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Eugene III. qui lui donne austi l'Evel-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Eugene III. dui iui donne dan 12701-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| ché d'Albe, & le fait son Legat dans                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| la Norvege. la mosme.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 13 MOLACRE.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Est élevé au Souverain Pontificat aprés                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| la mort d'Anastase IV. la mejme.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| is mort a Anatonie 14.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Alaric Roi des Visigoths, tué par Clo-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| vis Roi de France dans la Bataille de                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| AT WOL OF LIMITE OWN IN DECEMBER OF                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Vovillé. 78                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Vovillé. 78                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Vovillé. 78 S. Albie Fondateur d'un Ordre particu-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Vovillé.  5. Albée Fondateur d'un Ordre particulier en Irlande.  143                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Vovillé.  5. Albée Fondateur d'un Ordre particulier en Irlande.  143                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Vovillé.  5. Albée Fondateur d'un Ordre particulier en Irlande.  143.  Albert de Louvain, Evefque de Liege,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Vovillé.  5. Albée Fondateur d'un Ordre particulier en Irlande.  143.  Albert de Louvain, Evefque de Liege,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Yovillé.  5. Albée Fondateur d'un Ordre particulier en Irlande.  143.  Albert de Louvain, Evelque de Liege, fon élection estant contestée, va à                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| S. Albée Fondateur d'un Ordre particu-<br>lier en Irlande.  Albert de Louvain, Evesque de Liege,<br>son élection estant contestée, va à<br>Kome & en obtient la confirmation                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| S. Albée Fondateur d'un Ordre particu-<br>lier en Irlande.  Albert de Louvain, Evesque de Liege,<br>son élection estant contestée, va à<br>Kome & en obtient la confirmation                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| S. Albée Fondateur d'un Ordre particu-<br>lier en Irlande. 143.  Albers de Louvain, Evelque de Liege,<br>fon élection estant contestée, va à<br>Kome & en obtient la confirmation<br>du Pape Celestin III. qui le fait Car-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Vovillé.  5. Albée Fondateur d'un Ordre particulier en Irlande.  143.  Albert de Louvain, Evefque de Liege, fon élection estant contestée, va à Rome & en obtient la confirmation du Pape Celestin III. qui le fait Cardinal.  230                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Vovillé.  5. Albée Fondateur d'un Ordre particulier en Irlande.  143.  Albert de Louvain, Evefque de Liege, fon élection estant contestée, va à Rome & en obtient la confirmation du Pape Celestin III. qui le fait Cardinal.  230                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Vovillé.  5. Albée Fondateur d'un Ordre particulier en Irlande.  143.  169: Albert de Louvain, Evefque de Liege, fon élection estant contestée, va à Rome & en obtient la confirmation du Pape Celestin III. qui le fait Cardinal.  230  Persecuté par l'Empereur Henry VI.                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| S. Albée Fondateur d'un Ordre particu-<br>lier en Irlande.  Albert de Louvain, Evelque de Liege, fon élection estant contestée, va à Rome & en obtient la confirmation du Pape Celestin III, qui le fait Cardinal.  Persecuté par l'Empereur Henry VI. oui vouloit maintenir sur le Siege Epis-                                                                                                                                                                                                                                                     |
| S. Albée Fondateur d'un Ordre particu-<br>lier en Irlande.  Albert de Louvain, Evelque de Liege, fon élection estant contestée, va à Rome & en obtient la confirmation du Pape Celestin III, qui le fait Cardinal.  Persecuté par l'Empereur Henry VI. oui vouloit maintenir sur le Siege Epis-                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Vovillé.  5. Albée Fondateur d'un Ordre particulier en Irlande.  143  Albert de Louvain, Evelque de Liege, fon élection estant contestée, va à Rome & en obtient la confirmation du Pape Celestin III. qui le fait Cardinal.  230  Persecuté par l'Empereur Henry VI. qui vouloit maintenir sur le Siege Episcopal de Liege Lothaire; se refugie à                                                                                                                                                                                                  |
| Vovillé.  5. Albée Fondateur d'un Ordre particulier en Irlande.  143.  Albert de Louvain, Evelque de Liege, fon élection estant contestée, va à Rome & en obtient la confirmation du Pape Celestin III. qui le fait Cardinal.  230  Persecuté par l'Empereur Henry VI. qui vouloit maintenir sur le Siege Episcopal de Liege Lothaire; se refugie à Rheims où il est assassiné par des Alle-                                                                                                                                                        |
| Vovillé.  5. Albée Fondateur d'un Ordre particulier en Irlande.  143  Albert de Louvain, Evelque de Liege, fon élection estant contestée, va à Rome & en obtient la confirmation du Pape Celestin III. qui le fait Cardinal.  Persecuté par l'Empereur Henry VI. qui vouloit maintenir sur le Siege Episcopal de Liege Lothaire; se refugie à Rheims où il est assassiné par des Allemans.                                                                                                                                                          |
| Vovillé.  5. Albée Fondateur d'un Ordre particulier en Irlande.  143  Albert de Louvain, Evelque de Liege, fon élection estant contestée, va à Rome & en obtient la confirmation du Pape Celestin III. qui le fait Cardinal.  Persecuté par l'Empereur Henry VI. qui vouloit maintenir sur le Siege Episcopal de Liege Lothaire; se refugie à Rheims où il est assassiné par des Allemans.                                                                                                                                                          |
| S. Albée Fondateur d'un Ordre particu- lier en Irlande.  Albert de Louvain, Evelque de Liege, son élection estant contestée, va à Rome & en obtient la confirmation du Pape Celestin III. qui le fait Car- dinal.  Persecuté par l'Empereur Henry VI. qui vouloit maintenir sur le Siege Epis- copal de Liege Lothaire; se refugie à Rheims où il est assassiné par des Alle- mans.  La mosme. Est honoré comme Martyr.  231                                                                                                                        |
| S. Albée Fondateur d'un Ordre particu- lier en Irlande.  Albert de Louvain, Evelque de Liege, son élection estant contestée, va à Rome & en obtient la confirmation du Pape Celestin III. qui le fait Car- dinal.  Persecuté par l'Empereur Henry VI. qui vouloit maintenir sur le Siege Epis- copal de Liege Lothaire; se refugie à Rheims où il est assassiné par des Alle- mans.  La mosme. Est honoré comme Martyr.  231                                                                                                                        |
| S. Albée Fondateur d'un Ordre particulier en Irlande.  143  Albert de Louvain, Evelque de Liege, fon élection estant contestée, va à Rome & en obtient la confirmation du Pape Celestin III. qui le fait Cardinal.  Persecuté par l'Empereur Henry VI. qui vouloit maintenir sur le Siege Episcopal de Liege Lothaire; se resugie à Rheims où il est assassiné par des Allemans.  Est honoré comme Martyr.  231  Albigeois, détruisent plusieurs Monaste-                                                                                           |
| S. Albée Fondateur d'un Ordre particulier en Irlande.  Albert de Louvain, Evelque de Liege, fon élection estant contestée, va à Kome & en obtient la confirmation du Pape Celestin III. qui le fait Cardinal.  Persecuté par l'Empereur Henry VI. qui vouloit maintenir sur le Siege Episcopal de Liege Lothaire; se refugie à Rheims où il est assassiné par des Allemans.  Est honoré comme Martyr.  231  Albigeois, détruisent plusieurs Monasteres en France.                                                                                   |
| S. Albée Fondateur d'un Ordre particulier en Irlande.  Albert de Louvain, Evelque de Liege, fon élection estant contestée, va à Kome & en obtient la confirmation du Pape Celestin III. qui le fait Cardinal.  Persecuté par l'Empereur Henry VI. qui vouloit maintenir sur le Siege Episcopal de Liege Lothaire; se refugie à Rheims où il est assassiné par des Allemans.  Est honoré comme Martyr.  231  Albigeois, détruisent plusieurs Monasteres en France.                                                                                   |
| Novillé.  S. Albée Fondateur d'un Ordre particulier en Irlande.  Albert de Louvain, Evelque de Liege, fon élection estant contestée, va à Kome & en obtient la consirmation du Pape Celestin III. qui le fait Cardinal.  Persecuté par l'Empereur Henry VI. qui vouloit maintenir sur le Siege Episcopal de Liege Lothaire; se refugie à Rheims où il est assassiné par des Allemans.  La mesme.  Est honoré comme Martyr.  231  Albigeois, détruisent plusieurs Monasteres en France.  69. 69.70  Albres (Amedée d') Cardinal, estoit              |
| S. Albie Fondateur d'un Ordre particulier en Irlande.  Albiers de Louvain, Evelque de Liege, fon élection estant contestée, va à Kome & en obtient la confirmation du Pape Celestin III. qui le fait Cardinal.  Persecuté par l'Empereur Henry VI. qui vouloit maintenir sur le Siege Episcopal de Liege Lothaire; se refugie à Rheims où il est assassiné par des Allemans.  Est honoré comme Martyr.  231  Albigeois, détruisent plusieurs Monasteres en France.  69. 6-70  Albres (Amedée d') Cardinal, estoit Chanoine Regulier de la Congrega- |
| Novillé.  S. Albée Fondateur d'un Ordre particulier en Irlande.  Albert de Louvain, Evelque de Liege, fon élection estant contestée, va à Kome & en obtient la consirmation du Pape Celestin III. qui le fait Cardinal.  Persecuté par l'Empereur Henry VI. qui vouloit maintenir sur le Siege Episcopal de Liege Lothaire; se refugie à Rheims où il est assassiné par des Allemans.  La mesme.  Est honoré comme Martyr.  231  Albigeois, détruisent plusieurs Monasteres en France.  69. 69.70  Albres (Amedée d') Cardinal, estoit              |

de l'Ordre des Trinitaires en France.

Alexandre VII. Pape. Pasquinade que l'on fit à Rome contre ce Pontife Alfonse de Castille, Grand-Maistre de l'Ordre de saint Jacques de l'Epéc n'estant qu'en bas âge, le Roi de Cas-tille Jean II. son pere, a l'administration de l'Ordre. Amalarius, dresse une Regle pour les Chanoines dans le Concile d'Aix-la-Chapelle, par ordre de l'Empereur Louis le Debonnaire. Anacles , Anti-Pape , est excommunié dans le Concile de Rheims. 169 Anastase Empereur, envoie au grand Clovis Roi de France, la robe Confulaire & les ornemens Imperiaux. 78 Ange Cardinal du titre de sainte Potentienne, est privé de sa dignité de Cardinal par le Pape Gregoire XII. Anthon (Jean d') Abbé General de l'Ordre de saint Antoine de Viennois. 112 S. Antoine Pere des Moines Conobites. Son corps apporté de Constantinople par un Seigneur de Dauphine nommé Jocelin, & deposé au Bourg de saint Didier-la-Mote. Guy Didier heritier de Jocelin, fait porter le Corps de ce Saint partout où il alloit, principalement à la guerre. Le depose par ordre du Pape dans une Eglise qui avoit esté commencée par Jocelin, & qu'il sit achever. la mosme-S. Antoine, celebre Abbaie en France, & Chef d'Ordre. Sa Fondation. 109. **₼** 110 Occupée d'abord par des Benedictins. Boniface VIII. leur ofte cette Eglise, & la donne aux Hospitaliers de saint Antoine. L'Abbé de ce Monastere a scance dans les Estats de Dauphiné immediatement aprés l'Evelque de Grenoble, & y preside en l'absence de ce Prelat. S. Antoine de Viennois, Ordre Religieur. Son origine & la Fondation.108.6, 109

lii ij

Approuvée ar le Pape Urbain II. dans le Concile de Clermont N'estoir composé que d'Hospitaliers Laïques, qui ne faisoient point de la me∫me. Honorius III. leur permet de faire des Vœux solemnels. la mesme. Ces Hospitaliers achetent la Seigneurie du Bourg de faint Antoine. Boniface VIII. leur donne l'Eglife de saint Antoine, qu'il érige en Abbaie, les fait Chanoines Reguliers, & les met sous la protection du Saint Siege. la mo/me. Tombent dans le relachement & sont reformés par ordre de Louis XIII. Roi de France. Privileges accordés à cet Ordre par plusieurs Princes. la mesme. Habillement de ces Religieux & leurs observances. 111. **&** 113 S. Antoine de Padone, de Chanoine Regulier qu'il estoit, passe dans l'Ordre de laint François. Arias (Pietre) Grand-Maiftre de l'Ordre de saint Jacques de l'Epée, fait la guerre aux Maures, & leur fait beaucoup de prilonniers. Se trouve avec ses Chevaliers à la bataille de Meuradat ou des Naves de Toulouse, & y perd la vie. Ament, Parriarche de Jerusalem, mene une vie scandalense, qui le fait déposer par le Legat du Pape. Appelle de la Sentence du Legat au Pape Palchal II. qui le restablit sur fon Siege. lamesme. Oblige les Chanoines de son Eglise Patriarchale, à vivre en commun sous la Regle de faint Augustin. La melme. Apostaife Abbaie de Chanoines Reguliers en Artois, la Fondarion. Gouvernée d'abord par des Prevolts, & ensuite par des Abbés. Estoit Chef d'une Congregation. la Aftuabe Roi des Lombards. Pepin Rui de France lui envoïe saint Chrodesand Evelque de Metz, pour le prier de restituer les Villes qu'il avoir prises au faint Siege. Aube. Estoit autrefois commune aux Cleres & aux Laïques, aux hommes & aux femmes. Divers degrés de changemens dans

l'Aubc.

Eltant racouscie, est appellée Surplis ou Rochet. La me/me. S. Aubert, celebre Abbaie de Chanoines Reguliers à Cambray, reformée par saint Lietbert Evesque de Cambray. Aubrac, Hopital, les Chanoines Reguliers de la Reforme de Chancellade y font introduits. S. Augustin Evelque d'Hippone & Docteur de l'Eglise. Sa naissance & ses pa-Ses égaremens dans la jeuneffe. Estudie à Madaure & ensuite à Carla me∫me. Embrafie l'erreur des Manichéens 4 Enscigne la Grammaire à Thagaste. Professe la Rhethorique à Carthage, à Rome & à Milan. Renonce à l'erreur des Manichéens, mais non pas à ses déreglemens. la La Lecture de la Vie de saint Antoine cause beaucoup a agitation dans son ame. Est entierement converti par la secture d'un endroit des Epiftres de faint Paul. Reçoit le Bapteline des mains de faint Ambraile. Forme une societé de quelques-uns de les amis pour mener une vie parfaite. la mefme. Paffe en Affrique avec ses Compagnons, & bastis son premier Monaltere à Thagaste. la mejme Va à Hippone od il est ordonné Prefere par l'Evelque Valere. to melme. Baltis un second Monastere à Hippo-Est fait Evelque de cette ville, & establie une Communauté de Glercs. Sa mort. Son corpaqui effait refté quelques ennées à Hippone, est transporté en Sardaigne & ensuite à Pavie. la mes. En 1695. l'on pretchdit avoir découvert le corps de ce Saint. Histoire de sette découverre. la mes. S. Avis Abbé de Micy prés d'Orleans, conscille à Clodomir Roi d'Orleans, de ne point faire mourir Sigismond Roi de Bourgogue. 25 Aumuse, effoit ancionnement un ha-

billement commun aux Ecclefiastiques Beinard, Everque de Cambray. de aux Laïques pour couvrir la teste. 23. 6 24 Etimologie du mot d'Aumuce. Differentes manieres de porter l'Aula melme de 24 5. And, Abbaïe fondée par faint Ch:odegand Evelque de Merz, qui y met le corps de faint Nabor.

Arbe (Louis) Prieur de saînt Geor-Dges in Algha à Venise, donne à Antoine Corrario & à ses Compagnons fon Monastere, pour y jetter les sondemons de la Congregation de Chanoines Seculiers, qui a pris le nom de ce Monaitere. Gregoire XII. le fait Abbé de sainte Justine de Padouë qu'il reforme, & ce Monastere devient Chef d'une celebre Congregation de Benedictins. Barthelemy, Evelque de Laon, permet à saint Norbert de bastir un Monastere dans for Diocefe.

S. Benezes Berger âgé de douze ans, entreprend de bastir le Pont d'Avignon sur le Rhosne. Grande oftenduë de ce Pont. Erreur de M. du Saussay, qui dans son Martyrologe des Saints de France, fait saint Benezet Evelque d'Avignon.

Bazin (Pierre ) dernier Abbé Regulier

de l'Abbale de saint Jean des Vignes.

Mort dese Saint. la mefere de 191 Benoif XII. Pape, drelle des Confrietions pour la Reforme des Chanoines Reguliers.

Beneift XIII. Antipape. SS. Berard & scs Compagnons, les premiers de l'Ordre de laint François qui ont souffert le martyre pour la défense de la Foy. Leurs corps sont appostés de Maroc en Portugal, & depoiés dans l'Eglife de sainte Croix de Commbre; miracle qui arriva à cette occasion. la mesme. Berenger Archidiacre d'Angers, & Ecolastre de saint Martin de Tours. Son herefie. . 3(0

Est condamné dans plusieurs Conciles. · . la mefere. Meurt dans la Communion de l'Eglisc.

Suc. Birgitte Vierge d'Irlande, sa naissance & ses parens. Establitune Communauté de filles, & reçoit avec elles des mains de saint Mel le Voile de Religion. la mesme-Fonde plusieurs Monasteres. la mesme.

Blaife de Brague, Religioux de l'Ordre de faint Jerôme, reforme par ordre du Roy de Portugal, qui en avoit ob. tenu la permission du Pape, les Chanoines Reguliers de fainte Croix de Conimbre.

Blanche de Bourbon, femme du Roi de Castille Pierre le Cruet, est releguée par ce Prince, qui l'aïant setenné plusieurs années en prison la fait empoifenner.

Boniface Archevelque de Mayence, sacre à Soissons Pepin Roi de France.

Benifers VIII. oblige les Chancines Reguliers de sortir de l'Eglise de saint Jean de Latran à Rome, dont ils estoient depuis long-tems en possession, & met en leur place des Chanoines Se--culiers. Nogaret Gentilhomme François, se Milit de la perfenie & de les trefors à la mefme. Ce Pontife donne aux Hospitaliers de saint Antoine l'Eglise de ce Saint que possedoient les Bonedictins, l'érige en Abbaïe, & donne aux Hospitaliers le ritre de Changines Reguliers. Beniface IX. ordonne, que les Chanoines Reguliers tiendront des Chapitres Provinciaux conformément aux Constitttions de Benois XII.

Boungt quarre. Son origine. Bougone ( Alin ) Religieule de l'Hospisal de fainte Catherine à Paris, & Recluse pendant plusieurs années au Cimotiere des faines immocens. 19} Lamie MI. Roi de France lui fait éle-- ver up combeth de Bronze avec une Epitaphe.

Bourbor ( Charles de ) Cardinal , premier Abbé Commendataire de l'Abbaïe de saint Jean des Vignes. Bound ( Jean ) Meligieux de l'Ordre de faint Antoine de Viennois, rétablit les

.. Mathematiques en France. Bourgochard Prizure de Chapeines Reguliers en Mormandie, dedié à laint

Lo. Le Pere Moulin establit une Reforme pareiculiere de cet Ordre dans ce Monastere. 411 Cette Reforme s'introduit dans plusieurs Monasteres, & les Chanoines Reguliers de la Congregation de France s'y opposent. Habillement de ces Chanoines de la Reforme de Bourgachard. 435 Se disent de l'estroite Observance. 436 Bourgus gnons, Infectés des Erreuts d'A-S. Brendan Fondateur d'un Ordre particulier en Irlande. Bruntl ( Antoine ) Abbé General de l'Ordre de faint Antoine de Viennois, procure la Reforme de fon Ordre. 111 Buchard, Evelque de Meaux, donne aux Chanoines Reguliers de saint Jean des Vignes, le Prieuré de la Ferté Gaucher. Buschin: (Jean) Changine Regulier de la Congregation de Windelem, est commis par le Concile de Bafle, pour viliter & reformer tous les Monafteres d'Aliemagne. 161

C

Aracciolo (Antoine) Abbé de faint Victor à Paris, est le dernier Regu-Se fait benit avec la Mitre & la Crosse, contre la coûtume de cette Maison. la mefine. Permute cette Abbaye pour l'Eveché de Troyes. la mesme. Son apoltafic à la Foy & la mortie la · me/me-Calinto III. oblige les Chanoines Reguliers de sortir de l'Eglise de saint Jean de Latran, dont ils étaient en possestion, & y retablit des Chanoines Secu-Candiano (Garcias Gonfalve) Grand-Maiftre de l'Ordre de faint Jacques de l'Epée, excommunié par le Pape Grezoire IX. Fait la guerre aux Mauses, & renonce à la dignité de Grand-Maistre. La miefine. Canas. Differences lignifications de ce Capitulaire de Charlemagne donné. à Heristal, ce qu'il ordonne pour les Religieux & Religieules.

Ordonnance de ce Capitulaire pour des prieres publiques. Cardinaux Prefires à Soiffons, ce que c'estoit que ces Cardinaux, & leurs fonctions. Il y avoit dans l'Abbaye de saint Remy à Rheims quatre Religieux Cardinaux. S. Cartage fondateur d'un Ordre particulier en Irlande. Castel quartier de la Ville de Venise, dont les Evelques de Venile prenoient le Celles (Theodore de ) fondateur des Religieux Croisiers de France & des Païsbas, sa naissance & ses parens. Envoyé par son pere à la Cour de Raoul de Zeringen Evelque de Liege. Suit ce Prelat qui s'étoit joint aux Princes confederés pour le recouvrement de la Terre Sainte. la mesme. Ce Prelat lui donne un Canonicat dans fon Eglise Cathedrale. 230 Theodore so retire avec quatre Chanoines de cette Eglise dans une solitude appellee Clair-lieu, où il jette les fondemens de son Ordre. Obtient des Papes Innocent & Honorius III. la confirmation de cet Ordre. 212 Sa mort. la mesme. Chancellade, Abbaye de Chanoines Reguliers en France, sa fondation. 401 Est ruinée par les Calvinistes, qui redu sent en cendres tous les lieux Roguliers. la mesme. Reparée par Alain de Solminiach, Abbe de ce Monastere, qui y introduit une reforme parciculiere. 404. 6 fuivantes. Louis XIII. Roy de France, en fareur de la Reforme, se demet de son i droit de nomination à cette Abbaye. 407 Chameine. Les Grecs donnoient :ce nom indifferemment aux Ecclekastiques, ~ aux Moines, aux Religieules & aux Vierges confacrées à Dieu. . Estoit donné austi aux Officiers de - l'Eglise, mesme jusqu'aux plus bas, comme Fosfoyeurs & autres. la mesme. C Yoycz Clercs. Chenomes-Moines, établis par le Pape Gregoire IV. dans l'Eglise de sainte Marie su delà du Tibre à Rome. 187 Il y en avoit aussi dans la Cathedrale de Troyes, 188 Chapeine :

| Chanoines Reguliers, étoient ancienne-      | S. Siege la confirm   |
|---------------------------------------------|-----------------------|
| ment appellés Moines.                       | gregation.            |
| Presendent avoir eu pour fondateurs les     | Après la mort de      |
| Apostres. la mesme.                         | Chanoines envoye      |
| N'ont commencé à faire des vœux so-         | S. Ruf, pour appr     |
| lemnels & n'ont pris la Regle de saint      | des Chanoines de      |
| Augustin que dans le douzieme fiecle.15     |                       |
| Le Pape Beneist XII dresse des Cons-        | Alfonse Prince de     |
| titutions pour la reforme des Chanoi-       | quis sur les Sarasi   |
| nes Reguliers 18                            | Leiria la donne aux   |
| Pretendent avoir la préléance au dessus     | Croix.                |
| des Moines & des eners Deselles             |                       |
| des Moines & des autres Reguliers.          | Saint Theoton pro     |
| La masme.                                   | la Ville d'Aronch     |
| La Bulle de Pie IV. accordée en fa-         | Ces Chanoines al      |
| veur des Chanoines Reguliers de la          | fervances Regulie     |
| Congregation de Latran au sujet de          | Jean II. Roy de       |
| cette préseance contre les Benedictins      | Pape la permission    |
| du Mont Cassin, ne regarde point            |                       |
| les autres Chanoines Reguliers, 19          | Statuts qui furen     |
| Quel étoit leur ancien habillement. 20      | reforme.              |
| Chanoines Regulers d'Ang'eterre, sont re-   | Dix neuf Monaste      |
| formés par le Cardinal de Volsey 137        | reforme.              |
| Estoient puissants en ce Royaume & en       | Privilege dont joii   |
| Irlande., 138                               | Croix qui est Gen     |
| Plaisante fondation qui s'executoit dans    | gregation.            |
| un Prieuré de ces Chanoines d'Angle         | Austerités des Cha    |
| terre.                                      | gregation.            |
| Chancines Reguisers de la Congregation d'A- | Voyez Tellen.         |
| rowaife, leur origine. 106                  | Chanoines Reguliers d |
| Chanoines Reguliers de saint Aubert de      | Ecoliers de Boulogn   |
| Cambray, avoient les mesmes Confti-         | P. Papebroch av       |
|                                             | l'Ordre de S. Don     |
| tutions & le melme habillement que          |                       |
| ceux du Mont-Saint-Eloy. 77                 | Chanomes Reguliers de |
| Voyez Mont Sami-Eloy.                       | Saint Esprit & Veni   |
| Chanoines Reguliers de la reforme de Chan-  | Sont Supprimes        |
| cellade. Voyez Abbaye de Chamella-          |                       |
| de & Alain de Solminiach.                   | Chanoines Reguliers   |
| Chanoines Reguliers de la Congregation de   | Esprit de Montpelli   |
| Chafteau Landen. Voycz Saint Severin        | de Montpellier.       |
| de Chafteau Landen.                         | Chanoines Reguliers   |
| Chanoines Reguliers de saint Cosme lez-     | fant Efprit, leur o   |
| Teurs, leur origine. 249                    | ment & leurs of       |
| Estoient sous la Jurisdiction du Cha-       |                       |
| pitre de saint Martin de Tours. 250         | Chanoines Reguliers   |
| Leur habillement. 251                       | France, leur orig     |
| Chansines Reguliers de la Congregation de   | Entrent dans l'A      |
| Crescenzago. Leur origine. 48               | neviéve à Paris,      |
| Cette Congregation estant desunie, le       | Congregation.         |
| Monastere de Crescenzago qui en estoit      | Cette Congregat       |
| chef est donné aux Chanoines Regu-          | & la plus eftendu     |
| ••••                                        | Congregations de      |
|                                             | Conp. Remons de       |
| Chancines Reguliers de la Congregation de   | Obforces es l         |
| Sainte Creix de Conimbre. Leur origine.     | Observances & I       |
| 177                                         | noines de cétte       |
| Tellon leur fondateur leur donne la         | Voyez Same Ge         |
| Regle de faint Augustin, & obtient du       | Charles Faute,        |
|                                             |                       |

S. Siege la confirmation de cette Cone leur fondateur ces ent un d'entre-cux à rendre les coutumes cette Congregation. la mesmo. Portugal aïant confins la forteresse de x Chanoines de sainte la mesme. end fur ces Infideles La mesme. bandonnent les ob-Portugal obtient du on de les reformer. la mesme. nt dressés pour cette la me/meeres embrassent cette üit le Prieur de sainte neral de cette Conla mesme. anoines de cette Conde la Cengregation des »e, confondus par le vec les Religieux de minique. 248 le la Congregation du ife, leur origine. 108 par Alexandre VII. la mesme. s de l'Ordre du saint

lier. Voyez Sains Espris

affeciés de l'Ordre du origine, leur habilleoblervances. 219. 👉 Suivantes.

de la Congregation de gine. bbaye de sainte Gequi est chef de cette 382. 👉 385 tion est la plus ample uë de toutes les autres eChanoinesReguliers.

habillement des Cha-Congregation. eneviéve Abbaye, &

Kxx

Chanoines Reguliers de la Congregation de saint Frigdien de Luques, leur origine. Le Pape Alexandre II. en fait venir à Rome, pour reformer l'Eglise de Lala mesme. Sont unis dans la suite aux Chanoines Reguliers de la Congregation de Latran. Aucun Cardinal ne pouvoit pretendre anx titres des Eglises de sainte Croix de Jerusalem, & de sainte Marie la Neuve à Rome, s'il n'estoit Chanoine Regulier de la Congregation de saint Frigdien. la me/me. Chanoines Reguliers de la Fontaine Jalissante, tirent leur origine des Cleres de la Vic commune. Eugene IV. approuve leur Congregarion. la me (mo. Quel estoit leur engagement. Chavoines Reguliers de la Congregation de saint Jacques de Celle Velane, leur ori-Le Monastere de Celle Volane, chef de cette Congregation avec quelques autres qui en dépendoient, est donné aux Chanoines Reguliers de sainte Marie de Frisonaire. Chanines Reguliers de faint Jean des Vignes à saiffons, leur origine. 84 Nombre des Prieures & des Cures qu'ils possedent. 85 Ne peuvent estre revoqués de leurs la me me. Peines qu'ils impoloient aux Apostats. Ont le gouvernement d'un Hospital en Espagne. Avoient la direction d'un College à Soillons. L'Abbé de ce Monastere nomme les Boursiers du College de Beauvais à Paris. la me/me. Maniere de tenir leurs Chapitres gela mesme 👉 suiv. Quelles sont leurs observances. Lettre d'un Chanoine Regulier de cette Abbaye, Prieur, Curé de Latilly, sur leur habillement 90 de Shiv. Chanoines Reguliers de la Congregation de faint Laurent d'Oulx, leur origine. 72 Les Princes de la maison de Savoye font de grands biens à ces Chanoines Reguliers 73. 6 74 Canibert Evelque de Turin accorde à

ces Chanoines un Canonicat dans la Cathedrale, & les exempte de la Jurisdiction des Evelques de Turin. Le Prevost de S. Laurent d'Oulx, qui estoit chef de la Congregation, exerce une Jurildiction spirituelle dans l'estenduë de sa Prevosté. Habillement de ces Chanoines. la me me. Chancines Reguliers de la Congregation de Marbach, leur origine. 105 Quel est leur habillement. 106 Chanoines Reguliers de la Cengregation de saint Mare de Manteuë, leur origine. Quelles estoient leurs observances & leur habillement. Leur Monastere de S. Marc à Mantouë chef de l'Ordre est donné aux Camaldules. Chaneines Reguliers de la Congregation de sainte Marie de frisonaire, leur origine. Sont reformés par Barthelemy Colom-30. de [# v: Font plusieurs establissements en Italie. Eugene IV. en fait venir à Rome pour reformer l'Eglise de saint Jean de Latran. Voyez Chansines Reguliers de la Congregazion de faint 8 aurueur de Latran. Chancinis Reguliers de la Congregation de fainte Marie du Pert Adriatique, loui-Cette Congregation le desunit. Le Monastere qui en estoit chef est donné par le Pape à Pierre Mini de Bagnacavallo, Chanoine Regulier, pour y restablir l'observance reguliere. la mesme. Cede ce Monastere aux Chanoines Reguliers de sainte Marie de Frisonaire, aufquels le Pape en donne d'autres qui avoient appartenu à celle de sainte Marie du Port Adriatique. Quel estoit l'habillement de ces Chanoines. la me/me. Chanoines Reguliers de sains Menrice Yoyez Saint Maurice d'Aganne. d'Aganne. Chancines Reguliers de la Congregation de Montecorbule, leur origine.

Chancines Reguliers de la Congregation de

Mertere, leur erigine.

Possedoient plus de quarante - deux Monasteres. Celui de saint Pierre au Ciel d'or de Pavie, où est le corps de S Augustin, estoit de ce nombre. la mosme. Devient chef de la Congregation, qui se divise dans la suite. la mesme. Raphaël Salviati, de l'Ordre de saint Dominique obtient du Pape la Prevosté de Mortare, & y prend l'habit de Chanoine Regulier. Cede ce Monastere aux Chanoines Reguliers de Latran, à qui le Pape Nicolas V. accorde austi d'autres Monasteres qui avoient appartenu à ceux de Mortare. la mefm:. Chanoines Reguliers du Mont faint Eley d Arras. Voyez Mont faint Elsy. Chanoines Reguliers du Mont des Olives proche de Jerusalem. Penitence qui leur fut imposée dans une assemblée d'Evelques & d'Abbés pour n'avoir pas voulu recevoir ceux du saint Sepulcre, qui alloient en procession chez Chanoines Reguliers de la Congregation de Nuys, leur origine. Cette Congregation est unie à celle de Windesem. la mo [me-Chancines Reguliers en Pelegne, qui se disent de Latran, sont divisés en trois Congregations, qui sont Trzemesuo ou Tremesse, Czerkenine & Craco-Le Prevost de Cracovie prend le titre. de General des Chanoines Reguliers en Pologne & en Lituanie. La mesme. Chanoines Reguliers de la Congregation de faint Ruf, leur origine. Establissement de leur premier Monastere à Avignon. Obtiennent des Souverains Pontifes un Office propre & des Constitutions particulieres. Estoient tres-pauvres & tres-austeres dans les commencements. Les Albigeois aïant detruit leur Monastere d'Avignon qui estoit chef de l'Ordre, ils s'establissent dans l'Isle d'Eparviere proche Valence en Dauphiné, & declarent ce nouveau Monastere chef de l'Ordre. Les guerres civiles aïant encore rainé ce Monastere, ils transferent pour une troisième fois le chef de leur Ordre dans un Prieuré qu'ils avoient

la melme. Les Chanoines Reguliers de sainte Croix de Conimbre en Portugal envoye de leurs Religieux demeurer avec ceux de saint Ruf, pour apprendre leurs coutumes. Cette Congregation a fourni à l'Eglisc trois Papes & trois Cardinaux. L'Archevesque de Patras demande permission au Pape Innocent III. de mettre dans sa Cathedrale des Chanoines de faint Ruf. Habillement do ces Chanoines. Chanoines Reguliers de la Congregation de saint Sauvent de Latran, estoiene anciennement appellés Chanoines de la Congregation de sainte Marie Frifonsire. Eugene IV. leur donne la Basilique de saint Sauveur de Latran à Rome, & veut que tous les Chanoines de la Congregation de sainte Marie de Frisonaire prennent le nom de saint Sauveur de Latran. la me/me-Nicolas V. met dans cette Eglise conjointement avec eux des Chanoines Calixte III. renvoye les Chanoines Reguliers dans leurs Monasteres, & laisse les Chanoines Seculiers seuls possessive de cette Eglise. Pie II. rend cette Eglise aux Chanoines Reguliers, & oblige les Seculiers d'en Tortir a mesme. Les Chanoines Reguliers en sont chasses par le peuple qui pille leurs meubles & leurs papiers la mesme & 39 Sixte IV. leur fait ba ir un Monastere à Rome, & leur confirme le titre de Chanoines Reguliers de Latran. 39 Font des tentatives auprés de Pie IV. pour rentrer à saint Sauveur de Latran. Ce Pape termine en leur faveur le procés qu'ils avoient depuis cent ans avec les Benedictins du Mont Cassin, au sujet de la préséance. Leurs observances & leur habillement. Chanoines Reguliers de la Congregation de saint Sauvent de Boulogne, scur ori-Eugene IV. leur accorde des privileges, quoy qu'ils n'eussent pas encore de Monastere. 373 XXX

Le Duc d'Urbin leur donne dans ses Estat, l'Ermitage de saint Ambroise, ce qui leur fit donner le nom d'Amla mesmo co 374 broifiens. Obliennent le Monastere de saint Sauveur de Boulogue dont ils prenneat le nom & l'établissent chef de leur Congregation. sont aussi appellés Scopetins à cause du Monastere de saint Donat de Scopeto proche Florence qu'on leur donna. Leurs observances & leur habillement. la mesme & 375 Chanoines Reguliers de la Congregation de Nostre Sauveur en Lorraine. Origine de cette Congregation. Est approuvée par le Pape UrbainVIII. La qualité de Chanoines Reguliers disputée à ces Religieux. Chancines Rejuliers de l'Ordre du saint Sepu ere, leur veritable origine. Pretendent avoir eu pour fondateur saint Jacques le Mineur Evelque de Jerufalem. Louis le Jeune Roy de France, en ameine de Terre Sainte qu'il met dans l'Eglife de saint Samson d'Or-Jaxa Gentilhomme Polonois leur fonde un Monastere à Mickou. la mesme. Innocent VIII. suprime cet Ordre. 124. **சு** புட

Cette suppression n'a point lieu en Pologne, & en plusieurs Provinces d'Allemagne, où ces Chanoines subsistent toujours.

114
Ont un General en Pologne. la mesme.
Quel est leur habillement en Allemagne & en Pologne.

112 6 123
Quel estoit l'habillement de ceux de Flandres, d'Italie & d'Angleterre.

Chanoines Reguliers de l'Ordre de some S luestre.

Chanoines Reguliers de la Congregation du Val-des Ecoliers. Origine de cette Congregation.

S'establissent d'abord proche la Ville de Langres, & transferent ensuite leur Monastere proche de Chaumont en Bassigny

Nicolas Cornuot, Prieur de ce premier Monastere obtient du Pape Paul III. la dignité d'Abbé,

192

Laurent Michel Abbé General de cette Congregation aiant embrassé avec les Religieux la reforme de la Congregation de France, se demet de cette dignité d'Abbé, & consent qu'on en élise un tous les trois ans. La mesme. Le Prieuré de sainte Catherine du Val-des Ecoliers à Paris dependoit de cette Congregation. Quelles estoient les observances & l'habillement de ces Religieux. Chansines Reguliers de la Gongregation de Val-vert, fon origine. Les Monasteres qui portoient ce nom en Italie n'estoient pas de cette Congregation, comme ont escrit plusieurs Auteurs. 350. & Suivantes: Cette Congregation est unie à celle de Windelem. Chanoines Reguliers de la Congregation de saint Victor, leur origine. Anciennes observances de ces Chanoines, & leur ancien habillement. I50. 🍎 I55 N'accordoient point à leurs Abbés la Crosse ni la Mitre. . Demembrement de cette Congrezation, qui le reunit & est encore demembrée. la mesme 👉 151 Le Cardinal de la Rochefoucaut veut relever cette Congregation en unifsant à l'Abbaye de saint Victor quelques Maisons, & fait élir le Prieur de saint Victor General de cette Congregation. la mesme. Cette Congregation se desinit encore, le Prieur de saint Victor se demet de son Ossice de General, & l'Abbaye de saint Victor renonce aux droits qu'elle pouvoit pretendre sur les autres Mailons. Habillement modernes de ces Chanoines Reguliers. Chanomes Reguliers de l'Ordre de saint Urbain Pape & Martyr. Chanoines Reguliers de la Congregation de Windefens, leur origine. Plusieurs Monasteres de cette Congregation embrassent la recollection & gardent la closture à la maniere des Chartreux. Habillement de ces Chanoines & leurs observances. Chanoines Seculiers de la Congregation de saint Georges in Algha, differences opinions touchant les Fondateurs de

## DES PRINCIPALES MATIERES. onorcogation. 266 Chanoinelles Regulseres de l'Ordre du fains

| Cette Congregation 330                                       | Chambing Cagnifers & Court and Jagus        |
|--------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|
| Ces Chanoines vivoient d'aumoines                            | Sepulcre. La Comtesse de Chaligny en        |
| dans le commencement de leur esta-                           | establit en France. 124                     |
| blistement. 358                                              | Observances des Religieuses de cer          |
| S Laurent Justinien est le premier Ge-                       | Ordre. 125                                  |
| neral de cette Congregation. 359                             | Leur habillement & les ceremonies           |
| Pie V. les oblige à faire des vœux so-                       | qui s'observent à leur Vesture & à leur     |
| lemnels en retenant le titre de Cha-                         | Profession. 126. 6 127                      |
| noines Seculiers. la mesme.                                  | Chape, on grand Manteau, n'estoit dans      |
| Tombent dans le relachement, & sont                          | son origine qu'un Capuce ou Capu-           |
| supprimés par Clement IX. la mesme-                          | chon. 21                                    |
| Chanoines Seculiers de faint Georges en Si-                  | Estenduë sur les épaules en forme de        |
| cile. 363                                                    | Mantelet ou de Camail. La me/me.            |
| Chanoines Seculiers de saint Georges à                       | Descend jusques à terre, & enveloppe        |
| Genes. la mesme.                                             | toute la personne. la mesme & 22            |
| Chanoines Seculiers de la Congregation                       | Estoit fermée de tous costés.               |
| . de saint Jesu l'Evangeliste en Portu-                      |                                             |
|                                                              | Fenduë pardevant pour la commodité.         |
| gal, leur origine. 364. & suiv.                              | la mesme.                                   |
| Appellés d'abord les Bons-Hommes                             | Le Concile de Latran défend aux             |
| de Villar de Frades. 366                                     | Clercs d'en porter où il y eût des          |
| Eugene IV. ordonne que cette Con-                            | manches 22                                  |
| gregarion portera le nom de saint<br>Jean l'Evangeliste. 367 | On portoit la Chape en tout tems &          |
| Jean i Evangeilite. 367                                      | en tous lieux. 20. & 23                     |
| Ces Chanoines ne font point de vœux                          | Chape noire est un habit de deuil & de      |
| solemnels. la mesme.                                         | penitence. 400                              |
| Leurs obtervances.                                           | Charberius (Gerard) Fondateur des           |
| Chanoinesses Regulieres. Saint Augustin                      | Chanoines Reguliers de la Congrega-         |
| n'a point institué de Chanoinesses                           | tion de saint Laurent d'Oulx, est élu       |
| telles que nous le voïons à present 55                       | Evelque de Sisteron. 74                     |
| N'estoient point connues au commen-                          | Separe l'Eglise de Forqualquier, qui        |
| cement du huitième siecle. 56                                | estoit unie à celle de Sisteron, & trans-   |
| On en decouvre quelques vestiges à                           | fere son Siege à Forqualquier. 75           |
| la fin du même siecle.                                       | Charlemagne Empereur, fait reparer          |
| Le Concile de Châlons sur Saone fait                         | l'Abbaic de saint Maurice d'Agaune,         |
| des Reglements pour les Chanoines-                           | qui avoit esté ruinée par les Lombards.     |
| ses, & regarde cet institut comme                            |                                             |
| une nouveauté. 58                                            | Aaron Roi de Perse lui donne en pro-        |
| L'Empereur Louis le Debonnaire fait                          | pre la Terre Sainte & la ville de Je-       |
| dresser par le Diacre Amalarius une                          | rusalem, se reservant seulement le ti-      |
| Regle pour les Chanoinesses, dans le                         | tre de son Lieutenant en ce païs-là.        |
| Concile d'Aix la Chapelle l'an \$16.                         | 119                                         |
| la mesme.                                                    | Fonde l'Hospital de Roncevaux dans          |
| Il y en avoit peu du tems du Concile                         | les Monts-Pirenées. 184                     |
| de Rome, qui se tint l'an 1060. 59                           | Charles Roi de Jerusalem & de Sicile,       |
| N'ont esté soumises à la Regle de                            | prend fous sa protection les Religieux      |
| faint Augustin que vers le milieu du                         | de l'Ordre de saint Antoine de Vien-        |
| douzième siecle.                                             | nois.                                       |
| Le Concile de Rheims tenu l'an 1148.                         | Charles de Lorraine Evesque de Vesdun,      |
|                                                              | quitte son Evelché pour se faire Reli-      |
| les oblige de renoncer à toute pro-<br>prieté.               |                                             |
|                                                              | gieux dans la Compagnie de Jesus.           |
| Differents habillements de celles qui                        | 125<br>S. Chradanud England de Marm. Canail |
| qui ne sont d'aucune Congregation. 61                        | S. Chrodegand Evelque de Metz, la naif-     |
| Chanoiness: Regulieres de Chailles prés                      | fance & fes parent. 63                      |
| Paris, sont d'abord establies à Nan-                         | Estant en âge d'estre produit à la Cour,    |
| terre. 62                                                    | Charles Martel Maire du Palais le           |
| Leur habillement. la mesma.                                  | fait son Referendaire, son Chancelier       |
|                                                              | Kkk iij                                     |
|                                                              |                                             |

la mesme. & Ministre d'Estat-Le Clergé de Merz & le peuple le demandent pour Evesque. Pepin Roi de France, & fils de Charles Martel consent à son élection, à condition qu'il sera toûjours Ministre la me/me. Estenvoïé vers le Pape Eugene III. pour le conduire en France, & vers Astuphe Roi des Lombards. La mes. Rassemble tout le Clergé de son Diocese en un Corps, le fait vivre en commun & lui donne une Regle. la Ce que contient cette Regle. 65

Cette Regle est reçue dans plusieurs 66 Eglises. 67 Fait bastir deux Monasteres. la me∫me-Cien (Eftienne) Fondateur de la Congregation des Chanoines Reguliers de saint Sauveur de Boulogne, sa naisfance. Entre dans l'Ordre des Ermites de faint Augustin. la mesme. Va trouver le Pape Gregoire XII. qui erige le Monastere où il demeuroit,en Prieuré de Chanoines Reguliers. Est obligé d'abandonner ce Monastere & en obtient un autre, où il jette les fondemens de sa Congregation la

Sa mort.

Cleres. Saint Augustin establir la premiere Communauté de Cleres.

Sont appellés Chanoines, & pourquoi.

me/me & 373

Louis le Debonnaire Empereur, fait dresser une Regle pour eux dans le Concile d'Aix la-Chapelle. 16
Les Conciles de Rome tenus sous Nicolas II. & Alexandre II obligent les Clercs à vivre en commun & à n'avoir rien en propre. la mesma. Clercs de la Vie commune. Leur origine.

S'emploïoient à transcrite les Livres des Saints Peres, & à les corriger sur les anciens Originaux. La mosme. Font plusieurs establissement, & donnent commencement à l'Université de Cambray.

Eugene IV. leur accorde beaucoup de privilèges.

La mosme.

Clores Reguliers de l'Hostel - Dieu de Coustance, font des tentatives pour

estre incorporés dans l'Ordre du saine Esprit de Montpellier. 218 Arrests qui leur défendent de prendre le titre de Chanoines Reguliers, & de porter des Aumuces. La me, me. Gledomir Roi d'Orleans, fait la guerre à Sigismond Roi de Bourgogne. 80 Sigismond est livré par ses Gens à ce Prince avec sa femme & ses enfans, qui les fait tuer & jetter dans un puits.

Fait la guerre à Godomar frere de Sigismond, & est sué lui-messe dans un Combat. La me/me. Closternenburg, Abbaïe de Chanoines Re-

guliers en Allemagne, fondée par Leopol Marquis d'Autriche. 400 Clovis le Grand, Roi de France, reçoit de l'Empereur Anastase la robe Confulaire & les Ornemens Imperiaux, dont il se revest dans l'Eglise de saint Martin de Tours. 78 Défait Alaric Roi des Visigorhs, qui est tué dans une bataille, & Clovis s'empare de ses tresors qui estoient à Toulouse. La mesme. S. Calomb Fondareur d'un Ordre parti-

S. Colomb Fondareur d'un Ordre particulier en Irlande. 142 Convertit les Pictes. la messme. Sa mort. la messme.

Colomne (Barthelemy) Fondateur de la Congregation des Chanoines Reguliers de fainte Marie de Frisonaire, fait beaucoup de Conversions en Italie par ses prédications.

Conception de la fainte Vierge. Les Chevaliers de faint Jacques, d'Alcantara & de Calatrava, s'engagent par un quatriéme Vœu de défendre & de soutenir l'Immaculée Conception de la fainte Vierge.

Congregation de Notre-Dame, Ordre de Religieuses fondé par le Pere Pierre Fourier de Mataincourt & la Mere Alix le Clerc. 425. É sirvantes. Approuvé d'abord par le Cardinal de Lorraine Legat du Pape, comme Congregation seculiere. 418 Paul V. permet à ces filles de faire des Vœux solemne's, & érige leurs Maisons en Monasteres. 419 Le Cardinal de Lenoncourt fonde leur premier Monastere à Nancy, la mesmo. Quel est l'Institut de cet Ordre. 431 Le Clare (Alix) Fondatrice de l'Ordre de la Congregation de Noure-Dame,

fa naissance & les parens. 425 S'adonne à la vanité & aux divertifiemens, & change de conduite s'estant mile sous la direction du Pere Fourier Curé de Mataincourt. Jette les fondemens de son Ordre, conjointement avec son Directeur 427 Vient chez les Ursulines de Paris, pour apprendre la methode qu'elles observoient dans l'instruction de la jeunesse. 429 Sa mort. 450 S. Congail. Fondateur d'un Ordre particulier en Irlande. Conon ou Contard Cardinal, l'un des Fondateurs des Chanoines Reguliers 106 d'Arouaile. Conon Evelque de Ratisbonne. 165 Constantin le Grand , Empereur , fait bastir à Rome plusieurs Eglises. Corrario ( Ange ) élu l'ape ions le nom de Gregoire XII. Fait Cardinaux Antoine Corrario & Gabriel Gondelmaire les neveux, qui estoient du nombre des Fondateurs des Chanoines Seculiers de saint Georges in Algha. Corrario (Antoine) I'un des Fondateurs de la Congregation des Chanoines Seculiers de saint Georges in Algha, & neveu du Pape Gregoire XII. est fait Cardinal par ce Pontife. Croissers on Porte-Croix en Italie, Ordre Religieux & Hospitaliers. Antiquité chimerique de cer Ordre. Plufieurs Papés font des Reglemens pour y rétablir la Regularité. Est supprimé par Alexandre VII. 214 Observances de ces Religieux & leur la me/me & suivantes. habillement. Croissers on Porto-Croix en France & aux Païs-Bas, Ordre Religieux fondé par le Pere Theodore de Celles. Approuvé par le Pape Innocent, & confirmé par Honorius III. & Innocent IV. 218 ( 219 Saint Louis Roi de France fait venir de ces Religieux à Paris, & leur fonde le Monastere de sainte Croix de la Bretonnerie. Ce Monastere est reformé par Arrest du Parlement de Paris. la mesme. Celui de Clair-lieu proche de Huy est Chef de cet Ordre & la Residence du Ancien habillement de ces Religieux, & celui qu'ils ont à present. la mesme.

Croifiers ou Porte-Croix avec l'Etaile, ca Boheme, Ordre Religieux & Hospitalier. Son origine. Les Archevesques de Prague ont esté Generaux de cet Ordre. 238 Habiliement des Religieux de cet Or-Ctoissers on Porte Croix avec le Navire, en Boheme, Ordre Religieuz. Cueva (Bererand de la) Favori de Henry IV Roi de Castille, ce Prince lui fait donner la Grande-Maistrise de l'Ordre par le Prince Alfonse son frere. Raison pour laquelle il eut cette Grande-Mailtrise à laquelle il renonce. la Canibert Evelque de Turin, donne aux Chanoines' Reguliers de faint Laurent d'Oulz, plus de quarante Eglises & un Canonicat dans sa Cathedrale. Cuye ( Albert de ) Evesque de Liege, son élection estant contestée, n'est paisible possesseur de cet Evesché que par la mort de son Concurrent. Cures possedées par des Chanoines Reguliers, sont appellées Prieurés. 87 Les Chanoines Reguliers de faint Jean des Vignes ne peuvent pas estre revoqués de leurs Cures. la mesme.

D

Aybert Patriarche de Jerusalem, deposé injustement, est retabli sur son Siege par le Pape Paschal II. S. Deelas, fondateur d'un Ordre particulier en Irlande. S. Denis de Rheims, Abbaye de Chanoines Reguliers fondée par Hincmar Archevesque de cette Ville, reçoit la reforme des Chanoines Reguliers de la Congregation de France. Dias (Fer linand) est élu Grand-Maistre de l'Ordre de saint Jacques de l'Epée par les Chevaliers du Royaume de Castille pendant le schisme de l'Ordre, & se demet de cette dignité, ce qui fait cesser le s'hisme. Diepho's (Rodolphe de) aïa it esté élu Evelque d'Utrecht, ne peut obtenir du Pape Martin V. la confirmation de son élection. Le Pape donne cet Evelché à l'Evelque de Spire qui le permute avec le

Prevost d'Utrecht, qui est agreé par le Pape, mais le Clergé & le Peuple ne veulent pas le reconnoiltre. 14

Martin V. & son successeur Eugene IV. mettent en interdit le Diocese d'Urecht. La melms. Eugene IV consent ensin que l'on reconnoisse Rodolphe de Diepholt. 346 Dormans (Jean de) Cardinal fondateur du College de Beauvais à Paris, veut que l'Abbé de saint Jean des Vignes ait soin de ce College & y nomme les Boursiers.

E

S. Eloy fait bastir à deux lieues d'Arras. un Oratoire sur une Montagne appellée de son nom le Mont saint Eloy, où s'on a basti depuis une celebre Abbaye de Chanoines Reguliers. 76
Voyez Mont saint Eloy.

S. Espris de Monspellier, Ordre hospitalier, antiquité chimerique que quelques-uns luy donnent. 195 & suiv. Guy de Montpellier en est le veritable fondateur. 199

Innocent III. approuve cet Ordre, fait venir à Rome de ces Hospitaliers, & leur donne le soin de l'Hospital du saint Esprit de la même Ville. Le

m:/me.

Description de cet Hospital. la mesme

& suivanses.

Innocent III. unit cet Hospital à celuy de Montpellier. Honorius le desunit. la mesme. Cet Ordre regardé dans la suite comme Militaire. la mesme. Plusieurs Papes donnent aux Superieurs le titre de Commandeur. 204 Gregoire X. accorde au Maistre de l'Hospital de Rome une entiere Jurisdiction sur tous les Hospitaux de cet Ordre, & veut que'le Maistre de l'Hospital de Montpellier luy la mesme. Pie II. supprime la milice de cet Or-Sixte IV. ordonne que les Commanderies de l'Ordre ne pourront eltre données qu'à des Religieux profez de cet Ordre qui retourneront dans le

Cloistre à la volonté du Grand-

Maistre de l'Hospital de Rome. 206

Ce Pontise veut que tous les Hopitaux & toutes les Commanderies de cet Ordre en quelques païs qu'ils se trouvent dependent de l'Hopital de Rome. Paul V. restablit le General en France, mais dépendant de celui de Rome; & Urbain VIII rend ce General de France indépendant. Mauvaise conduite de ces Generaux en France, & les abus qu'ils commettoient en créant des Chevaliers de cet Ordre. 208. & suvantes. Louis XIV. Roi de France, unir cet Ordre à celui de saint Lazare. Défend aux Chevaliers de l'Ordre du saint Esprit de Montpellier de porter, de prendre cette qualité. la mesme. Les Religieux Hospitaliers de cet Ordre, se joignent aux Chevaliers du mesme Ordre, & poursuivent auprés du Roi le restablissement de leur Orla mesme. Le Roi le rétablit, & donne à l'Abbé de Luxembourg la Grande-Maistrise.

Les Religieux Hospitaliers sollicitent la suppression des Chevaliers & l'obtiennent, cet Ordre aïant esté declaré purement regulier. Les Chevaliers font de nouvelles tentatives pour estre rétablis, & le Due de Chastillon demande au Roi la Grande-Maistrisc. la mesme & suiv. Les Religieux Hospitaliers consentent au rétablissement des Chevaliers, & à ce que la Grande Maistrise de l'Ordre soit entre les mains d'une personne Laïque. 213. & Juivantes. Cet Ordre est de nouveau declaré purement Regulier. 214 Les Religieux Hospitaliers de cet Ordre, ont le titre de Chanoines Reguliers. Leur habillement en differentes Provinces. la mesine & suiv. Les Cleres Reguliers de l'Hostel-Dieu de Coutance, font des tentatives pour estre incorporés dans cet Ordre. S. Espris. Monastere de Chanoinesses Regulieres à Rome, sous la protection du Roi de France. Eftienne III. Pape, se refugie en France pour éviter la persecution des Lombards.

Eveschés, se vendoient dans le onziéme

& douziéme Siécle. 74. 6.75 Evesques, Ceux de la Province des Pictes en Irlande, dépendoient encure dans le huitième Siècle, & estoient sous la jurisdiction de l'Abbé du Monastere d'Ycomkil. Eugene IV. Pape. Les Romains sollicités par le Duc de Milan, se soulevent contre lui, & l'obligent de quitter Rome. Fait venir à Rome des Chanoines Reguliers de la Congregation de sainte Marie de Frisonaire, pour les mettre dans la Basilique de saint Sauveur de Latran. la mesme & suvantes. Guerre entre ce Pontife & les Venitiens qui assiegent Ravennes. Voyez Gabriel Gondelmaire. Evremar, faux Patriarche de Jerusalem, est fait Evesque de Cesarée. S. Enfebe Evelque de Verceil, vit en commun avec les Ecclesiastiques de cette ville dans la pratique & les Observances de la Vie Monastique. Est exilé pour n'avoir pas voulu souscrire à la condamnation de saint Athanafc. la mesme. Aure (Charles ) Fondateur des Chanoines Reguliers de la Congregation de France la naissance & ses parens. Prend l'habit de Chanoine Regulier dans l'Abbaye de faint Vincent de Sen-Y fait Profession, & vient estudier en Theologie dans l'Université de Paris. Est fait Prieur de l'Abbaye de saint Vincent, & reforme ce Monastere. Quinze Maisons ayant embrassé sa Reforme, forment une Congregation dont il est élu General, & ensuite Abbé de sainte Genevieve. Dresse les Constitutions de sa Congregation. Sa mortla me/me. S. Felix de Valois, l'un des Fondateurs de l'Ordre des Trinitaires, ou de la Redemption des Captifs, n'estoit point de la famille Royale de Valois. Obtient pour son Ordre le Couvent des Mathurins à Paris. 315 Tome II.

la mesme. S. Ferdinand, est Roy de Castille, par la renonciation de Berengere sa mere, femme d'Alfonse Roy de Leon. 267 Alfonse prétend avoir sa tutelle & le Gouvernement du Royaume de Casla melme. Ce Prince ayant laissé ses Royaumes de Leon & de Galice à ses deux filles au prejudice de saint Ferdinand, ce Prince vient avec une puissante armée pour s'emparer de ces Royaumes. la me/me. S'accorde avec les lœurs, qui conlentent qu'il prenne possession de ces Royaumes à certaines conditions. 268 Ferdinand II. Empereur voyant que les Chanoines Premontrés de sainte Marie de Magdebourg avoient embrassé l'Heresie, fait transporter à Prague le corps de saint Norbert leur Fondateur, qui estoit dans leur Eglise. Ferdinand & I/abelle Rois d'Espagne, obtiennent du Pape Alexandre VI. l'administration de l'Ordre de saint Jacques de l'Epée. Ferna dez ( Dom Sanche ) élu Grand-Maistre de l'Ordre de saint Jacques de l'Epée par les Chevaliers du Royaume de Leon pendant le Schisme de l'Or-Est reconnu par les Chevaliers du Royaume de Castille. la me/me. Se trouve à la Bataille d'Alarcos avec ses Chevaliers, & meure des blessures qu'il y reçoit. la mesme. Feu facre, appellé aussi seu de saint Antoine & feu d'Enfer, maladie qui regnoit en France dans le onzième & le douzième Siècle. 108 Fen de sainte Birgette, inventé par ses Religienses pour honorer sa memoire. Henry Evesque de Dublin sait esteindre ce feu. la-mesme. Filles-Dien de Paris, Hospitalieres, fondées par saint Louis Roy de France, au nombre de deux cens, dans le Fauxbourg saint-Lazare. Sont transferées dans la Ville dans la ruë saint Denys, & leur maison donnée ensuite aux Religieuses de l'Ordre de Font-Evraud. Quel estoit l'institut de ces Hospita-Filles-Dieu de Roism , Religiouses Hospitalieros. 298

Filles-Dieu d'Orleans, Religieuses Hospitalicres. Firmon ont (Estienne de ) seizième Abbé du Mont saint Eloy d'Arras, assiste au Concile de Lyon, & refuse l'Evesché d'Arras. Frederic de Castille fils naturel d'Alfonse XI. Roy de Castille, élu Grand-Maistre de l'Ordre de saint Jacques de l'Epéc à l'âge de dix aus. Se ligue avec les Grands du Royanne contre son frere le Roy Dam Pietre, furnommé le Cruel. Se reconcilie avec luy & le fert dans la guerre qu'il a avec le Roy d'Arragon. Le Roy de Castille, sur un suppon, le fait assassiner en la prosence, & voyant qu'il respiroit encere, donne fon poignard pour l'achever. la mesme. Fourier (Pierre) communément appellé de Mataincourt : la naissance & ses parens. Preud I habit de Chanoine Regulier dans l'Abbaye de Chaumonley, où les Religieux vivoient dans le relâchemeut. Persecutions qu'il souffre de la part de ces Religieux. la mesme. Accepte la Cure de Mataincourt qui luy eit offerte. Conversions qu'il fait dans sa Paroisse. la mesme. Fonde l'Ordre des Religieuses de la Congregation de Notre-Dame. Reforme les Chanoines Reguliers de Lorraine, & en forme une Congregation sous le titre de Notre-Sauveur. 415. & Suive Sa mort. Pulbert Evelque de Cambray, fait hâtir l'Eglise du Mont Saint-Eloy prés d'Arras, & y met des Chanoines Seculiers. Fuentes (Pierre Ferdinand de ) premier Grand-Maistre de l'Ordre de saint Jacques de l'Epéc, obcient du Pape Alexandre III. la confirmation de cet Ordre. 257. 0.163

Office Gentilhomme de Dauphiné, obtient la guérison de son fils par l'intercession de saint Antoine 108. Se confacre avec son fils au soulagement des pauvres malades attentés du

feu sacré ou feu de saint Antoine. 100 Fait bastir un Hospital pour ces malades, & commence l'Ordre des Hospitaliers de saint Antoine de Viennois.

la mesme.

Voyez /aint Antaine de Vennois-Ste. Genevieus à Paris, celebre Abbaye de Chanoines Reguliers: la Fondation. Est possedée d'abord par des Chanoines Seculiers, & doux fois ravagée par les Normans. la mesme Les Chanoiges Seculiers ayant eu querelle avec les Officiers du Pape Eugene III. qui estoit venu chez eux, & les ayant maltraités, en sont chasses. 383 On met en leur place des Chanoines Reguliers de saint Victor. Ces Chanoines combent dans le relâchement La mesme. Le Cardinal de la Rochefoucaut estaut Abbé de ce Monastere, y introduit la Reforme des Chanoines Reguliers de la Congregation de France-Ce Cardinal se démer de sette Abbaye en faveur de la Reforme, & elle est renduë élective. Prerogatives de l'Abbé & des Religicux de sainte Genevieve à la descente de la Châsse de cette Sainte dans les Processions publiques. L'un des Chanceliers de l'Université de Paris est toujours Religieux de cette Abbaye. Gorvais, Archevelque de Rheims, restablit l'Abbaye de saint Denys de cette ville, & y met des Chanoines qui faisoient profession de la Regle de saint Augustin. Gervau, treisiente Prévest des Chanoines Reguliers d'Azouaile, prend la qualité d'Abbé. Gibelin Archevelque d'Arles & Legat du Pape en Terre-Sainte, est élu Patriarche de Jerulalem. Ordonne aux Chanoines de son Eglise de vivre en :commun. la mesme-Conzegues ( Charles de ) Duc de Nevers, prend le titre de Grand-Maistre des Chevaliers de l'Ordre du laint Sepulcroen France. S. Gilbert de sempringham : la naissance & les, parens Est ordonné Prestre & refuse l'Archidiaconé de Lincoln.

Lette les fondemens de son Ordre,

composé d'abord de filles. La mesme. Reçoit des Freres Convers pour avoir soin des terres de ses Religieuses Vient en France trouver les Religieux de Cisteaux dans leur Chapure General, pour mertre sous leur conduite les Maisons de son Ordre, ce qu'ils ne la meime. veulent accepter. S. Gilbert, sur le refus des Moines de Cisteaux, establit des Chanoines Keguliers pour avoir la di cction de ses Religieuses & de leurs Freres Convers. la me/me. Habillemens qu'il prescrit aux Religieux & Religieuses de son Ordre. Austerités de cet Ordre. 191. & 192 Les Convers devoient faire profession dans le Chapitre des Religieules. 192 Ces Freres Convers le conformoient à ceux de l'Ordre de Cisteaux pour l'habillement & les observances. S'élevent contre leur Fondateur, & le diffament auprés du Pape Alexandre Ce Pape trop credule ajoûte foy aux calomnies de ces Convers, & decrete contre saint Gilbert & ses Chanoines. Reconnoist la verité, escrit au saint Fondateur & luy accorde des privileges pour son Ordre. la mefine. Mort de saint Gilbert & sa Canonizala me/me. Les Chapitres Generaux de son Ordre se tenoient à Simpringham Chef de l'Ordre, où les Superieures des Religieus-s & des Converses des autres Mailons assistoient. Gilduin premier Abbé de lasor Victor à Gondelan frete de faint Chrodegand Evelque de Metz, est le premier Abbé de Loresheim Gondelmaire (Gabriel) l'un des Fonda teurs de la Congregation des Chanoines Seculiers de faine Georges in Algha, est fait Cardinal par son oncle le Pape Gregoire XII Est élevé au Souverain Pontificar sous le nom d'hugene iV. après la mort de Martin V. Accorde planeurs privileges aux Chanoines Seculiers de faint Georges in la mesme. Yoycz Eugene D.

Gondolmas Ruy de Bourgogne, attaqué par Clodomir Roy d'Orleans, qui est tué dans un combat. Gorzo. Abbaye fondée par saint Chrode. gand Evelque de Metz, qui y met le corps de faint Gorgon Martyr. Grad. Le Patriarchat de Grade, uni à l'Evelché de Venile. Gregoire X II. Pape, donne l'Abbaye de saint Leonard proche de Verone, aux Chanoines Reguliers de la Congregation de sainte Marie de Frisonaire. Prive de la dignité de Cardinal, Ange du titre de sainte Potentiene pour ses mauvailes mœurs. Grimoalde Gri ac ( Angelique ) Cardinal, estoit Chanoine Regulier de saint Ruf, & a fondé le College de saint Ruf à Montpellier. G.out on le Grand (Gerard) Fondateur des Clercs de la Vie Commune, sa Adonné dans sa jeunesse aux divertissemens & à la vanité. 341 Sa convertion. 342 Establic dans sa maison une Communauté de Clercs, qui furent appellés Clercs de la Vie Commune. Establit aussi dans une de ses maisons une Communauté de filles. la me/me. Sa mort. la meime. Guillaume Comte de Pontieu, assigne treixe livres de rente aux Chanoines Reguliers de saint Maurice d'Agaune, pour acheter vingt aunes d'écarlate pour lours Capuces. Guilleume de Champeaux Fondateur des Chenoines Reguliers de saint Victor, auparavant Archidiacre de Paris. 149 Est fait Evesque de Châlons sur Mar-Fonde l'Abbaye de Trois-fontaines de l'Ordre de Criteaux. Se mort. Guillaume General de l'Ordre de Premontré, obtient du Pape Nicolas IV. que les Religieux de son Ordre puisfent manger de la viande dans les voyages. H

Habits. Habiliement du Pape selon les differentes saisons & dans les solemnirés.

11. 6 22

Habits (Jetôme) dit du saint Sacrement, Fondateur des Trimitaires Dechaussés

L11 ij

en France, procure l'avancement de la Congregation Reformée de cet Or-328 Fonde un Couvent de son Ordre à Ro-Establit une nouvelle Reforme de Religieux Dechaussés en France. La mes. Va chez les Dechaussés d'Espagne, où Sa mort. il demeure quelque tems pour apprendre leurs coûtumes. la mesme. Urbain VIII. érige sa Reforme en Province separée des autres de l'Or-Le General & les Religieux-Reformés s'opposent à sa Reforme. la mesme. Meurt à Rome dans le Couvent de saint Sa mort Denys, qui appartient aux Dechausses de France. Hebert sertiéme Abbé de sainte Genevieve du Mont à Paris, obtient du Pape Gregoire IX. la permission de porter la Mitre & les Ornemens Pontificauxi Heldemar de Tournay, l'un des Fondateurs des Chanoines Reguliers de la Congregation d'Aroliaile. 106 Hemnemende premier Abbé de faint Maurice d'Agaune. Hanry IV. Empereur, mécontent du Pape Gregoire VII le fait déposer dans une gicules. assemblée d'Evesques à Vormes. Est excommunié par ce Pape, & dépouillé de l'Empire par son propre la me/me. Henry de Pertugal, Cardinal, Grand-Prieur Commendataire de sainte Croix de Conimbre, se démet de ce titre en faveur de la Reforme des Chanoines Reguliers de ce Monastere, & en regieules. volt le Prieur Claustral. Henry Evelque de Soissons, confirme la donation que Hugues, Seigneur de Château-Thierry, avoit faite aux Chanoines Reguliers de saint Jean, de gicules. trente arpens de vignes, & accorde à ces Chanoines une Prebende dans sa Cathedrale. Henry & Arragon, Grand - Maistre do l'Ordre de saint Jacques de l'Epée, épouse Catherine sœur de Jean II. Roy de Castille, à laquelle ce Prince donne pour dot le Duché de Villens. S'empare par force de ce Duché, dont Ce que contient cette Regle. La mesme

le Roy ne vouloir pas qu'il prit pos-

fellion, est enferme dans une prison à

Madrid, d'od on le transfere au Chast teau de Mora. la mesme. Se reconcilie avec le Roy de Castille, qui luy donne d'autres Terres pour le Duché de Villena, & se brouille derechef avec ce Prince, qui le prive ensore de tous ses biense la me (me. la mismei Honestis (Pierre de ) Fondateur de la Congregation des Chanoines Reguliers de sainte Marie du Port Adriatique, confondu par quelques Escrivains avec le Cardinal l'ierre Damien, qui s'appelloit aussi de Houssis. la me/me. Honorius III. ofte aux Benedictins l'Eglife de saint Pierre au Ciel d'or, où repose le corps de saint Augustin Docteur de l'Eglise, & la donne aux Chanoines Reguliers de la Congregation de Mortare. Permet aux Hospitzliers de l'Ordre de saint Antoine de Viennois, de faire des vœux (olemnels. Hossital de sainte Catherine à Paris, and ciennement appellé l'Hospital de sainte Opportune: la fondation. Desfervi d'abord par des Religieux, enfinite par des Religieux & des Reli-Les Religieuses y demeurent seules: leur Institut, leur habillement & leurs observances. la mesme 🕁 295 Hospital de saint Gervais à Paris, sa Fondation. Desfervi d'abord par des Religieux, & ensuite par des Religieux & des Relila mesme-Le Cardinal de Gondy Everque de Paris, en fair sortir les Religieux, & n'y laisse que les Religieuses. Institut & habillement de ces Reli-Hospitaliers de saint Jean-Baptiste de Conventry on Angleterre, failoient Profession entre les mains du Prieur des Benedictins de Conventry. Quel estoit l'habillement de ces Hospitaliers. la mefroci Hospitaliers de saint fean-Bastife de Dosingham. Vautier de Grey Archevel. que d'York leur donne une Regie. 253

& Suivantes-

Hospitaliers de S. Leonard d'York.

Bospitaliers L. preux d'Ellefors en Anglezerre, obeissoient à l'Abbesse de Ber-Raoul de Baldox Evesque de Londres, du consentement de l'Abbesse de Berxyng, leur donne des Reglemens. la Hospitaliers Lepreux de saint Julien en Angleterre, dépendoient de l'Abbaye de saint Alban, & faisoient vœu entre les mains de l'Archidiacre de cetto Quelles estoient leurs observances. la mi me. Hospitaliers Pontifes ou Vaiseurs de Ponts, estoient les mesmes que les Hospitaliers de saint Jacques du Haut Pas-187. 👉 Suiv. Voyez ∫aint Jacques du Haut-Pas∢ Hostel-Dien d'Abbruille fundé par Jean-II. Comte de Ponthieu. Est desservi d'abord par des Religieux & Religieules. la mesme. Hostel-Deen de Beauvair, anciennement desservi par des Religieux Hospitaliers, aulquels on joignit dans la suite des Religioules. 300- 6-301 Celeitin II L. permet aux Religieux & aux pauvres de cet Hoipital, de manger du beure & du fromage pendant le Carelme. Le Cardinal Eudes, Legat d'Innocent IV. en France, prescrit des Reglemens pour les Religieux & les Religieuses. Suppression de ces Religieux Hospita-302 Reforme des Religieules. Habillement de ces Religieux & Religicules tant ancien que moderne. la mesime. Hostel-Dieu du sains Espris de Coutance: la Fondation. Desfervi par des Clercs Reguliers. la V Oycz Clercs Reguliers. Hostel-Dien de l'enreise, fondé par saint Louis Roy de France. Hugues des Fossés (le Bienheureux) premier Disciple de saint Norbert, escrit la Vie de ce Saint, & luy succede dans le gouvernement de l'Ordre de Pre-Hugue: Seigneur de Chateau-Thierry, Fondateur de l'Abbaye de saint Jean des Vignes

Hugues Seigneur de la Ferté Milon, & Helmide la femme, donnent aux Chanoines Reguliers de saint Jean des Vignes, la Chapelle de saint Vulgis dans leur Chasteau.

Hugues troisième Abbé du Monastere du Mont saint Eloy d'Arras, assiste au Concile de Latran sous Innocent II. 77

I

S. Jacques de l'Epée, Ordre Militaire, différentes opinions sur l'origine de Pierre Ferdinand , premier Grand-Maistre de cet Ordre, le fait confirmer par le Pape Alexandre III. Les Chevaliers estoient veritablement Religieux dans le commencement, & faisoient des Vœux solemnels. Guerre langlante entre les Chevaliers au sujer de deux Grands Maistres qui avoient chacun leur faction. Les divisions qui arrivoient souvent dans cet Ordre, obligens les Rois Ferdinand & Habelle, à demander au Pape l'administration de l'Ordre pour eux & pour leurs successeurs, ce qui leur est accordé. La Grande-Maistrise est annexée pour toûjours par le Pape Adrien VI à la Couronne d'Espagne. La Grande-Maistrise du mesme Ordre en Portugal, elt aussi annexée à la Couronne de Portugal par Jule II. Conseil des Ordres establi en Espagne par l'Empereur Charles V. pour le gouvernement de cet Ordre, & de ceuxd'Alcantare ou de Calatrava. *la mesme*-Pouvoir, autorité, & Jurisdiction de ce Conseil, qui est approuvé par les Papes Clement VII. & Paul III. la mesme & survantes. Preuves que les Chevaliers doivent faire pour estre reçu dans l'Ordre. 275 Habillement de ces Chevaliers en Efpagne & en Portugal. Le Pape Alexandre HIE leur permet dese marier, & ils ne le peuvent saus en avoir par elerir la permission du Roy d'Espagne. la mesma Vœux ausquels ils s'engagent presen-En tont un quarrième, de défendre & de soustenir l'Immaculée Conception, de la sainte Vierge. la mejma. Lll iij,

Le Titre de Chanoines Reguliers accor sé aux Chapelains de cet Ordre.

La dignité de Prieur, qui est la secoude de l'Ordre, annexée à ces Chanoines R. guliers. la meime & 264. Cette dignité qui estoit d'abord unique, est divitée daus la suite, y ayant presentement le Prieur d'Uclés & celuy de saint Marc de Leon. 258. Prerogatives de celuy d'Uclés. la mes. Ces Prieurs qui estoient perpetuels, sont presentement triennaux 259. Preuves que doivent faire ces Chanoines pour estre reçus dans l'Ordre. 260. Origine des Religieuses de cet Ordre.

Ne faisoient d'abord que des Vœux simples mais un Chapitre General de l'Ordre les oblige d'ea faire de solemnels.

262
Preuves que ces Religieuses doivent faire pour estre reçues dans l'Ordre.

Quel est leur habillement & celuy des Chanoines de cet Ordre. 258. 6-261 Quel estoit l'ancien habillement des Chevaliers. 263 Première expedition de ces Chevaliers fur l's Maures. 264

S. Jacques du H int-Pas. Ordre de Religieux Hospitaliers dont on ne connoist point l'origine. 278 Le Chef d'Ordre estoit proche Luques en Italie. la m-sme. Philippes le Bel Roy de France, fonde un Hospital de cet Ordre à Paris.

Il y avoit un Commandeur General de cet Ordre en France. 179. 6 240 Ces Hospitaliers estoient les mesmes que les Hospitaliers Pontifes ou Faifeurs de Ponts. 287

Jacques Roy de Jerusalem & de Sicile, recommande par son Testament à ses heritiers, de potter tonjours à leur cou un Tau d'or & une petite elochette par devotion à saint Antoine.

S. Jean de Chartre, Abbaye de Chanoines Regulie.s. fondée par Yvés Evefque de certe ville, est la seconde qui seçoit la Reforme des Chanoines Reguliers de la Congregation de France.

S. Jean de Latran, celebre Basilique à Rome, est reconnut pour la mere de toutes les Eglises du monde.

Est la Cathedrale des Papes, comme Evesques de Rome.

Les Rois de France en sont les Protecteurs.

Heary IV. Roy de France donne aux Chanoines de cette Eglise l'Abbaye de Clairac en Languedoc.

40

S. Jean de Matha, fondateur de l'Ordre des Trinitaires ou de la Redemption des Captifs: sa naissance & ses parens. 3.0 Reçoit le bonnet de Docteur dans l'Université de Paris.

Merveille qui arriva lorsqu'il sut ordonné Prestre, & lorsqu'il det sa predicte Masser.

miereMeffe. la me/me-Va trouver saint Felix de Valois qui vivoit dans un Ermitage en Brie & demeure avec luy. Autre merveille que ces deux saints Ermites virent, & qui leur fair entreprendre le voyage de Rome. la melme. Innocent III leur permet d'establir un Ordre auquel il donne le nom de la szinte Trinité. Gautier de Châtillon leur accorde un lieu appellé Cerfroy où ils jettent les fondemens de cet Ordre. la mesme. Jean de Matha retourne à Rome où le Pape luy donne un Convent pour son Ordre.

Retourne à Reme où il meurt. 315 Son corps porté en Espagne. la mesme. S. Jean de l'Orrie, fondateur de plusieurs Hôpitaux en Espagne, où il met des Chanoines Reguliers l'Hôpital qui porte son nom, donné aux Religieux de saint Jerôme par l'Evesque de Burgos

Va en Espagne & de la àThuais où il ra-

la mesme.

chete beaucoup de Captifs.

S team des Vignes, celebre Abbaye en France, pourquoy sinsi appellée. 84 Ruinée par les Calvinistes, & rétablie par ordre du Parlement de Paris. 87 Jean II. Roi de Portugal fair reformer les Chanoines Reguliers de fainte Croix de Conimbre. 181

Jean II Abbé du Mont faint-Eloy obtient du Pape Lucius III. la permifion de porter la miere-de les autres ornements pontificaux.

Tean - Bepufe de la Conception, Fondateur de la Congregation des Trinitaires dechaussez d'Espagne: sa naissance & les parens. Ses aufteritez dans la jeunefie.lamelme. Prend l'habit de Religion chez les Trinitaires de Tolede. Est fait Superieur du Convent de Valdepegnas où l'on avoit establi une reforme dont les Religieux devoient estre dechaussez. Les Religieux arant la liberté de quitter cette Reforme, quand ils vouloient, le P. Jean Baptiste va à Rome, & ob-tint du Pape Clement VIII. que les Dechausiez seroient separez des anciens non Reformez. la mesme. Persecutions qu'il souffrit de la part de ces anciens & les nouvelles fondations qu'il fit de la referme. Sa mort. la mesme. Innecent II. Pape ordonne qu'aucun Cardinal ne pourroit pretendre au titre de sainte Marie la neuve à Rome, s'il n'estoit Chanoine Regulier de la Congregation de saint Frigdien. Innecent III. Pape, permet à l'Archevelque de Patras de mettre dans son Eglise des Chanoines Reguliers de la Congregation de faint Ruf. Innocent IV. Fait la Dedicace de l'Eglise de faint Pierre de Macon-desfervie pour lors par des Chanoines Reguliers. 24 Saint Louis Roi de France assiste à cette Dedicace avec un grand nombre de Cardinaux,d'Archevelques,d'Evelques, de Princes & de Seigneurs. la me/me. Innocent VIII. Pape supprime l'Ordre des Chanoines Reguliers du saint Sepulcre, & l'unit à celui de saint Jean de Jerusa-

S. Kiaran Fondateur d'un Ordre particulier en Irlande. 149 Klaszynski (Martin ) fonde la Congregation des Chanoines Reguliers de Cragovie en Pologne, 52

124. & 131

lem.

E

Ateranus (Plautius) Senatour Remain. L'Empereur Neron le fait mourit pour avoir conjuré contre lui. 27 Sa Maison qu'on appelloit de son nom, Entran, changée dans la suite en une Eglise appellée communément S Jean de Latran. la me/me.
Latran. Voyez Saint Jean de Latran, & Chanoines Regulsers de saint Sauveur de Latran.
S. Laurent Justinien: ses parens & sa nais-

fance. Fonde avec dix-sept autres la Cong: cgation des Chanoines Seculiers de S. Georges in Algha. Est essu premier General de cette Congregation. Eugene IV. le nomme à l'Eveché de Venile. Est premier Patriarche de Venise, le Patriarchat de Grade & l'Evêché deVenile aïant esté reiinis de son tems Sa mort. la me/me. Canonisé par Alexandre VIII. 363 Laus perennis. Voyez Plalmedie perpe-

Marie-aux-Bois de ) Abbé de sainter Marie-aux-Bois de l'Ordre de Premontré affermit la Resonne de cet Ordre, commencée par le P. Picart Abbé de saint Paul de Verdun, & l'introduit dans plusieurs Monasteres. 172

Sa mort.

Libienski (Mathias) Archevelque de Gnefnes en Pologne & Primat du Roïaume, esteit Chanoine de l'Ordre du
faint Sepulcre, & General de cet Or-

Liesbere Evelque de Cambray, fait fortir de l'Eglise du Mont-saint Eloy prés d'Arras, les Chanoines seculiers qui pestoient & met en leur place des Chanoines vivant en Commun.

Lizer (Pierre) Ptemier Prefident au Parlement de Paris privé de cette charge.

Obtient l'Abbaye de saint Victor à Paris & en est le premier Commendataire.

S. Lo Evêque de Coutances: ses Reliques sont portées à Rome, pendant la guerre d's Normans, et deposées dans le Prieuré de la Trinité qui a retenu le nom de ce Saint.

297
Rollo Duc des Normans s'estant fair Chrestien accorde cette Eglite aux Evêques de Coutances pour leur serviz de Cathedrale jusques à ce qu'ils suffent retablis dans leur Ville Episcopale.

La mesma.

Lembards, ravagent l'Abbaye de laine

Maurice d'Agaune. Loresheim Abbaye prés de Vormes fondée par saint Chrodegand Evêque de Metz, qui y met le Corps de saint Nazaire. 64 Leshaire Prevôt de Bonnes nommé par l'Empereur Henry VI. à l'Evêché de Liege, s'empare par force des Terres de Liege. Louis le Debonnaire, Empereur fait dresser une Regle pour les Chanoines dans le Concile d'Aix-la-Chapelle 15 6. Louis Roy de France assiste à la Dedicace de l'Eglise de saint Pierre de Macon. Obtient de l'Abbé de saint Maurice d'Agaune des Reliques de ce Saint, pour mettre dans un Monastere qu'il fonda à Senlis. Fonde l'Hospital des Filles-Dieu à Pa-296 ris. Et l'Hostel Dien de Pontoise. 304 Fonde auffi le Prieuré du Val-des-Ecoliers à Paris. Zeiis XIII. Roi de France ordonne que tous les Monasteres de l'Ordre de saint Antoine de Viennois en son Roïaume, seront reformés. Fait demander par son Ambassadeur à Rome au Pape Paul V. la Confirmation de l'union de l'Ordre du saint Sepulcre à celui de faint Jean de Jerufalem-Ordonne à tous les Abbés de l'Ordre de 'Premontré en son Royaume d'envoïer des Religieux au College du mesme Ordre à Paris, pour y estre instruits. 6. Luan Fondateur d'un Ordre particulier en Irlande Lucius II. Pape qui avoit esté Chanoine Regulier de la Congregation de faint Frigdien, ordonne qu'aucun Cardinal ne pourroit pretendre au titre de fainte Croix de Jerusalem à Rome, s'il n'estoit Chanoine de la mesme Congregation Lucius III. Pape, permet aux Chanoines Reguliers de saint Jean des vigues de mettre dans les Paroisses qu'ils avoient trois ou quatre Religieux. Accorde aux Abbez du Mont S. Eloy, l'usage de la Mitre & des autres ornements pontificaux.

Luiprana Roi des Lombards denne une

grande somme d'argent pour avoir le

Corps de faint Augustin, qu'il fait

porter à Gennes & ensuite à Pavie. 9
Luns ("Alvarez de ) Grand-Maistre de
l'Ordre de saint-Jacques de l'Epée,
abuse du pouvoir qu'il avoit sur l'esprit de Jean III. Roi de Castille. 270
Convaincu de plusicurs crimes le Roi
lui fait trancher la teste qui fut exposée plusieurs jours dans un bassin pour
avoir dequoy enterrer son Corps. 271

Maragnon (Ferdinand Gonzalve)
Grand-Maistre de l'Ordre de saint Jacques de l'Epée, prend plusieurs places sur les Maures. Manegolde de Luttembach Fondateur des Chanoines Reguliers de la Congregation de Marbach. Marbach, Abbaye de Chanoines Reguliers en Alface. IOS Estoit Chef d'une Congregation. La Samte Marie-aux-Bois, Abbaye de l'Osdre de Prementré, est transserée à Pont à-Mousson, & establie par Paul V. Chef de la Congregation des Premontrés Reformés de France & de Sainte Marie de Magdebourg, celebre Prevofté de Chanoines Reguliers Pre-Les Evelques de Brandebourg, de Havelberg, & de Ratzebourg, n'estoient point soumis au Prevost de ce Monastere, comme le Pere Hugo a avancé. Ce Prevost avoit toute Jurisdiction sax les Chanoines de cette Cathedrale, qui devoient estre de l'Ordre de Premontré, aufli-bien que leurs Evelques. Ce Monastere presentement occupé ear des Chanoines Lutheriens, qui le disent de l'Ordre de Premontré. la me lme-Marguerita Reine de Navarre, fonde à Paris l'Hospital des Enfans Rouges. Martin V. Pape, dispense les Chanoines Reguliers de Latran, de l'observance des Constitutions données par Benoult XII. aux Chanoines Reguliers. S. Maurice d'Agauns, celebre Abbaye en Wellais, ainsi nommée, à cause du corps de faint Maurice, & de quel-

| ques uns de ses Compagnons qui y re-                                                                            |     |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|
| polent. 77                                                                                                      |     |
| Sigismond Roy de Bourgogne en a esté                                                                            |     |
| ke Fondateur. 78                                                                                                |     |
| Ce Prince y mit des Moines qui chan-                                                                            |     |
| toient continuellement jour & nu t les                                                                          | M   |
| • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •                                                                         | 273 |
| louanges do Seigneur. 79                                                                                        |     |
| Ces Moines avoient une Regle parti-                                                                             |     |
| culiere, & embrasserent dans la suite                                                                           |     |
| celle de saint Benoist.                                                                                         |     |
| L'Empereur Louis le Debonnaire fait                                                                             | M   |
| sortir ces Momes, & met en leur pla-                                                                            | ٠   |
| ce des Chanoines Seculiers. la mesme.                                                                           |     |
| Cette Abbaye est donnée à Hubert                                                                                |     |
| frere de Thietberge femme de Lothai-                                                                            |     |
| re Roy de Lorraine, qui par sa mau-                                                                             |     |
| re Roy de Lorraine, qui par sa mau-<br>vaise conduite dissipe les biens de ce                                   | •   |
| Monastere, & en bannit la Regulari-                                                                             |     |
| tć.                                                                                                             |     |
|                                                                                                                 |     |
| Est encore donnée par Charles le Chau-                                                                          |     |
| ve au Comte Boson frere de sa Concu-                                                                            |     |
| bine. la mesme.                                                                                                 |     |
| On y met des Chanoines Reguliers                                                                                | •   |
| pour y rétablir les observances. la                                                                             | ٠   |
| me (me·                                                                                                         |     |
| Ces Chanoines avant fait plusieurs                                                                              |     |
| establissemens, forment une Congre-                                                                             |     |
| gation dont l'Abbaye de saint Maurice                                                                           |     |
| d'Agaune est Chef. la mesme.                                                                                    |     |
| Quel estoit leur habillement. la mes.                                                                           |     |
| Guillaume Abbé de saint Maurice, en-                                                                            | ·   |
| Guinadine Abbe de laint Maurice, en-                                                                            | •   |
| voye à saint Louis Roy de France des                                                                            |     |
| Reliques de ce Saint & de ses Compa-                                                                            | ٠   |
| gnons, que ce Prince luy avoit deman-                                                                           |     |
| des pour mettre dans des maisons de                                                                             |     |
| cet Ordre qu'il vouloit fonder. 83                                                                              | ٨   |
| Ce Prince fit bastir l'Eglise & le Mo-                                                                          |     |
| nastere de saint Maurice de Senlis, &                                                                           |     |
| y mit treize Chanoines. la melme.                                                                               |     |
| Maximi ien I. Empereur, donne pour                                                                              |     |
| armes à l'Ordre de saint Antoine de                                                                             | A   |
| Viennois, celles de l'Empire. 112                                                                               |     |
| Mandiana ( Didoca ) Abbi da Gina Mi                                                                             |     |
| Mendiera (Didace) Abbé de saint Mi-<br>chel de Trevino de l'Ordre de Pre-<br>montré, resorme cet Ordre en Espa- |     |
| chei de Trevino de l'Ordre de Pre-                                                                              |     |
| montre, retorme cet Ordie en Espa-                                                                              |     |
| gne. 171                                                                                                        |     |
| Sa mort. la mesme.                                                                                              |     |
| Mexis (Ruys Gonfalve) Grand-Maif-<br>tre de l'Ordre de faint Jacques de l'E-                                    |     |
| tre de l'Ordre de saint Jacques de l'E-                                                                         |     |
| pće. 1 270                                                                                                      |     |
| Modie Fondateur d'un Ordre parti-                                                                               | ٦   |
| culier en Irlande. 144                                                                                          |     |
| Mosnes élevés à l'Episcopat, & mesme au                                                                         | 4   |
| Cardinalat, ne quittent point l'habit                                                                           |     |
|                                                                                                                 | V   |
| de leur Profession.                                                                                             |     |
| sec. Monique, ses prieres & ses larmes                                                                          |     |
| Tome II.                                                                                                        |     |
|                                                                                                                 |     |

pour la Conversion de saint Augustin Passe la mer pour le venir trouver à Milan. 5 Sa mort. *Sonstier* (Pregence de ) Abbé de saint Severin de Chasteau Landon embrasse l'Heresie de Calvin, & permet aux Heretiques de tenir leurs affemblées dans son Abbaye. sont-saint-Elor. Celebre Abbaye prés d'Arras, n'estoit d'abord qu'un Oratoire basti par saint Eloy qui y assembla quelques Ermites, & qui fut abandonné dans la suite. Fulbert Evesque de Cambray, ayant découvert la sepulture de saint Vindicien l'un de ses predecesseurs quiy avoit esté enterré, fait bastir une Eglise où il met des Chanoines Seculiers. la Lietbert aussi Evesque de Cambray, les en oste pour y mettre des Chanoines vivant en commun. la me me. Richard de Sassy Abbé de ce Monastere, fait bastir l'Eglise en l'estat qu'on la voit presentement. Jean II l'un de les Successeurs, obtient du Pape Lucius III. la permission de porter la Mitre & les autres Ornemens Pontificaux. la mesme. Ce Monastere a donné à l'Eglise pluheurs Evelques. la mesme. Habillement des Chanoines Reguliers de ce Monastere la mesme. Mornille (Hugues de )Evelquo de Coutance, establit des Clercs Reguliers dans l'Hostel-Dieu ou Hospital de cette ville, & leur preserit des Reglemens. Mony (Claude de) Comtosse de Chaligny, fonde un Monastere de Chanoinesse. Regulieres de l'Ordre du saint Sepulcre à Charle-ville. Y preud l'habit & fait profession sous le nom de Sœur Marie de saint Francois. . 125 Sa mort. la mesme.

N

Antonville (Julien de ). l'un des Reformateurs de l'Ordre des Trinitaires en France. Nicolas V. Pape . rend aux Chanoines Reguliers l'Eglise de saint Jean de Latran à Rome, dont ils avoient esté Mmm

chasses, & y laisse aussi des Chanoines Seculiers. Negeral Gentilhomme François, fait prisonnier le Pape Boniface VIII. à Anzgnie, & prend les tresors de ce Pon-3. Norbers, sa naissance & ses parens. Est fait Chanoine de l'Eglise de Santen. Egaremens de sa jeunesse & sa Converlion. la me(me. Renence aux Benefices qu'il possedoit, & vend tous les biens dont il distribuë le prix aux pauvres. Obvient des Papes Gelase II. & Calixte II. la permission de precher. la mesme 👉 suivantes. Barthelemy Evelque de Laon, le retient dans son Diocese, & luy permet d'y bastir un Monastere. 167. 6 168 Commencement de son Ordre de Premontré. Donne à ses Religieux la Regle de Saint Angustin, & les fait Chanoines Reguliers. la meime-Est appellé à Anvers pour combattre l'Heresie de Thanchelin qui y avoit beaucoup de Sectateurs

o

Est ordonné Archevesque de Magde-

Assiste au Concile de Rheims & dans

Sa mort & sa Canonization. la mesme. La ville de Magdebourg ayant embras-

sé l'Heresse de Luther, l'Empereur Ferdinand II. fait transporter à Prague

Philippes II. Roy d'Espagne, sollicite

le Pape Gregoire XIII. pour reformer

les Premontrés en son Reyaume. 170 Motre-Dame de Bethléem, Ordre Militaire

le sorps de saint Norbert.

inftitué par le Pape Pie II.

la me/me.

la mojnoe.

531

bourg.

celuy de Pife.

Livole, petite Isle, faisant partie de la Ville de Venise, dont les Evesques de Venise prenoient anciennement le nom.

241
Ordognez (Gonsalve) Grand-Maistre de l'Ordre de saint Jacques de l'Epée, qui avoit esté élu par les Chevaliers du Royaume de Castille, peadant le Schrine est reconnu par ceux du Royaume de Leon qui en avoient élu

un autre.

Other Evelque de Strafbourg, ne-reconnoist point Gregoire VII. pour Pape legitime.

P Acheco (Jean ) Marquis de Villena, Grand-Maistre de l'Ordre de saint Jacques de l'Epée, se démet de cette digniré en faveur de Didace Lopez Pacheco ion fils: Le Pape ne voulant point confirmer cette démission, Henry IV. Roy de Castille met Didace Lopez de Pacheco en possession de cette Grande-Maisla mesme. trife. N'est point reconnu par les Chevaliers de Castille & de Leon , qui chacun de leur costé élisent un Grand. Le Marquis de Villena veut se maintenir par la force des armes. la mesme-Palavicini (Ferrante ) Chanoine Regulier de Latran, escrit contre le saint Siege & contre la Maison des Barberins, en faveur du Duc de Parme. 41 Trahi par un de ses amis est arresté, & a la teste tranchée à Avignon.la mes. Paleologue (Jean) Empereur de Constantinople, affiste au Concile de Flo-Pamiers. La Cathedrale de Pamiers & celle d'Uliz, sont presentement les seules en France où les Chanoines sont Reguliers. S. Patrice fonde plufieurs Monasteres en Irlande. Panill. Pape, rend aux Chanoines Reguliers, l'Eglise de saint Jean de Latran dont ils avoient esté chasses, & oblige les Chanoines Seculiers d'en ' fortir. Pelay Perez. Chevalier de l'Ordre de saint Jacques de l'Epée, & Marie Mendez sa femme, fondent le premier Monastere des Religieuses Chevalieres de cet Ordre. Penitence des Mareyrs, Ordre Religieux, antiquité chimerique qu'on luy attribuë. Les Religieux de cet Ordre n'out point de plus anciens titres que la copie d'une Baile de Boniface VIII qui est suspecte, & dont ils disent que l'O. 242- 6 243 riginal a esté perdu. Inferée neaumoins dans une autre de

Jule II. qui ordonneq u'on y ajoûtera n'estoit âgé que de douze ans : sa autant de foy qu'à l'original. la mesme. grande eltenduë. 281. 6 185 Monasteres de ces Religieux en Polo-Pont-saint-Esprit sur le Rhosne, par qui gne. Construit & la grande estendue. 186 Leur habillement. Prementré Ordre Religieux fondé par Philippes Roy de France, quitte la femme faint Norbert. Differentes opinions sur l'origine de Berthe pour épouler Bertrade de Montfort qu'il enleve au Comte d'Anjou. Premontré. la mesme & suiv. Le Pape Honorius II. approuve cet Est excommunié dans le Concile de Ordre. Clermont. Pauvreré des Religieux de cet Ordre. En reçoit l'Absolution de Lambert Et leur austerité dans le commence-Evelque d'Arras, après avoir promis de ne plus voir Bertrade. la mefine. ment de leur Fondation. la mesme. Picari (Daniel) Abbé de saint Paul de S'engagent à ne point porter de Mi-Verdan de l'Ordre de Premontré, jette tres en faisant le service Divin. la les fondemens de la Reforme de cer me/me. Le rela:hement s'introduit dans cet Ordre en France & en Lorraine. Pie II. Pape, institut un Ordre Misitaire Ordre. sous le nom de Notre-Dame de Beth-Les Evelques de Brandebourg, de Havelberg & de Ratzebourg, & leurs 131. 6 205 Chanoines, devoient estre de l'Ordre Pie IV. Pape, termine en faveur des Chade Premourré. noines Reguliers de Latran, le procés Grand accroissement de cet Ordrequ'ils avoient avec les Moines du Mont-Cassin au sujet de la préséance. Gregoire IX. fait des Reglemens pour S. Pierre au Ciel d'or à Pavie, Eglise basla Reforme de cer Ordre, qui sont retie par Luitprand Roy des Lombards, nouvellés par Alexandre IV. possedée par les Chanoines Reguliers La Circarie d'Espagne ayant esté Re-& les Ermites de l'Ordre de saint Auformée par le Pere Didace de Mendiegustin. ta, forme une Congregation separée, Pierre Evelque de Pampelune, met des qui a un Vicaire General. la me/me. Chanoines Reguliers dans sa Cathedra-Le Pere Servais de Lervels introduie une autre Reforme en France & en Lor-Pierre-Pent ( Hugues de ) Evesque de raine, qui forme une autre Congre-Liege, donne au Pere Theodore de gation. Cette Congregation a audi un Vicaire Celles une Eglise, où il jette les fondemens de l'Ordre des Croissers. 231 la mesme. Le Pere Carbon Prieur de l'Abbaye Pierre Gonfalve d'Arragon , Grand-Mailtre de l'Ordre de saint Jacques de l'Edu Mont-saint-Martin au Diocese de pée, tué au fiege d'Alcarez. Cambray, introduit dans cette Mai-Pierre-Martyr. Voyez Vermilli. son une nouvelle Reforme selon le premier institut de l'Ordre, qui ne Pisani (François ) Evesque de Padouë, Cardinal & Abbé de Premontré. subfiste pas. Les Monasteres de cet Ordre estoient Psalmedie perpetuelle, establic en plusieurs Monasteres d'hommes & de fildoubles dans le commencement de sa fondation, les Religieux & les Reli-Pors (Antoine ) vout restablir en France gicules n'estant separés que par un l'Ordre du saint Esprit de Montpellier. mur de closture. Le B. Hugues des Fossés, second Ge-Falssie des Bulles pour ce sujet, & est neral de l'Ordre, fair ordonner dans condamné par Arrest du Parlement de un Chapitre General, que l'on ne re-Toulouse à faire amande honorable. cevra point de Religieuses dans les Monasteres d'hommes. Pons d'Avignon basti sur le Rhosne, com-Plusieurs Abbés de l'Ordre qui avoient mencé par saint Benezet Berger, qui des Monasteres de Religieuses de leur

Mmmi

dépendance, les suppriment par avala mesme. Quelques Abbesses de cet Ordre en Allemagne, sont Princesses Souveraila me (me. Voyez Saint Norbert.

Ambaud achete pour son fils, encore jeune, l'Evesché de Sisteron, & le fils de Rambaud estant devenu grand, achete aussi celuy de Vaison. 74: 6

Remirement. Abbaye de Chanoinesses Seculieres qui estoient autrefois Religieuses de l'Ordre de saint Benoist, ces Religienses estoient partagées par bandes, qui chantoient jour & nuit les louanges du Seigneur.

Reyseft an ( 3lbert de ) nommé à l'Evefché de Liege, par Baudouin Comte de Haynaut & de Namur, cette nomination est contestée.

Richelieu (Armand Jean du Plessis de ) Cardinal, Abbé de Premontré. S. Requier celebre Abbaye de Benedictins. Il y avoit dans cette Abbaye trois cens Religieux & trois cens enfans qui psalmodioient continuellement jour &

Ordre qu'ils observoient pour cette pialmodic. Rochefoncant ( le Cardinal de la ) dresse

des Constitutions pour tous les Chanoines Reguliers de France.

Rodriguez (Gonsalve) Grand-Maistre de l'Ordre de saint Jacques de l'Epée, ayant fuivi le parti d'Alfouse Roi de Leon, qui avoit déclaré la guerre au Roy de Castille, celuy-cy fait élire par les Chevaliers de son Royanne un autre Grand-Mailtre.

Rodriguez (Suero) Grand Maistre de l'Ordre de saint Jacques de l'Epée, prend beaucoup de places sur les Maurcs.

Roger d'Arras, l'un des Fondateurs des Chanoines Reguliers d'Arouaise. 107 Rollo Duc des Normans, accorde à Thierry Evelque de Coutance & à ses Chanoines, l'Eglise de saint Lo à Roisen, pour leur servir de Cathedrale, jusques à ce qu'ils cussent esté retablis dans leur Ville. Quatre Evelques de Coutances confe-

cutifs, y tiennent leut siege Episcopal. Roncevaux celebre Hospital dans les . Monts-Pirenées fondé par l'Empereur Charlemagne. 184. & 185 Restabli par Sanchez Evelque de Pampelune Les Pelerins qui vont à saint Jacques y font recus Cet Hospital est desservi par des Chanoines Reguliers la mesme. Habitlement de ces Chanoines. Rouvere (Julien de la ) Cardinal, estant Legat en France, secularise les Chanoines Reguliers de la Cathedrale d'Avignon.

Sacrement. Monastere en Pologie ). fondé par le Roy Ladislas est Chef de la Congregation des Chanoines Reguliers de Cracovie. Le Prevoit Claustral de ce Monastere prend le titre de General des Chanoines Reguliers en Pologne & en Lituala mesme. Salvian [Raphael ] R. ligieux de l'Ordre de saint Dominique, obtient du Pape la Prevolté de Mortare, & y

Cede ce Monastere aux Chanoines Reguliers de Lairan. Sanchez Evelque de Pampelune, Restaurateur de l'Hospital de Roncevaux, que Charlemagne Empereur avoit fait

prend l'habit de Chanoine Regulier.

Saffy [Jean Richard] Abbé du Montsaint-Eloy, fait bastir l'Eglise en l'estat qu'on la voit presentement. Saurenz Chanoine Regulier de saint Jean des Vignes, ayant esté obligé de se retirer de cette Abbaye lorsque les Calvinistes s'en emparerent, se retire en Espagne où il est fait Chapelain du Roy & Abbé en Sicile. Fait bastir un Hospital à Madrid pour les François, dont il donne le gouvernement aux Chanoines Reguliers de faint Jean des Vignes. la mesme. Saint Sipulcre Ordre Religioux, Voycz

Chanoines Raguliers du Jaint Sepulere. Saint Sepulcre, Ordre Militaire. Antiquité chimerique de cet Ordre. N'a point eu pour Instituteur ni Godefroy de Bouillea Roy de Jerulalem,

# DES PRINCIPALES MATIERES. ni Baudottin fon successeur. 130 dans son Abbaye.

| Quelle peut estre sa veritable origine.  | Sigefrey Archevesque de Mayence, ex-<br>communie par le Pape Gregoire VII. |
|------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|
| Le Gardien des Roligieux du Couvent      | 1 104                                                                      |
| du saint Sepulcre à Jerusalem, a pou-    | Sigifmond Roy de Bourgogne, renonce                                        |
| voir de oreer ces Chevaliers.            | aux crieurs d'Arius. 79                                                    |
| Ceremonies qui s'observent lorsque       | Fait reparer avec beaucoup de magni-                                       |
|                                          |                                                                            |
| l'on fait ces Chevaliers. la mesme &     | ficence l'Eglise de saint Maurice d'A-                                     |
| . fuivantes                              | gaune. la mesme.                                                           |
| Quelle est la veritable marque de cet    | Fair mourir fon file Sigeric, la mesme.                                    |
| Ordre.                                   | Prend l'habie Monastique dans le des-                                      |
| Les Chevaliers de cet Ordre en Flan-     | fein de se retirer dans l'Abbaye de S.                                     |
| dre, élisent pour Grand-Maistre le       | Maurico d'Agauno. 80                                                       |
| Roy d'Espagne Philippes II. la mesme.    | Est livré par ses Gens à Clodomir Roy                                      |
| Ce Prince, sur les remontrances du       | d'Orleans, qui le fait mourir avec sa                                      |
| Grand-Maistre de l'Ordre de saint Jean   | femme & les enfans, & jetter leurs                                         |
| de Jerusalem, renonce à cette Gran-      | corps dans un puits la mesme.                                              |
| de-Maistrise la mosme.                   | Simeon ( Henry de ) Fondateur d'une                                        |
| Le Pape Pie IV. confirme l'union qui     | Congregation de Chanoines Seculiers                                        |
| avoit esté faite par Innocent VIII. de   | en Sicile. 363                                                             |
| l'Ordre du saint Sepulcre à celuy de     | Simon de Lorraine nommé à l'Evesché de                                     |
| Jerusalem. la me/me.                     | Lioge par le Comte de Haynaut, cette                                       |
| Charles de Gonzagues Duc de Nevers,      | nomination est contestée. 231                                              |
| prend en France la qualité de Grand-     | Simon de Peronne, General de l'Ordre de                                    |
| Maistre des Chevaliers de l'Ordre du     | Premortré, obtient du Pape Pie:II.                                         |
| faint Sepulcre. 135                      | la Dispense de l'abstincues de viande                                      |
| Le Grand-Maistre de Malte envoye un      | dans les Monasteres de son Ordre                                           |
| Ambassadeur à Louis XIII. pour luy       | Simonie. Elle regnoit beaucoup dans le                                     |
| faire des representations à ce sujet. la | onziéme Siécle, & l'on vendoit les                                         |
| mesme.                                   | Benefices, mesme les Eveschez. 74.                                         |
| Ce Prince, sur les representations de    | Ø 75                                                                       |
| l'Ambassadeur de Malte., fait deman-     | Hugues Legat du Pape Nicolas II.                                           |
| der par son Ambassadeur à Rome, au       | affemble phaleurs Evelques à Avignos                                       |
| Pape Paul V. la confirmation de l'u-     | pour remedier à cet abus. les mesmes.                                      |
| nion de l'Ordre du saint Sepulcre à      | Sinte IV. Pape, fait bastir à Rome le Mo-                                  |
| celuy de saint Jean de Jerusalem: la     | nastere de Notre-Dame de la Paix,                                          |
| mesme.                                   | qu'il donne aux Chanoines Reguliere                                        |
| Severin de Chaftean-Landen, Abbaye       |                                                                            |
|                                          | - de Latran                                                                |
| de Chanoines Reguliers en France;        | Erige plusieurs de leurs: Monasteres en                                    |
| Jacques d'Aubusson de la Feuillade,      | Abbayes 14 mefme.                                                          |
| qui en estoit. Abbé Commendataire, y     | Solminiach (Alain ) Everque de Cahors                                      |
| fait venir des Chanoines Reguliers de    | & Abbé Regulier de Chancellade: sa                                         |
| Windescim pour la reformer.              | naissance & ses parens.                                                    |
| Plusieurs Monasteres se joignent à ce-   | Est pourveu de l'Abbaye de Chancet-                                        |
| luy de saint Severin, & forment une      | lade,                                                                      |
| Congregation done il est Chef. la        | La fait rebastir & y introduit une Re-                                     |
| me/me-                                   | - forme particuliere 404 6 403                                             |
| Jacques d'Aubusson, qui avoit procu-     | Le Roy Louis XIII. se démet de son                                         |
| ré la Reforme de cette Abbaye, sen       | droit de nomination à cette Abbaye en                                      |
| domet & fait élire un Abbé Regulier.     | faveur de la Reforme. 40#                                                  |
| la mesme-                                | Cet Abbé est establi par un Arrest du                                      |
| Cette Abbay e retourne en Commende,      | Consail, Administrateur de l'Abbaye                                        |
| & est donnée au fils du Gouverneur       | de la Couronne., & il y envoye des Re-                                     |
| de Chasteau-Landon, qui ayant em-        | ligieux de sa Reforme. 408                                                 |
| brasse l'Heresse de Calvin, permet aux   | Ceste Reforme: est introduite par les                                      |
| Heretiques de tenir leurs assemblées     | soins dans le Monastere de saint Ge-                                       |
| -                                        | M mm iij                                                                   |
|                                          | •                                                                          |

sard de Limoges & de Sablonceaux en La mosme. X aintonge. . Le Cardinal de la Rochefoucaut veut unir cette Reforme à la Congregation : de France, & l'Abbé de Chancellade s y oppole. Arrest du Conseil rendu à ce sujet, qui ordonne que certains Monalteres qui avoient embrassé la Reforme de Chancellade, dementercient dans l'observance de cette Reforme. la mesme. . Cet Abbé est nommé à l'Evesché de Lavaur par Louis XIII. qui loin de recevoir les excules pour ne le pas accepter, luy donne celuy de Cahors. Conserve avec cet Evesché l'Abbaye de

Conserve avec cet Evesché l'Abbaye de Chancellade, pour y maintenir sa Reforme.

La mesme.

Ses penitences & ses austerirés.

Foude dans sa ville Episcopale un Prieuré, pour les Religieux de sa Reforme.

La mesme.

Se démet de son Abbaye, & demande au Roy un Coadjuteur pour son Evesché, dont ce Prince luy saisse le choix

Sa mort.

Les Prelats de France dans une Affemblée du Clergé, prennent la refolution de pourfuivre en Cour de Rome la Canonization.

Spinola (Albert) Fondateur des Chanoines Reguliers de faint Marc de Mantouë.

Marc de Mantouë.

Strabowe. Monastere de l'Ordre de Premontré à Prague, l'Empereur Ferdinand II. y fit transporter de Magdebourg le corps de faint Norbert. 169

1

ifoit

em-

Ancholin Heretique à Anvers,

tuer ceux qui ne vouloient p

braffer sa doctrine.

Tarnes Monastere confonda par quelques Escrivains avec celey d'Agame.

\$80

\$5. Theorem premier Prieur des Chanoines Reguliers de sainte Groix de Conimbre, ayant fait armer les Vassande de Monastere, prend sur les Sarains la ville d'Aronches.

180

Cette Forteresse est unie dans la suite à l'Evesché de Portulegre.

282

Thibaus Comte de Champagne & de Blois, veut entrer dans l'Ordre de Premontré . & en est empesché par saint Norbert qui le fait Tierçuire de fon Ordre. Tellon, Fondareur des Chanoines Reguliers de la Congregation de sainte Croix de Conimbre: sa naissance & fis parens. Reçoit l'habit de Chanoine Regulier dans la Cathedrale de Conimbre, des mains de l'Evelque Paterne, qui le mene avec luy en Terre-Sainte. 178 Les Chanoines Reguliers de la Cathedrale, ne vivant pas dans l'observance reguliere, il entreprend l'establissement d'une Congregation de Chanoines Reguliers. Alfonie Prince de Portugal, luy accorde un lieu pour baltir un Monalle-Obtient du Pape Innocent II. la confirmacion de la Congregation. Sa mort. Tolossis (Antoine ) Abbé General de l'Ordre de saint Antoine de Viennois, tente inutilement la Reforme de son Ordre.

Tromesso. Voyez Trezomosso.

Trasamon Roy des Vandales, relegue en Sardaigne les Evesques d'Afrique, qui y portent avec enz se corps de saint Augustin.

Augustin. Trimita res, ou Ordre de la Trinité & Redemption des Captifs, origine de cet Ordre. 310. **6.** Saiv. Approuvé par Innocent III. & confirmé par Honotius III. 314-6 315 Les Religieux de cet Ordre en France sont appellés Mathurins à cause de l'Eglise de saint Mathucia à Paris qui leur fut donnée. Estoient appellés anciennement, les Freres ann Afnes. 316 Urbain VIII. donne commission an Cardinal de la Rochefoucaux pour reformer ces Religieux. Reglemens que fit ce Cardinal pour leur Reforme. 320. 点 32基 Les Papes Leon X. & Adrien VI. ont dispensé ces Religieux de l'abstinence ordonnée par leur Regle, & leur ont permis de manger de la viande au Re-

fectoire.

Habillement de ces Religieux en differentes Provinces.

317

Trinisaires Refermés, Congregation particuliere en France, origine de cette Congregation. Paul V permet à ces Religieux d'élire un Vicaire General. Sont inquiettés dans leur Reforme par les Anciens, & y sont maintenus par autorité des Souverains Pontifes, & de Louis XIII. Roy de France. La mes. Tra in aires Dechauffes en Espagne, Origine de cette Reforme. Paul V. leur accorde un Vicaire General, qui devoit estre confirmé par le General. Urbain VIII. les exempte de la Jurisdiction du General, & leur permet d'en élire un de leur Reforme. Habillement de ces Religieux. Translaires Dechaussés en France, origine de cette Reforme. Urbaia VIII érige cette Reforme en Province separée des autres. Perdent les Couvens de Livourne, de Torin & de Faucon, qui leur appartenoient, & que Clement XI. érige en Province sujete au General des Dechaussés d'Espagne. Habillement de ces Dechaussés de la me∫me. France. Trizitaires (Religieuses) leur origine. Constance fille de Pierre II. Roy d'Arragon, est la premiere Religieuse de cet Ordre. Tombeau de cette Princesse, où il y a plusieurs Religieuses representées avec des baudriers & des épées à leur costé, & d'autres à cheval & des Estendarts à la main. la mesme. Habillement des Religieuses de cet Ordre. Trinitaires Dechaussies (Religieuses) leur origine. la mesme. Le Cardinal de Zapata Administrateur de l'Archevesché de Tolede, seur conne des Constitutions qui sont approuvées par Urbain VIII. Trinitaires (filles seculieres) establics à Tirrs Ordre de Prementré, son origine. 162 Les Tierçaires de cet Ordre portoient des Medailles de plomb, qui representoient le saint Sacrement enfermé dans une Custode. Tiers Ordre des Trintaires, son origine.

Habillement des Tierçaires de cet Ors dre. 338
Trzemesno. Abbaye de Chanoines Reguliers en Pologne. Chef d'une Congregation de ce nom.

TExace (Baptiste ) Chanoinesse Reguliere, donne au public plusieurs ouvrages de pieté. Verzy (Guillaume de ) Cardinal, estoir Chanoine Regulier de la Congregation de saint Ruf. Vermilli (Pierre) Chanoise Regulier, & Vicaire General de la Congregation de Latran, se fait Protestan, & perversit quatre Religieux de sa Congregation. Vicenze (Jean de ) Evelque de Lamego, & ensuite de Viscu, fonde la Congregation des Chanoines Seculiers de faint Jean l'Evangeliste en Portugal. S. Viller celebre Abbaye de Chanoines Reguliers à Paris, autrefois Chef d'une Congregation de cet Ordre. Est soumise à la Junisdiction de l'Archevesque de Paris. Les Ecoliers & Suppors de l'Université de Paris ne pouvoient estre absous des cas reservés, que par l'Abbé de ce Monastere, ou par le Chancelier de l'Université. Louis VIII. Roy de France, nomme l'Abbé de saint Victor pour l'un des Executeurs de son Testament. Cette Abbaye recommandable par sa Bibliotheque, qui est ouverte aux Sçavans trois fois la semaine. S. Vincent de Senlis, Abbaye de Chanoines Reguliers, fondée par Anne de Russie femme de Henry I. Roy de Est la premiere cu la Reforme des Chanoines Reguliers de la Congregation de France a esté introduite. Université de Commbre, fondée par Jean III. Roy de Portugal, d'une partie de la Mense du Graud Prieur Commendataire de Sainte Croix de Conimbre. Le Prieur Regulier de lainte Croix, est Chancelier né de cette Université. Le

3)7 Volsey (le Cardinal de ) reforme les Cha-

TABLE DES PRINCIPALES MATIERES. noines Reguliers en Angleterre , & 'leur prescrit des Reglemens. Est cause du Schisme dans ce Royaume par le mauvais confeil qu'il donne au Roy Henry VIII. Urbain II. Pape, met sous la protection du saint Siege les Chanoines Reguliers de saint Jean des Vignes. 85 Approuve l'Ordre de saint Antoine de Viennois dans le Concile de Clet-Wrbsin III. Pape, ordonne que les Chanoines Reguliers de saint Jean des Vignes ne pourront estre revoqués de leurs Cures. Webain VIII. Pape, fait trancher la teste à Ferrante Palavicini, qui avoit escrit - comrè le faint Siege & la Maifon des Baberins.

Comkil ancien Monastere d'Irlan-· I de, Chef de l'Ordre de saint Co-· lomb. Les Evelques de la Province des Pictes dépendoient de l'Abbé de ce Monasla mesme. Tues de Chartres. Sa naissance & ses paEstudie en Theologie dans l'Abbaye du Bec sous Lanfranc. lamesme. L'Evelque de Beauvais ayant fait bastir un Monastere pour des Chanoines vivant en commun, nomme le Bienheureux Yves pour Prévoît de ce Monastere. la mesme. Yves envoye des Chanoines de son Monastere en plusieurs endroits, pour fonder d'autres Monasteres. Est élu Eyesque de Chartres. Fonde dans cette Ville l'Abbaye de saint Jean en Vallée. 392. 6 105 S'oppose au Mariage du Roy avec Bertrade, & est emprisonné pour ce sujet. Refuse d'excommunier Rotrou Comte du Mans, selon l'ordre qu'il en avoit reçu du Pape. Sa mort. la mesme.

Fringm [Raoul ] Evelque de Liege. le joint aux Princes Confederés pour le recouvrement de la Terre-Sainte. 118

Sa mort.

230

#### ADDITIONS.

DAg. 30. Fig. 3. & 4. effacez par des Chanoines Reguliers qui s'eltoient rendus, & metter, par des Cleres vivant en commun, qui dewincene dans la suite Chanoines Reguliers, lorsqu'on eut obligé tous les Clercs qui vivoient en commun à la desapropriation. Ils se rendirent.

Pag. 282. lig. 24. après du Haut-Pas, ajoutez qui en effet avoit esté Supprimé l'an 1459, par le Pape Pie II. & dont il avoit uni les biens à celui de Notre-Dame de Bethleem qu'il avoit institué; mais ces Hospitaliers subsisterent en France long-tems après cette suppression.

Pag. 320. lig. 15. après Reguliers, ajoutez Ils pretendent mesme avoir le titre de Chanoines Reguliers, comme nous dirons dans la suite-

Page 317. lig. 24. après Trinitaires, ajoutez à la ligne-Quoique ces Religieux afent une Regle particuliere; il y a neanmoins des Souverains Pontifes qui les ont reconnus pour estre de l'Ordre de saint Augustin. Clement VI. dans la Bulle d'Union de la Cure de faint Wast de Verberie, au Couvent de la Trinité du mesme lieu, saite l'an 1350. les appelle les Freres de la sainte Trinité de l'Ordre de saint Augustin : Fratres santte Trinitatis Ordinis santti Augustini. Boniface IX. Pie V. & Clement VIII. out dit la mesme chose. Dans se Chapitre General de cet Ordre, qui se tint à Certroy d'an 1420. l'on dressa des Reglemens, où dans le Chapitre qui traite de la maniere de celebrer l'Office Divin, il alt dit: Fratres cum timore & reverentia Deo serviant secundum Regulam B. Patris nostri Augustini. Les Chapitres Generaux des années 1375-& 1362. ont aufli reconnu Lint Augustin pour Pere & Patron de l'Ordre. Son Office avec Ostave se trouve marqué dans les Breviaires, les anciens ordinaires & les Calendriers de cer Ordre, qui celebre aussi les Festes de ses Translations & de sa Conversion.

Ils pretendent estre Chapoines Reguliers, & cette qualité leur est donnée dans une Transaction faite l'an 1468 entre les Chanoines Reguliers de l'Eglise de saint Trophime d'Arles, & les Religieux Trinitaires de la mesme Ville, où ils sont qualifiés Chanoines Reguliers sous la Regle de saint Augustin : Canonici Regulares Ordinis sancta Trinitatis sub Regula santti Augustini. Thiband Comte de Champagne leur donna Pan 1260. un Canonicat dans l'Eglise de saint Estienne de Troyes. Ils en ont aufli un dans la Collegiale de Mortaigne au Diogele de Sées. L'an 1206. les Chanoines de la Cathedrale de Meaux unirent la Cure de saint Remy de cette ville à l'Ordre des Trinitaires, & trente-deux ans aprés Pan 1238. sur ce que quelques-uns prétendoient que ces Religieux no pouvoient pas posseder de Cures, l'affaire sur portée devant Guillaume Evelque de Paris, qui aprés avoir examiné leurs Titres, déclara qu'ils pouvoient pesseder des Cures, & mesme qu'ils en avoient en plusieurs heux: Guillelmus Parissensis Ecclesie Minister, salutem in Domino. Quoniam dubitari posset à quibusdam utrum Fratres Ordinis sanctissima Trinitatis, possint de jure tenere Ecclesias quibus annexa est cura animarum " Tome II.

N.n.n.

significamus quod licet illis, habere Villas & Ecclesias, tam Parochiales, quam alias Prabendas, prout scivimus & audivimus & de jure & de sallo habent in pluribus locis, sicut in Charcis eorum vidimus contineri. Depuis cette décision plusiceurs Cures surcut unies aux Maisons de cet Ordre. Celle d'Avon autresois Paroisle de Fontainebleau, y sut unie par le Cardinal de Bourbon Archevesque de Sens à la priere du Roy François Premier. Ces Religieux sont encore à present Chapelains de la Chapelle Royale du Chasteau, & Cures Primitifs de la Paroisse de Fontainebleau. Il possedent dans le Diocese de Meaux la Cure de Brumet dépendante de la Maison de Cerstroy. Ils en ont trois dans le Diocese de Toul, treize dans celui de Treves, quatre dans celui de Lisieux, &

plusieurs dans d'autres Dioceses.

Le Chapitre General de l'an 1598. ordonna qu'aucun Religieux de l'Ordre ne pourroit, sans la permission du Superieur, s'immiscer dans la Desserte des Eglises Paroissales, & que ceux qui estoient pourveus de Cures pourroient estre rappelles; ce qui fut aussi arresté dans le Chapitre de l'an 1610, avec cette explication, qu'à l'égard des Cures qui ne font pas de l'Ordre, les Religieux ne pourroient les accepter & les tenir que du consentement & aussi long-tem: qu'il plairoit à leurs Superieurs, & qu'à l'égard de celles qui sont annexées a l'Ordre, ceux qui en estoient pourveus du consentement des Superieurs, ne pourroient estre revoques que pour des fautes qu'ils auroient commises, & qu'ils pourroient appeller de leur revocation au Ministre General ou au Chapitre General. Le Roy, par une Declaration du 27. Fevrier 1703, enregistrée au Grand Conseil le 17. Mars de la mesme année, ordonna, conformément à ce qu'il avoit accordé aux Superieurs des Chanoines Reguliers de la Congregation de France, & de ceux de l'Ordre de Premontré, par ses Lettres Patentes de l'an 1679. & sa Declaration de l'an 1700. qu'aucun Religieux Trinitaire ne pourroit estre pourveu d'aucun Bençfice, soit Cure, Prieuré-Cure, ou Vicairie perpetuelle ou autre, que du consentement par escrit du General de cet Ordre; & que ceux qui en seroient pourveus, pourroient estre revoqués par le Chapitre ou Superieur General pour fautes commises, ou scandale connuss à l'Archevesque ou Evesque Diocesain, & à leur Superieur, ou mesme pour le bien & l'avantage de l'Ordre, duconsentement neanmoins des Archevesques ou Evesques, dans les Dioceses desquels les Benefices seroientsstués,

Pag. 318. lig. 7. après bleuë, ajoutez. Ces Religieux portoient anciennement au Chœur sous leurs Chapes, des Surplis, certains jours qui sont marques dans un ancien Ordinaire manuscrit, conservé dans le Couvent des Mathurins à Paris; & ces jours-là, aux Processions, ils quittoient la Chape & n'avoient que le surplis. Le Ministre General & le Ministre de Fontainebleau ont le titre de Conseillers & Aumos-

niers du Roy.

Pag. 347. lig. 32. après Religieux, ajontez, le Monastere de Winde-seim qui estoit Chef de cette Congregation, & où elle avoit pris naissance, a esté du nombre de ceux dont les Heretiques se sont emparés,

#### CORRECTIONS.

Ag. 5. lig. 2. des discours, lisez par les discours. pag. 60. lig. 21. obligé, lisez obligés. pag. 70. lig. 32. Leodegaire, lisez Leger. pag. 76. lig. 29. après Jean mestez un point. pag. 82. lig. 15. le & dixième, lisez & le dixième. pag. 77. lig. 21. sous le bras, lisez sur le bras. pag. 96. lig. prem. portent, lisez porte. pag. 108. lig. 23. qu'il avoit eu, lisez qu'il avoit euë, pag. 112. lig. 29. par les, lisez par ses, pag. 124. lig. 10. conformes, lisez conformés. pag. 123. lig. 32. 1119. lisez 1109. pag. 135. lig. 15. Paul IV. lisez Pie IV. pag. 152. lig. penus. Othon de Frise, lisez Othon de Frisingen. pag. 160. lig. 21. dequis, lisez depuis. pag. 172. lig. 21. Abbé, lisez Religieux. pag. 276. lig. 36. Relegieus, lisez Religieus. pag. 213. lig. 32. & 33. qu'il l'avoit, lisez qu'ils l'avoient. pag. 255. lig. 26. Radulphe, lisez Raoul. pag. 259. lig. 15. Arias, estez les virgules qui sont devant & aprés ce mot. pag. 270 lig. 26. & pag. 271. lig. 13. Jean III. lisez Jean II. pag. 280. lig. dermiere, blanche, lisez grise pag. 300. lig. 8. les jours, lisez les leûnes. pag. 301. lig. 22. l'a donnée, lisez les a donnés. pag. 319. lig. 5. confirme, lisez confirma, pag. 338. lig. 31. Tiercires lisez Tierçairez, pag. 349. lig. 21. de France, lisez Evesques. Ibid. lig. 30. & lui, lisez en luy. pag. 397. lig. 4. Evesque, lisez Evesques. Ibid. lig. 30. & lui, lisez en luy. pag. 419. lig. 13. celles, lisez celle.

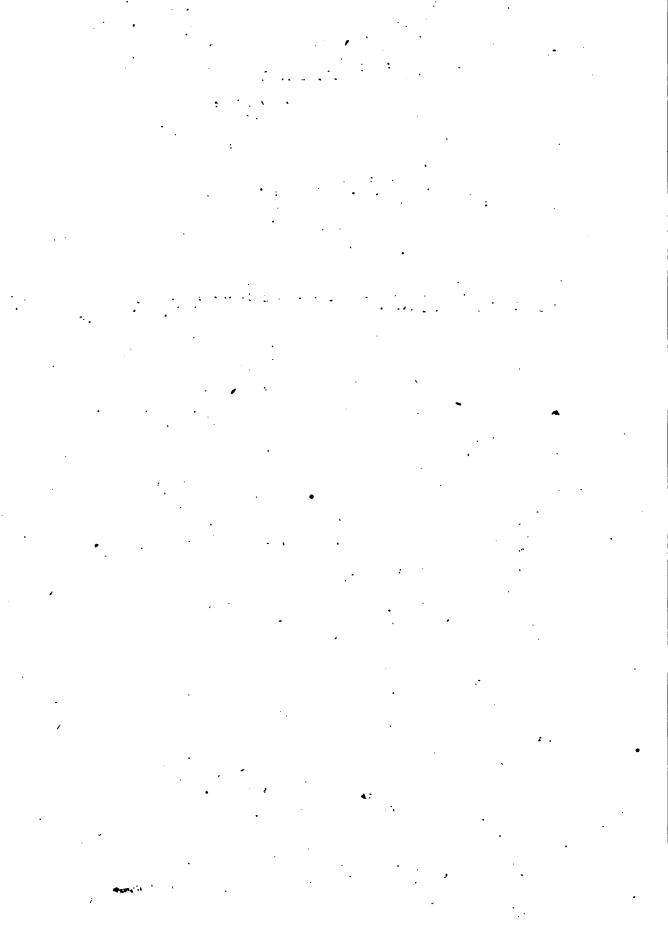

•

.

•

.

C 3 HEL

502680559